Tribniz

Wie Theodicee

2.





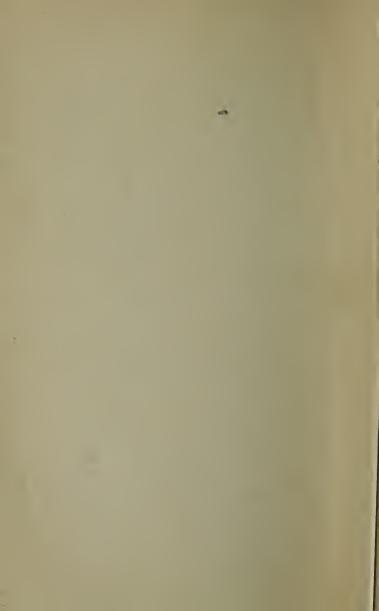

# Die Theodicee

nod

### G. W. Leibnig.

Nebst

n Zusätzen der Desbosses'schen Uebertragung mit Einleitung und Erläuterungen

beutsch von

Robert Sabs.

Zweiter Mand,

Leipzig.

Drud und Verlag von Philipp Reclam jun.



## Die Theodicee.

#### Veriuch e

iiher

die Gute Gottes, die Freiheit des Menschen und den Arfprung des Aebels.

#### Dritter Theil.

241. So wären wir benn endlich mit ber moralischen Ursache bes moralischen Uebels fertig. Das physische lebel. b. b. die Leiden und bas Elend, macht uns weniger Schwierigkeiten, ba es eine Folge bes moralischen llebels ift. Poena est malum passionis, quod infligitur ob malum actionis,\*) wie Grotius sagt. Man leibet, weil man gehandelt hat, man erdulbet liebles, weil man Uebles gethan hat:

Nostrorum causa malorum Nos sumus. \*\*)

Allerbings leibet man oft wegen ber bofen Sanblungen anderer, wenn man aber feinen Antheil an bem Berbrechen hat, fo barf man mit Bestimmtheit annehmen, daß diese Leiben uns ein größeres Glück bereiten. Die Frage bezüglich des physischen Uebels, d. h. des Ur= sprungs ber Leiben, hat Schwierigkeiten, bie mit benen ber Frage über ben Urfprung bes metaphyfifden Uebels,

Sind wir felbft.

<sup>\*)</sup> Die Strafe ift ein Uebel im Leiben, bas wegen eines Uebels im Ganbeln verhängt wird. Grotius, Bom Recht bes Krieges und Friebens, Buch II, Kap. 20, §. 1.

\*\*) Unserer Leiben Ursach'

für das die Mißgeburten und andere scheinbare Unregelmäßigkeiten im Universum Beispiele bieten, übereinkommen. Man muß jedoch annehmen, daß anch die Leiden und die Mißgeburten in der Ordnung sind, und erwägen, nicht nur daß die Zulassung dieser Mängel und Mißbildungen besser war als eine Berletzung der allgemeinen Gesetze, wie der ehrwürdige Pater Malebranche zuweilen geltend macht, sondern auch, daß selbst diese Mißgebilde nach den Regeln gebildet und den allgemeinen Willensbestimmungen gemäß sind, obgleich wir diese Uebereinstimmung nicht zu erkennen vermögen. So giebt es auch in der Mathematik zuweilen scheinbare Unregelmäßigkeiten, die schließlich auf eine große Ordnung hinauslausen, so bald man sie völlig ergründet hat. Daher habe ich auch schon oben bemerkt, daß nach meinen Principien alle einzelnen Ereignisse ohne Ausnahme Folgen der allgemeinen Willensbestimmungen sind. 1)

242. Man darf sich deshalb nicht wundern, wenn ich hier den Versuch mache, diese Dinge durch Vergleiche klarzulegen, die der reinen Mathematik entnommen sind, wo alles geordnet vor sich geht und man Mittel hat, sie durch eine genaue Betrachtung ins Klare zu bringen, durch eine Vetrachtung, die und so zu sagen den Andlick der Vorstelsungen Gottes gewährt.\*) Man kann eine Auseinandersfolge oder Reihe von Zahlen ausstellen, die dem Anschein nach völlig unregelmäßig ist, dei der also die Zahlen ohne jeden Schein von Ordnung abwechselnd zus und abnehmen, und doch wird der, welcher den Schlissel zu dem Geheimnisse besitzt und den Ursprung und Ausbau dieser Zahlensolge kennt, eine Regel angeben können, welche, richtig ersast, darthut, daß die Reihe völlig regelmäßig ist und sogar schöne Eigenschaften besitzt.\*\*) Noch klarer tritt

<sup>\*)</sup> Zusat: "Was bei ben übrigen Wissenschaften nicht so leicht ist." \*\*) Zusat: "Wie die magischen Quabrate zeigen."

bas bei ben Linien zu Tage: eine Linie kann sich hin und her wenden, nach oben und nach unten laufen, Höcker, Einbiegungen, Unterbrechungen und andere Abwechselungen haben, so daß weder Sinn noch Verstand darin zu sinden ist, besonders wenn man nur einen Theil der Linie ins Ange saßt, und doch kann möglicherweise die Gleichung und die Construction derselben angegeben werden, in der dann ein Geometer den Grund und die Angemessenheit aller dieser vermeintlichen Unregelmäßigkeiten sinden würde. Und in dieser Weise muß man auch über die Unregelsmäßigkeiten der Mißgeburten und andere vermeintliche Mängel im Universum urtheilen.

243. In diesem Sinne kann man den schönen Ausspruch des h. Bernhard anwenden (Ep. 276 ad Eugen. III): "Ordinatissimum est, minus interdum ordinate fieri aliquid," d. h. es gehört zur größten Ordnung, daß zuweilen etwas weniger Geordnetes geschieht. Und man kann sogar sagen, daß diese kleine Unordnung am Ganzen nur scheinbar und auch nicht einmal das ist, wenn man das Glück derer in Betracht zieht, die sich auf dem

Wege ber Ordnung halten.\*)2)

244. Wenn ich von Mißgeburten spreche, so verstehe ich darunter auch noch viele andere scheinbare Mängel. Wir kennen beinahe nur die Oberfläche unserer Erdkugel und dringen kaum einige hundert Klaster in das Innere derselben ein: was wir aber in dieser Rinde des Erdballs sinden, scheint die Wirkung verschiedener großer Erdrevo-lutionen zu sein. Dem Anschein nach hat der Erdball sich einstens in seurigem Zustande besunden, und die Felsmasen, welche jetzt die Basis der Erdrinde bilden, sind die zurückgebliebenen Schlacken eines großen Schmelzprocesses man sindet in ihren Eingeweiden Metalle und Mineralien,

<sup>\*)</sup> Zujaş: "Denn für diese verwandelt sie sich schließ= lich in ein Gut."

bie benen, welche aus unsern Schmelzösen kommen, sehr ähnlich sind, und das ganze Meer mag wohl eine Art oleum per deliquium\*) sein, wie ja das Weinsteinöl sich an seuchten Orten bildet. Denn als sich die Erdobersläche nach jenem großen Brande abgefühlt hatte, siel die Feuchtigkeit, welche vom Feuer in die Luft getrieben worden war, auf die Erde zurück, wusch beren Obersläche aus, löste das seste Salz auf, das in der Asche zurückgeblieben war, nahm dasselbe in sich auf und füllte endlich die große Hung auf der Obersläche des Erdballs aus und bildete auf

Diese Beise ben mit Salzwasser gefüllten Ocean.

245. Man muß jedoch annehmen, daß nach bem Feuer die Erde und das Wasser nicht weniger Verwiiftun= gen angerichtet haben. Vielleicht ist die durch die Abtüh= lung entstandene Aruste, unter der sich weite Höhlungen besanden, eingestürzt, so daß wir nur auf Ruinen wohnen, wie unter andern Herr Thomas Burnet, Hauskaplan bes verstorbenen Königs von Großbritanien, sehr richtig bemerkt hat; und außerdem haben verschiedene Sintfluten und Ueberschwemmungen Ablagerungen gurudgelaffen, be= ren Spuren und lleberbleibsel noch vorhanden find und zeigen, bag bas Meer sich auch an ben Orten befunden hat, die heute am weitesten bavon entfernt find. Schließlich aber haben diese Revolutionen aufgehört, und ber Erdball hat die gegenwärtige Gestalt angenommen. Moses beutet diese gewaltigen Beränderungen in wenig Worten an: bie Sonderung des Lichtes von der Finfternis bezeich= net ben burch bas Feuer bewirkten Schmelzprocef, die Sonderung bes Feuchten vom Trodnen aber bie Wirfun= gen der öftern leberschwemmungen. Wer sieht nun aber nicht ein, daß diese Unordnungen die Dinge zu dem ge-genwärtigen Zustande geführt haben, daß wir gerade ihnen unfere Reichthumer und Bequemlichkeiten verbanken, und

<sup>\*)</sup> Durch herabträufeln gebilbetes Del.

baß gerade durch dies Mittel die Erbe culturfähig geworsten ist? Diese Unordnungen sind in Ordnung übergesgangen. Die wirklichen oder anscheinenden Unordnungen, welche wir von weitem sehen, sind die Flecken an der Sonne und die Kometen, wir wissen jedoch nicht, welchen Nuten sie bringen, noch kennen wir die Regeln, denen sie unterliegen. Es gab eine Zeit, wo auch die Planeten sür Irrsterne galten, jetzt hat sich ihre Bewegung als regelsmäßig erwiesen: vielleicht ist es ebenso mit den Kometen — die Nachwelt wird es erkennen.

246. Die Ungleichheit ber Eigenschaften wird nicht zu den Unordnungen gerechnet, und Herr Jaquelot fragt da= her diejenigen, welche möchten, daß alles gleich vollkom= men wäre, mit vollem Recht, warum die Felsen nicht mit Blättern und Blüten gefrönt und die Ameisen feine Pfanen feien? Wenn allenthalben Gleichheit herrschen follte, würde ber Arme gegen ben Reichen, ber Diener gegen ben herrn auffätig werben. Die Pfeifen an einer Orgel bürfen ja auch nicht gleich fein. herr Baple wird bagegen bemerken, daß zwischen einer Entbehrung des Guten und einer Un-ordnung und ebenso zwischen der Unordnung bei den seb-losen Dingen, die rein metaphysischer Art ist, und der Unordnung bei den vernünftigen Geschöpfen, die im Ver-brechen und im Leiden besteht, ein Unterschied sei. Er hat Recht, wenn er sie so von einander sondert, aber auch wir haben Recht, wenn wir fie mit einander verbinden. Gott vernachlässigt die leblosen Dinge durchaus nicht: dieselben haben kein Gefühl, aber Gott fühlt für sie. Er vernach= lässigt auch die Thiere nicht: dieselben haben keinen Verstand, aber Gott hat Verstand für sie. Er würde sich den geringsten Fehler am Universum zum Vorwurf machen, wenn berselbe auch von niemand bemerkt werden würde. 3)

247. Wie es scheint, billigt es Herr Bayle durchaus nicht, daß man die bei den leblosen Dingen möglichen Unordnungen mit denen in Parallele stellt, welche den

Frieden und das Glück der vernünftigen Geschöpfe stören, noch daß man die Zulassung des Lasters zum Theil auf der Sorge für Vermeidung einer Störung der Gesetze der Bewegung begründet. Man könnte nach ihm darans schließen (s. Nachgelassene Antwort an Herrn Jacquelot, S. 183), "daß Gott die Welt nur geschaffen habe, um sein unendliches Wissen in der Baukunst und Mechanik zu zeigen, ohne daß seine Eigenschaft der Güte und Liebe zur Tugend Antheil an der Herstellung dieses großen Werkes gehabt habe. Dieser Gott würde nur im Wissen sertes gehabt habe. Dieser Gott würde nur im Wissen serhes gehen lassen, als zugeben, daß einige Atome sich langsamer oder schneller bewegten, als die allgemeinen Gesetze es rerlangen." Herr Bahle würde diesen Einwand nicht ershoben haben, hätte er das von mir ausgestellte System der allgemeinen Harachen und das der Zweckursachen einsander parallel sind, wonach serner Gott nicht minder der beste Monarch als der beste Baumeister, der Stoff aber so ander parallel sund, wonach serner Gott nicht minder der beste Monarch als der beste Baumeister, der Stoff aber so geordnet ist, daß die Gesetze der Bewegung zur bessern Lenkung und Leitung der Geister dienen, und aus dem sich demzusolge ergiebt, daß Gott, wenn man das metaphyssische, physische und moralische Gute zusammenischnet, so viel Gutes erlangt hat, wie überhaupt möglich ist.

248. Aber, wird Herr Bahle sagen, da Gott doch eine unendliche Menge von lebeln durch ein kleines Wunder

unendliche Menge von lebeln durch ein kleines Bunder abwenden konnte, warum hat er nicht dies Mittel angewandt? Er gewährt den gesallenen Menschen so viel hise, eine kleine, der Eva gewährte Unterstützung dieser Urt aber hätte deren Fall verhindert und die Versuchung der Schlange unwirksam gemacht. Wir haben derartige Einwürse schon zur Genüge durch die allgemeine Erwiderung erledigt, daß Gott kein anderes Universum wählen durste, da er das beste gewählt und nur die Bunder vollbracht hat, die dabei unvermeidlich waren. Ich hatte Herrn Baple entgege

net, daß Wunder die natürliche Ordnung des Weltalls stören; er erwidert, das sei eine Täuschung: das Bunder bei der Hochzeit zu Kana z. B. habe keine weitere Beränsberung in der Luft des Zimmers hervorgebracht, als daß dieselbe statt einiger Wassertheilchen Weintheilchen in ihre Poren aufnahm. Man muß jedoch seschalten, daß, da der beste Plan sür die Dinge einmal gewählt ist, nichts mehr

baran geändert werden fann.

249. Was die Wunder anlangt, über die ich schon weiter oben einiges gesagt habe, so sind sie vielleicht nicht alle von der nämlichen Art: es giebt deren augenscheinlich viele, die Gott durch die Bermittlung unsichtbarer Gubstanzen, wie der Engel, bewirkt, welcher Ansicht auch der ehrwürdige Pater Malebranche ift, und diese Engel ober Substanzen handeln babei nach ben gewöhnlichen Gefetzen ihrer Natur, da sie mit seinern und wirkungsvollern Kör= pern versehen sind, als wir zur Berfügung haben. Der= artige Wunder sind nur vergleichsweise und uns gegen= über Wunder, wie ja auch unsere Schöpfungen bei ben Thieren für Bunder gelten würden, wenn diefelben fähig maren, Betrachtungen barüber anzustellen. Die Bermand= lung bes Wassers in Wein könnte ein Wunder bieser Art sein. Die Schöpfung aber, die Fleischwerdung und einige andere Handlungen Gottes übersteigen alle Kräfte der Ge= schöpfe und sind wahrhafte Wunder ober gar Musterien. Wenn jedoch die Verwandlung des Wassers in Wein zu Kana ein Wunder ersten Ranges wäre, so würde Gott durch dasselbe vermöge des Zusammenhangs der Körper ben ganzen Lauf des Universums verändert haben oder auch wohl genöthigt gewesen sein, abermals auf dem Wege des Wunders diesen Zusammenhang aufzuheben und die bei dem Wunder nicht betheiligten Körper so wirken zu lassen, als ob gar kein Wunder geschehen wäre; und nachs dem dann das Wunder vollbracht, hätte er alle Dinge bei den betheiligten Körpern wieder in den Zustand versetzen mussen, in den sie ohne das Wunder gekommen wären, wonach dann alles wieder in die ursprüngliche Bahn zu= rückgekehrt sein würde. Dies Wunder hätte also mehr

verlangt, als es scheint. 4)

250. Bezüglich des physischen Uebels bei den Geschöpfen, d. h. bezüglich ihrer Leiden, bekämpst Herr Baple mit grossem Eiser die, welche das Versahren Gottes hinsichtlich dieses Punktes durch besondere Gründe zu rechtsertigen suchen. Ich seine durch besondere Gründe zu rechtsertigen suchen. Ich seine hier dan die der Menschen hält, vielleicht weil er glaubt, daß die Thiere keine Empfindung haben: denn eben aus der Ungerechtigkeit, die im Leiden der Thiere liegen wirde, haben verschiedene Cartesianer beweisen wollen, daß sie nur Maschinen wären, quoniam sud Deo justo nemo innocens miser est, d. h. weil unter einem Gebieter wie Gott unmöglich ein Unschuldiger elend sein kann. Das Princip ist gut, ich glaube sedoch nicht, daß man daraus die Empfindungslosigkeit der Thiere solgern kann, weil nach meiner Meinung die Empfindung, streng genommen, nicht hinreicht, das Elend zu verurssachen, wenn sie nicht von Ueberlegung begleitet ist. Ebenso ist's ja auch mit dem Glücke: ohne Ueberlegung giebt es keins.

#### O fortunatos nimium, sua qui bona norint!\*)

Man kann vernünftigerweise nicht bezweiseln, daß die Thiere Schmerz empfinden, ihre Freuden und ihre Schmerzen scheinen jedoch nicht so lebhaft zu sein wie die des Menschen, denn da sie keine Ueberlegung haben, sind sie weder für den Kummer empfänglich, der den Schmerz begleitet, noch für die Freude, die das Bergnügen begleitet. Die Menschen befinden sich zuweilen in einem Zustande, der dem der Thiere ähnelt, und wo sie beinahe nur aus In-

<sup>\*)</sup> D bie Uebergludlichen, bie ihre Guter fennen!

stinkt und in Folge der Eindrücke der sinnlichen Ersahrung handeln:\*) in diesem Zustande sind ihre Freuden und ihre

Schmerzen fehr gering. 5)

251. Doch laffen wir die Thiere bei Seite und tommen wir auf die vernünftigen Geschöpfe gurud. In Be= jug auf diese behandelt Berr Bayle die Frage, ob es mehr physisches Uebel oder physisches Gute in der Welt gebe (Untwort a. d. Fragen e. Kleinstädters, 2. Th., Rap. 75). Um diese Frage richtig beantworten zu können, muß man auseinandersetzen, worin diese Güter und diese Uebel be= stehen. Ich gebe zu, daß das physische Uebel nichts anderes als Migbehagen ift, und verstehe barunter ben Schmerz, ben Kummer und jede andere Urt von Unannehmlichkeit. Aber besteht das physische Gute einzig und allein im Ber= gnügen? Herr Bayle scheint biefer Meinung zu sein, ich bin jedoch der Ansicht, daß es auch in einem mittlern Zustand wie dem der Gesundheit besteht. Man befindet sich ziemlich gut, wenn man fein Uebel erduldet; nicht närrisch fein, ift schon ein Grad ber Beisheit:

Sapientia prima est, Stultitia caruisse.\*\*)

So ist man schon sehr lobenswerth, wenn man nicht mit Recht getadelt werden kann:

Si non culpabor, sat mihi laudis erit.\*\*\*)

Und unter diesen Umständen sind alle Empfindungen, die und nicht misssallen, alle Uebungen unserer Kräfte, die uns nicht lästig werden, deren Verhinderung aber uns lästig werden würde, physische Güter, selbst wenn sie uns fein

<sup>\*)</sup> Zusas: "[Wie man von den Epileptischen sagt, daß sie wie Schlaftrunkene einhergehen.]"

\*\*) Die erste (Stuse der) Weisheit ist,

Bon Dummheit frei zu fein. \*\*\*) Benn ich nicht getabelt werbe, ift es mir schon Lobs genug.

Bergnügen verursachen, denn ihr Verlust ist ein physisches Nebel. Auch werden wir das Gut der Gesundheit und andere ähnliche Güter erst dann gewahr, wenn wir ihrer beraubt sind. Und unter diesen Umständen wage ich zu behaupten, daß sogar in diesem Leben die Güter die lebel überwiegen, daß das Angenehme das Unangenehme überssteigt, und daß herr Descartes daher mit Recht schrieb (Bd. I, Brs. 9), die natürliche Vernunft lehre uns, daß wir in diesem Leben mehr Güter als Uebel

zu eigen hätten.

252. Dazu kommt noch, daß der zu häusige Genuß und die Größe der Vergnügungen ein sehr großes Uebel sein würde. Es giebt ein Vergnügen, das Hippokrates mit der Epilepsie verglichen hat, und Scioppius that ohne Zweisel nur so, als ob er die Sperlinge beneide, um in einem gelehrten, aber mehr als spaßhaften Werke angenehm zu scherzen. Die stark gewürzten Fleischspeisen schaed den der Gesundheit und vermindern die Feinheit einer köklichen Empfindung, und im allgemeinen sind die körperlichen Genüsse eine Art Geistverschwendung, obgleich sie dem einen besser als bei dem andern wieder eingesbracht werden.

253. Um jedoch zu beweisen, daß das Uebel das Gute übersteige, wird Herr de la Mothe le Baper citirt (134. Brief), der nicht nochmals auf die Welt kommen mochte, wenn er dort zum zweiten Male die nämliche Rolle spiesen sollte, die die Borsehung ihm das erste Mal aufgeswungen hatte. Ich habe aber bereits bemerkt, daß man sicher den Borschlag dessen annehmen würde, der mit dem Bermögen, den Faden der Parze wieder anknüpsen zu können, das Versprechen verbände, uns eine nene Rolle zuzutheilen, wenn dieselbe auch nicht besser seine nene Rolle die erste. Daher solgt aus dem von Herrn de la Mothe le Baper Gesagten keineswegs, wie Herr Baple anzunehsmen scheint, daß derselbe nicht nochmals nach der schon

gespielten Rolle verlangt hätte, wenn sie neu gewesen wäre.

254. Die geistigen Vergnügungen sind die reinsten und für die Dauer der Freude geeignetsten. Cardanus war, obgleich schon Greis, doch mit seiner Lage so zusrieden, daß er mit einem Schwure versicherte, er möchte nicht mit einem reichen, aber unwissenden Jüngling tauschen. Herr de la Mothe le Baper berichtet das selbst, ohne ihn zu tadeln. Das Wissen scheint Reize zu besitzen, die von denen, welche sie nicht genossen haben, nicht begriffen werden können. Ich meine damit nicht ein Wissen der Thatsachen ohne deren Gründe, sondern ein Wissen wie Cardanus es besaß, der mit allen seinen Fehlern ein großer Mann war, und ohne dieselben unvergleichlich gewesen sein würde.

Felix, qui potuit rerum cognoscere causas! Ille metus omnes et inexorabile fatum Subjecit pedibus.\*)

Es ist nichts Geringes, mit Gott und dem Universum zusrieden zu sein, das nicht zu fürchten, was uns bestimmt ist, und sich nicht über das zu beklagen, was uns geschieht. Diesen Vortheil gewährt uns die Kenntnis der wahren Principien, und derselbe ist ganz anderer Art als der, welchen die Stoiker und die Epikuräer aus ihrer Philosophie zogen. Zwischen der wahren Moral und der ihren besteht ein ebenso großer Unterschied wie zwischen der Freude und der Geduld, denn ihre Ruhe stützte sich einzig und allein auf die Nothwendigkeit, während die unsere auf der Volksommenheit und Schönheit der Dinge, auf unserer eigenen Glückseligkeit beruhen nuß. 7

255. Was aber follen wir über bie forperlichen Schmer-

<sup>\*)</sup> Glüdlich, wer die Ursachen der Dinge zu erkennen vermochte! Der hat alle Furcht und sogar das unerhittliche Berhängnis Bu seinen Füßen niedergestreckt. (Birgil.)

zen fagen? Rönnen biefelben nicht heftig genug fein, um biefe Ruhe des Beifen zu unterbrechen? Ariftoieles giebt bas zu, die Stoiker aber und fogar die Spikuraer waren anderer Meinung. Herr Descartes hat ihre Unsicht von neuem hervorgeholt: er fagt in dem oben erwähnten Briefe, "baß man fogar bei ben traurigften Borfällen und ben grimmigften Schmerzen immer gufrieben fein tonne, wenn man nur feine Bernunft ju gebrauchen miffe." Gerr Bable erwidert darauf (Antwort auf die Fragen 2c., 3. Bd., Kap. 157, S. 991), daß das nichts heiße, das uns da= mit ein Mittel angegeben würde, dessen Zube= reitung beinahe niemand kenne. Ich halte dafür, daß die Sache nicht unmöglich ift, und daß die Menichen mittelst Nachdenken und Uebung wohl dahin gelangen fönnten. Denn abgesehen von den mahren Märthrern und benen, bie einen übernatürlichen Beiftand empfangen haben, hat es doch auch viele falsche Märthrer gegeben, die jene nachgeahmt haben, und jener spanische Sclave, ber, um seinen Herrn zu rächen, den karthagischen Statt= halter tödtete und felbst unter den größten Martern große Freude barüber bezeigte, kann die Philosophen beschämen. Warum follte man nicht ebenfo weit gelangen wie er? Man fann ja auch vom Bortheil fagen, was man vom Nachtheil fagt:

Cuivis potest accidere, quod cuiquam potest.\*)

256. Aber auch noch heut zu Tage geben uns sogar ganze Nationen, wie z. B. die Huronen, die Frokesen, die Galibis und andere amerikanische Stämme eine große Lehre in dieser Hinsicht: man kann nicht ohne Erstaunen lesen, mit welcher Unerschrockenheit und beinahe Unempfindlichkeit dieselben ihren Feinden trotzen, von denen sie bei langsamem Feuer gebraten und stückweis verzehrt wer-

<sup>\*)</sup> Jebem tann geschehen, mas jebem geschehen tann.

ben. Wenn bergleichen Leute biese Vorzüge bes Körpers und bes Muthes bewahren und bamit unsere Kenntnisse verbinden könnten, so würden sie uns in jeder Hinsicht übertressen,

Extat ut in mediis turris aprica casis.\*)

Sie murben uns gegenüber sein, was der Riese gegenüber bem Zwerge, der Berg gegenüber dem Hügel ist:

Quantus Eryx et quantus Athos, gaudetque nivali Vertice se attollens pater Apenninus ad auras.\*\*)

257. Alles, was eine wunderbare geistige und förper= liche Rraft bei biefen fich auf ein höchst seltsames Ehr= gefühl steifenden Wilben bewirft, fonnte bei uns burch die Erziehung, durch Rafteiungen, durch eine vorherrschende, auf der Bernunft beruhende Freudigkeit und durch eine große lebung zwecks Bewahrung ber Geistesgegenwart gegenüber ben gur Aufhebung berfelben geeignetsten Berffreuungen und Eindrücken erworben werden. Man ergählt etwas Aehnliches von den alten Assassinen, den Unterthanen und Schülern bes Alten ober vielmehr herrn (senior) vom Berge. Gine folche Schule - nur für einen beffern Zweck - ware für bie Missionare gut, bie nach Japan gehen wollen. Auch bei ben Gymnosophisten ber alten Indier fand fich vielleicht etwas Aehnliches, und jener Calanus, ber fich jum Schauspiel für ben großen Merander verbrennen ließ, war ohne Zweifel durch große Beispiele seiner Lehrer bagu ermuthigt und burch große Leiben geübt worben, ben Schmerz nicht zu fürchten. Die Frauen berselben Indier, die noch heute mit den Leichen ihrer Gatten verbrannt ju werben verlangen, icheinen noch etwas von dem Muthe der alten Philosophen ihres Lan-

<sup>\*)</sup> Wie der sonnige Thurm inmitten der Hütten emporragt. \*\*) So groß wie der Ergr und groß wie der Athos und der Vater Apenninus, der mit Lust in die Lüste den schneeigen Scheitel erhebt

des an sich zu haben. Ich erwarte durchaus nicht, daß man so bald einen religiösen Orden gründe zu dem Zwecke, den Menschen auf diese hohe Stuse der Bollkommenheit zu erheben: dergleichen Leute würden den übrigen zu überslegen und der Staatsgewalt allzu suchtbar sein. Da man aber selten in Nothlagen geräth, wo eine so große geistige Kraft erforderlich wäre, so wird man sich schwerlich auf Kosten unserer angestammten Bequemlichkeiten damit verssehen wollen, obgleich man dabei unvergleichlich mehr gewinnen als verlieren wirde.

258. Aber schon der Umstand, daß man dieses kräftigen Mittels nicht bedarf, ist ein Beweis, daß das Gute das llebel überwiegt. Auch sagt Euripides:

Πλείω τὰ χοηστὰ τῶν κακῶν εἶναι βοοτοις. Mala nostra longe judico vinci a bonis.\*)

Homer und mehrere andere Dichter waren anderer Meisnung, und die große Masse stimmt ihnen bei. Das kommt daher, weil das Uebel unsere Ausmerksamkeit weit eher ersegt als das Gute: aber gerade dieser Grund bestätigt, daß das Uebel seltener ist als das Gute. Man darf daher den verdrießlichen Ausdrücken des Plinius, der die Natur eine Stiesmutter schilt und den Menschen für das elendeste und eitelste von allen Geschöpsen erklärt, keinen Glauben beimessen. Jene beiden Abjective passen übrigens gar nicht zusammen: man ist nicht sehr elend, wenn man ganz von sich selbst eingenommen ist. Freilich verachten die Menschen die menschliche Natur nur zu sehr, augenscheinlich weil sie keine andern Geschöpse kennen, die fähig wären, ihre Eisersucht zu erregen; im besondern aber achten sie sich nur zu sehr und sind nur zu leicht mit sich selbst zusrieden. Ich halte es daher mit Meric Casanbonus, der in seinen Noten zum Tenophanes des Diogenes Laertius die schönen

<sup>\*)</sup> Der Güter haben bie Sterblichen mehr als ber Uebel.

Ansichten bes Euripibes höchlich lobt und sogar von ihm rühmt, er habe Dinge gesagt, quae spirant Feónvevorov pectus.\*) Seneca (Bon den Wohlthaten, Buch IV, Kap. 5) spricht mit beredten Worten von den Gütern, mit benen die Natur uns überschüttet hat. Herr Bahle stellt ihm im Artikel Xenophanes seines Wörterbuchs mehrere Autoritäten entgegen und unter andern die des Dichters Diphilos in der Sammlung des Stobäus, dessen Griechisch auf Lateinisch etwa lauten würde:

Fortuna cyathis bibere nos datis jubens, Infundit uno terna pro bono mala.\*\*)

259. herr Baple meint, wenn es sich hier nur um bas llebel ber Schulb ober bas moralische llebel bei ben Menschen handelte, fo murbe ber Proceg bald zu Gunften bes Plinius beendet fein und Enripides feine Sache ver= lieren. Dem trete ich nicht entgegen: unfere Lafter übertreffen ohne Zweifel unsere Tugenben — es ift bas bie Folge ber Erbstünde. Die große Masse übertreibt jedoch bie Dinge auch in diesem Puntte, und sogar einige Theologen setzen ben Menschen so tief herab, baß fie ber Bor= sehung bes Schöpfers bes Menschen unrecht thun. Eben beshalb bin ich auch nicht ber Ansicht berer, bie unserer Religion eine große Ehre zu erweisen glaubten, indem sie behaupteten, die Tugenden der Heiden wären nur splendida peccata, glänzende Laster. Es ist bas ein witiger Einfall bes heiligen Augustinus, ber in ber heiligen Schrift feine Stütze findet und Die Vernunft beleibigt. Es han= belt sich jedoch hier nur um das physische Gute und das physische lebel, und wir müffen daher bas Glüd und bas Unglück biefes Lebens näber mit einander vergleichen. Berr

<sup>\*)</sup> Belde einen gotterfüllten Geist verrathen.

\*\*) Indem das Schickfal uns aus dem gegebenen Becher zu trinten besiehlt,

Schentt es breifaches Uebel uns ein für ein einziges Gut.

Baple möchte die Werthschätzung ber Gesundheit beinahe völlig beseitigen: er vergleicht bieselbe mit ben verdunnten Körpern, die man, wie 3. B. die Luft, fast gar nicht sühlt; ben Schmerz aber vergleicht er mit den Körpern von gros ßer Dichtigkeit, die selbst bei geringem Umsange einen großen Druck ausiben. Aber gerade der Schmerz lehrt ben Werth ber Gesundheit erkennen, wenn man ihrer beranbt ift. Ich habe bereits bemerkt, baß zu viele forper= liche Genüffe ein mahres Uebel fein würden, und es barf auch nicht anbers fein: es ift zu wichtig, bag ber Beift frei fei. Lactantius (Institutiones divinae, lib. III, c. 18\*) hatte behauptet, die Menschen seien so zart und empfind= lich, daß sie sich über das geringsügigste Uebel beklagten, als ob dasselbe alle die Güter auszehre, deren sie genießen. Berr Baple bemerkt bagu, bag es hinreiche, wenn bie Menichen biefer Meinung feien, um baraus zu ichliefen, baf fie unglücklich seien, ba bas Gefühl ber Mafftab für bas Gute und bas lebel fei. Dagegen aber mache ich geltenb, baß bas augenblickliche Gefühl nichts weniger als ber wahre Maßstab für bas vergangene und zukunftige Gute und leble ift. Ich gebe zu, bag man fich unglücklich fühlt, während man jene fcmerglichen Betrachtungen anftellt, bas hindert jedoch burchaus nicht, daß man sich nicht borber wohl befunden habe, und daß, alles in allem, nicht bas Gute bas lebel überwiege. 9)

260. Es ninmt mich durchaus nicht Wunder, daß die Heiden, wenig zufrieden mit ihren Göttern, sich über Prometheus und Epimetheus beklagten, daß sie ein so schwaches Thier wie den Menschen gebildet hätten, und daß sie der Fabel vom alten Silenns, dem Pfleger des Bacchus, beistimmten, der vom König Midas gefangen genommen wurde und demselben als Preis für die Loslassung jene angeblich schöne Sentenz mittheilte: das erste und größte

<sup>\*)</sup> Die göttlichen Ginrichtungen, Buch 3, Kap. 18.

But ware, gar nicht geboren zu werden, bas zweite aber, möglichst schnell aus diesem Leben zu scheiben (Cic. Tuscul. disputat. lib. I.\*). Platon glaubte, die Seelen hät= ten sich in einem glücklichern Zustande besunden, und mehrere von den Alten, darunter — nach dem Berichte bes Lactantins — auch Cicero in seiner Trostschrift waren ber Meinung, baf bieselben ihrer Gunden wegen in bie Rörper wie in ein Gefängnis eingeschlossen worden feien. Sie gaben bamit einen Grund für bie uns bedrängenden Uebel an und bestärkten ihre Vorurtheile gegen das mensch= liche Leben, benn es giebt fein icones Gefängnis. Aber auch bavon abgesehen, daß fogar nach ber Meinung biefer Beiben die Uebel biefes Lebens burch die Güter bes frühern und bes zukünftigen Lebens aufgewogen und übertroffen werben, wage ich zu behaupten, daß man bei einer unbefangenen Prüfung ber Dinge finden wird, daß bas menich= liche Leben, im Ganzen genommen, gewöhnlich gang er= träglich ift, und wenn man bamit noch bie Beweggründe der Religion verknüpft, so wird man mit der von Gott eingesetzten Ordnung ganz zufrieden sein. Um aber über unsere Güter und unsere Uebel richtiger zu urtheilen, wird es gut sein, wenn man bas Buch bes Carbanus De utili ate ex adversis capienda\*\*) und Novarinis Schrift De occultis Dei beneficiis \*\*\*) liest.

261. Herr Baple verbreitet sich auch über bas Ungliick ber Großen, die für die glücklichsten gelten: ber beständige Benug ber iconen Seite ihrer Stellung frumpft fie gegen bas Gute ab und macht fie für bas lebel um fo empfind= licher. Defto schlimmer für sie, wird man fagen; benn liegt bie Schuld an ber Natur und am Glücke, wenn fie die Vortheile der einen und des andern nicht zu genießen

<sup>\*)</sup> Cicero, Tukculanische Gespräche, 1. Buch.

\*\*) Ueber den Nugen, der aus dem Unglück zu ziehen ist.

\*\*\*) Von den verborgenen Wohlthaten Gottes.

wissen? Es giebt jedoch weisere Große, die die ihnen von Gott erwiesene Gunst zu benuten wissen, sich leicht über ihr Unglück trösten und sogar aus ihren eigenen Fehlern Vortheil ziehen. Herr Baple beachtet das nicht und giebt lieber dem Plinius Gehör, welcher meint, daß Augustus, einer der vom Glück am meisten begünstigten Fürsten, zum wenigsten ebenso viel Böses wie Gutes empsunden habe. Ich gebe zu, daß derselbe große Ursachen zur Bestümmernis in seiner Familie gehabt hat, und daß ihn vielleicht Gewissensbisse wegen der Unterdrückung der Republik gequält haben, aber ich glaube, daß er zu weise war, um sich wegen des erstern zu betrüben, und daß Mäcenas ihm hinlänglich begreislich gemacht hat, daß Nom eines Gebieters bedürse. Wäre Augustus hinsichtlich dieses letzern Punktes nicht bekehrt gewesen, so würde Virgil nie von einem Verurtheilten gesagt haben:

Vendidit hic auro patriam, dominumque potentem Imposuit, fixit leges pretio atque refixit.\*)

Angustus würde dann diese Verse, die von dem einem Freistaate aufgedrungenen Herrn reden, auf sich und Cäsar bezogen haben. Es scheint aber, daß er sie ebenso wenig auf seine Herrschaft bezog, die er mit der Freiheit sür verträglich und sür ein nothwendiges Mittel gegen die öffentlichen Uebelstände hielt, wie die Fürsten der Jetzeit das auf sich beziehen, was Tadelndes von den Königen im Telemach des Herrn von Cambray gesagt wird. Jeder glaubt in seinem guten Rechte zu sein. Tacitus, ein unparteiischer Autor, rechtsertigt den Augustus zu Ansang seiner Annalen in zwei Worten. Besser aber als sonst jemand hat Augustus selbst über sein Slück urtheilen können: er scheint zusrieden gestorben zu sein, aus einem

<sup>\*)</sup> Für Gelb verkaufte er bas Baterland und brang ihm einen mächtigen Herrn auf, Um Gelb gab er Gesetz und nahm sie wieder zuruck.

Grunde, welcher beweift, daß er mit seinem Leben zufrieben war, benn sterbend recitirte er seinen Freunden einen griechischen Vers, ber das nämliche bebeutete wie jenes Plaudite\*), das man am Schlusse eines gut gespielten Theaterstücks den Zuschauern zuzurusen pslegte. Sueton hat den Bers aufbewahrt:

Δότε πρότον καὶ πάντες ύμετς μετὰ χαρᾶς κτυπήσατε.\*\*)  $^{10}$ )

262. Aber felbst wenn auch bem Menschengeschlechte mehr lebles als Gutes zugefallen fein follte, fo genügt es boch hinsichtlich Gottes, daß im gesammten Weltall unvergleichlich mehr Gutes als lebles enthalten ift. Der Rabbiner Maimonides — bessen Berdienst man keines= wegs zur Genitge anerkennt, wenn man von ihm fagt, er sei der erste Nabbiner, der keine Dummheiten vordringe — hat über die Frage vom Uebergewicht des Guten über das Uebel in der Welt ebenfalls sehr richtig geurtheilt. Er fagt nämlich in seinem Doctor perplexorum \*\*\*) (Th. 3, Rap. 12): "Im Gemüthe übel unterrichteter Menschen fteigen oft Gedanken auf, die jene zu dem Glauben bringen, es gebe mehr lebles als Gutes auf ber Welt, und in ben Dichtungen und Liedern der Heiden findet man es häufig als ein Wunder betrachtet, wenn etwas Gutes geschieht, während die Uebel gewöhnlich und stetig sind. Dieser Irr= thum hat sich nicht nur ber großen Masse bemächtigt, fondern auch die, welche für weise gelten wollen, find barin verfallen. Ein berühmter Autor, Namens Arasi, hat in seinem Sepher Elohuth ober Gottweisheit neben vielen andern Berkehrtheiten auch diese aufgenommen, daß es mehr Uebel als Güter gebe, und daß bei einem Bergleiche der Erholungen und Freuden, die der Mensch in Zeiten

<sup>\*)</sup> Klascht Beisall!

\*\*) Klatscht Beisall und pocht alle vor Vergnügen.

\*\*\*) Der Lehrer ber Verwirrten.

der Ruhe genießt, mit den Schmerzen, Qualen, Unruhen, Mängeln, Sorgen, Trübsalen und Kümmernissen, mit denen er beladen ist, sich ergeben werde, daß unser Leben ein großes Uebel und eine wahre Pein sei, die uns zur Strafe auserlegt ist." Maimonides sügt hinzu, dieser grobe Irrthum stamme daher, daß die Menschen sich einbilden, die Natur sei einzig für sie geschaffen worden, und alles für nichts achten, was von ihrem Selbst verschieden ist, woher sie dann schließen, wenn etwas gegen ihren Wunsch

geschieht, daß alles in der Welt schlecht gehe. 11)

263. Herr Baule behauptet, Diese Bemerkung bes Maimonides verfehle das Ziel, weil es sich hier um die Frage handle, ob bei den Menschen bas Uebel bas Gute überwiege. Bei Erwägung ber Worte des Rabbiners finde ich jedoch, daß er die Frage allgemein gefaßt und diejeni= gen hat widerlegen wollen, welche dieselbe durch einen ein= zelnen Grund entscheiben, ben sie von den lebeln bes Menschengeschlechts hernehmen, als ob alles bes Menschen wegen geschaffen ware: auch scheint ber Autor, ben er widerlegt, ebenfalls von den Gütern und den Uebeln int allgemeinen gesprochen zu haben. Maimonides sagt mit Recht, wenn man die Kleinheit des Menschen dem All gegenüber erwöge, so wurde man flar und beutlich ein= sehen, daß das lleberwiegen des Uebels, wenn es sich anch bei den Menschen fande, deshalb boch weber bei ben Engeln, noch bei ben Simmelstörpern, noch bei ben Glementen und den unbeseelten Mischungen, noch bei mehre= ren Thierarten vorhanden zu sein branche. Ich habe schon an anderer Stelle gezeigt, daß man, wenn man die Zahl der Verdammten größer annimmt als die der Geretteten - eine Annahme, die jedoch durchaus nicht die Gewißheit für fich hat\*) - wohl zugeben burfte, daß es in Be=

<sup>\*)</sup> Zusat: "Da wir ben tünftigen Zustand ber Mensch= heit nicht tennen."

zug auf das Menschengeschlecht, welches uns bekannt ist, mehr Uebles als Gutes gebe. Dabei habe ich aber auch zugleich zu bedenken gegeben, daß das kein Hindernis dassür sei, daß es nicht bei den vernünstigen Geschöpfen im allgemeinen unwergleichlich mehr Gutes als llebles gebe, und daß der Gottesstaat, der alle Geschöpfe Gottes umsaßt, nicht der vollkommenste Staat sei, da man bei Bezückstäung des metaphysischen Guten und llebeln, das sich bei allen mit Einsicht begabten oder nicht begabten Substanzen sindet und, in dieser Ausdehnung genommen, auch das physische Gute und das moralische Gute umfasen willte, sagen muß, daß das Universum, so wie es wirklich ist, das beste von allen Systemen sein muß. 12)

264. Uebrigens will Herr Bayle nicht, daß bei der

Betrachtung unserer Leiben auch unsere Schuld in Rechnung gestellt werbe. Er hat Rocht, wenn es sich einsach barum handelt, diese Leiden abzuschätzen, anders aber ist es, wenn man fragt, ob dieselben Gott beizumessen sind, was der hauptsächliche Gegenstand der von Herrn Bahle gemachten Schwierigkeiten ist, wenn er die Bernunft oder Erschrung der Religion entgegenstellt. Ich weiß, er pslegt 3u behaupten, es führe zu nichts, wenn man auf unsern freien Willen zurückgehe, da seine Einwürse auch darzu= thun suchen, daß der Mißbrauch der Willensfreiheit eben= salls auf Gottes Rechnung gesetzt werden nüsse, der den= selben gestattet und dazu beigetragen hat; auch stellt er den Grundsatz auf, daß man wegen einer Schwierigkeit mehr oder weniger ein System nicht sallen lassen dürse. mehr oder weniger ein Spiem nicht salen lassen durse. Er bringt das hauptsächlich zu Gunsten der Methode der Rigoristen und des Dogmas der Supralapsarier vor, denn er meint, daß man sich wohl an deren Ansicht halten könne, obzleich sie alle Schwierigkeiten unvermindert läßt, weil die übrigen Spsteme, obschon sie einzelne von jenen Schwierigkeiten lösen, doch nicht alle beseitigen können. Ich meine, daß das von mir dargelegte wahre Spstem allen genugthut: aber wenn das auch nicht der Fall wäre, so könnte mir doch jener Grundsatz des Herrn Baple nicht behagen, und ich würde immer ein Spstem, das einen großen Theil der Schwierigkeiten beseitigte,\*) dem vorziehen, welches gar nichts leistete. Die Erwägung, daß beinahe alles Unglück der Menschen eine Folge ihrer Schlechtigkeit ist, zeigt wenigstens, daß sie kein Recht haben, sich zu beklagen. Keine Gerechtigkeit braucht sich wegen des Ursprungs der Bosheit eines Verbrechers zu bemühen, wenn es sich einsach darum handelt, ihn zu strafen: etwas anderes ist es, wenn es sich um die Verhinzderung des Verbrechens handelt. Man weiß sehr wohl, daß das Temperament, die Erziehung, der Umgang und ost sogar der Zusall, großen Antheil daran haben — aber ist der Mensch deshalb weniger strafbar? 13)

265. Allerdings bleibt noch eine andere Schwierigkeit zu lösen: denn wenn Gott auch nicht verpslichtet ist, den Bösen wegen ihrer Bosheit Rede zu stehen, so scheint er doch sich selbst und denen, die ihn ehren und lieben, eine Rechtsertigung seines Versahrens bezüglich der Zulassung des Lasters und des Verbrechens schuldig zu sein. Indessen hat Gott dies bereits gethan, so weit es für uns hier auf Erden nöthig ist, denn indem er uns das Licht der Vernunst gab, hat er uns ein Mittel gegeben, allen Schwierigkeiten zu begegnen. Ich hoffe dies in der vorsliegenden Abhandlung gezeigt und den Segenstand im zweiten Theile dieser Versuche beinahe ganz so weit klargelegt zu haben, wie es mittelst allgemeiner Gründe mögslich ist. Da damit die Zulassung der Sünde gerechtsertigt ist, bieten die andern lebel, welche eine Folge derselben sind, keine Schwierigkeiten mehr, und ich beschwänke mich daher hier mit vollem Rechte auf das lebel der Schuld, um daraus das lebel der Strase zu begründen, wie das

<sup>\*)</sup> Zufas: "Als Staffel gur vollstänbigen Löfung."

bie heilige Schrift, beinahe alle Kirchenväter und die Prediger thun. Und damit man nicht sage, daß das eben
nur per la predica\*) gut sei,\*\*) so erwäge man, daß nach
den lösungen, die wir gegeben haben, nichts richtiger und
zutreffender sein kann als gerade diese Methode. Denn
Gott, der schon vor seinen wirklichen Beschlüssen den seine Freiheit mißbrauchenden und sich sein Unglück bereitenden Menschen unter den möglichen Dingen vorsand, konnte nicht umhin, das Insbaseintreten desselben zuzulassen, weil der beste allgemeine Plan es so verlangte, so daß man nicht mehr mit Herrn Jurieu zu sagen braucht, man müsse wie St. Augustinus lehren und predigen wie Pelagius. 14) 266. Diese Methode der Herleitung des Uebels der

266. Diese Methobe ber Herleitung bes Uebels ber Strafe aus dem Uebel der Schuld, die von niemand getadelt werden kann, dient hauptsächlich zur Rechtfertigung des größten physischen Uebels, der Berdammnis. Erust Sonerus, weiland Professor der Philosophie zu Altors—einer im Gediet der freien Reichsstadt Nürnberg errichteten Republik— der sür einen ausgezeichneten Aristoteliker galt, schließlich aber als verkappter Socinianer erkannt worden ist, hatte eine kleine Abhandlung mit dem Titel: Beweis gegen die Ewigkeit der Höllenstrafen geschrieben. Dieser Beweis beruhte auf dem hinlänglich abgedroschenen Sate, daß zwischen einer unendlichen Strafe und einer endlichen Schuld kein angemessens Berhältnis bestehe. Diese anscheinend in Holland gedruckte Schrift wurde mir mitgetheilt, und ich erwiderte darauf, daß noch eine dem verstorbenen Sonerus entgangene Erwägung anzussellen seit es genüge nämlich, wenn man sage, daß die Fortdauer der Schuld die Fortdauer der Strase veranlasse, daß die Verdauer der Schuld die hösse blieben, nicht ihrem Elend entserdammten, da sie böse blieben, nicht ihrem Elend ents

<sup>\*)</sup> Für bie Prebigt. \*\*) Zusas: "Wie bie Italiener sprichwörtlich vom äus ßern Schmuck zum Volte sagen."

rissen werden könnten, und daß man daher, um die Fortbauer ihrer Leiden zu rechtsertigen, gar nicht anzunehmen branche, daß die Sünde durch den unendlichen beseidigten Gegenstand, nämlich Gott, von unendlicher Größe geworden sei — eine These, die ich noch nicht zur Genüge geprüft hatte, um ein Urtheil darüber abzngeben. Ich weiß wohl, daß die gewöhnliche Ansicht der Scholastifer nach dem Meister der Sentenzen dahin geht, daß es im zukünstigen Leben weder Verdienst noch Schuld gebe, ich glaube jedoch nicht, daß diese Meinung für einen Glaubensartikel gelten darf, wenn man sie genau nimmt. Herr Fechtiuß, ein berühmter Theologe in Rostock, hat sie in seinem Buche über den Zustand der Verdammten sehr gut widerlegt. Sie ist durchaus salsch, sagte er (§. 59); Gott kann seine Natur nicht ändern, die Gerechtigkeit aber ist ihm wesentslich, und der Tod hat die Pforte der Gnade, nicht die der Gerechtigkeit verschlossen.

267. Ich habe auch bemerkt, daß mehrere tüchtige Theologen die Dauer der Höllenstrasen ganz auf die nämsliche Weise gerechtsertigt haben, wie ich es oben gethan habe. Johann Gebhard, ein berühmter Theologe des Augsburgischen Bekenntnisses, führt unter andern Gründen (in Locis Theol. loco de Inferno §. 60\*) auch den an, daß die Verdammten immer bösen Willen hätten und der Gnade entbehren, die denselben zu einem guten machen könnte. Der Heidelberger Theologe Zacharias Ursinus bringt in seiner Abhandlung De Fide\*\*), nachdem er die Frage ausgeworsen, weshalb die Sünde eine ewige Strase verdiene, und darans mit dem gewöhnlichen Grunde: weil der Beleidigte unendlich ist, geantwortet hat, noch den zweiten Grund vor: quod non cessante peccato, non

<sup>\*)</sup> In seinen theologischen Beweisquellen, Abschnitt von ber Holle, §. 60.
\*\*) Bom Glauben.

potest cessare poena.\*) Und der Jesuitenpater Dregelius sagt in seinem Buche Nicetas oder die besiegte Un= enthaltsamkeit (Buch 2, Kap. 11, §. 9): "Nec mirum damnatos semper torqueri, continue blasphemant, et sic quasi semper peccant, semper ergo plectuntur."\*\*) Den nämlichen Grund erwähnt und billigt er auch in feinem Werke über die Ewigkeit (Buch 2, Rap. 15), indem er fagt: Sunt qui dicant, nec displicet responsum: scelerati in locis infernis semper peccant, ideo semper puniuntur."\*\*\*) Er giebt damit zu erkennen, daß diese Ausicht unter den Gelehrten der römischen Kirche sehr ver= breitet ift. Allerdings führt er noch einen spitsfindigern Grund an, ber bem Bapfte Gregor bem Großen (Dialectif, Buch 4, Rap. 44) entlehnt ist und besagt, daß die Ber= bammten beshalb ewig bestraft werben, weil Gott vermöge einer Art mittlern Wiffens vorausgesehen hat, daß fie immer gefündigt haben würden, wenn fie immer auf Erden geblieben wären. Das ist jedoch eine Hypothese, liber die sich vieles sagen ließe. Herr Fechtius silber noch mehrere berühmte protestantische Theologen für die Gebhard'sche Ansicht an, obgleich er auch mehrere nennt, die anderer Meinung sind.

268. Herr Bayle felbst hat mir Aussprüche zweier tüchtiger Theologen seiner Partei geliefert, die bem, mas ich oben gesagt habe, ziemlich nahe kommen. Herr Jurieu in seinem Buche über die Ginheit ber Rirche, bas er bem gleichbetitelten Werke bes Herrn Nicole entgegenstellte, meint (auf S. 379), "bie Bernunft fage uns, bag ein Be-

Weise immer sündigen, werden sie auch immer gestraft.
\*\*\*) Manche behaupten, was mir nicht mißfällt, daß die Verbamms ten in der Solle immerfort fündigen und beshalb immerfort geftraft

merben.

<sup>\*)</sup> Beil, ba bie Sunbe nicht enbet, auch bie Strafe nicht enben fann.

<sup>\*\*)</sup> Es barf nicht auffallen, bag bie Berbammten ewig gepeinigt werben. benn fie laftern Gott ohne Unterlag, und ba fie auf biefe

schöpf, bas nicht aufhören kann, strafbar zu fein, auch nicht aufhören kann, elend zu fein." herr Saquelot in feinem Buche über ben Glauben und die Vernunft meint (S. 220), "daß die Verdammten ewig des Ruhmes der Seligen be-raubt bleiben müssen, und daß diese Beraubung wohl der Urquell und die Ursache aller ihrer Leiden sein könne, in Folge der Betrachtungen nämlich, welche diese unglücklichen Geschöpfe über ihre Vergehen anstellen werden, durch die fie bes ewigen Glücks beraubt worben find. Man weiß ja, welche verzehrende Reue, welche Bein ber Neid benen verursacht, die sich eines bedeutenden Gutes, einer Ehre beranbt seben, die man ihnen angetragen hatte, und die fie ausgeschlagen haben, namentlich wenn fie bann andere damit bekleidet sehen." Diese Wendung ift zwar von der Ansicht des Herrn Jurien ein wenig verschieden, beide stimmen aber boch darin überein, daß die Berdammten selbst die Ursache der Fortdauer ihrer Qualen sind. Auch der Origenist des Herrn Le Clerc weicht nicht völlig von diefer Meinung ab, wenn er in seiner Ausgewählten Bibliothet (Bb. VII, S. 341) sagt: "Gott, ber ben Fall des Menschen voraussah, verdammt ihn nicht beshalb, sondern nur aus bem Grunde, weil ber Mensch, obgleich er sich bessern kann, sich doch nicht bessert, d. h. freiwillig seine bösen Gewohnheiten bis an das Ende seines Lebens beibehält." Wenn er diese Begründung der Strase über das diesseitige Leben hinaus fortsetzt, so wird er die Fortsdauer der Strase der Bösen ebenfalls der Fortdauer ihrer Schuld guidreiben.

269. Herr Bahle behauptet (Antwort u. s. w., Kap. 175, 3. Th., S. 1188), "daß dies Dogma des Origenisten ketzerisch sei, da es lehrt, daß die Verdammnis nicht einsfach auf der Sünde, sondern auf der freiwilligen Unbußsfertigkeit bernhe" — aber ist diese freiwillige Unbußsertigkeit nicht eine Fortdauer der Sünde? Jedoch möchte ich nicht einsach sagen: "weil der Mensch, obgleich er sich bes

fern kann, sich nicht bessert", sonbern hinzussigen: weil der Mensch sich nicht der Hilfe der Gnade bedient, um sich zu bessern. Obgleich man annimmt, daß diese Hilfe dann aushöre, bleibt doch noch nach diesem Leben bei dem sünsdigenden Menschen, selbst wenn er verdammt ist, eine Freiheit bestehen, die ihn schuldig macht, und ebenso eine in weitem Felde liegende Kraft zur Besserung, obgleich es damit nie zur That kommt. Es steht also nichts der Besauptung im Wege, daß dieser Grad von Freiheit, der der Nothwendigkeit, aber nicht der Gewisheit ledig ist, ebenso wohl bei den Verdammten wie bei den Seligen bestehen bleibt — abgesehen davon, daß die Verdammten keiner Hilse bedürsen, wie man sie im irdischen Leben braucht, denn sie wissen nur zu gut, was man hier aus Erden nur glauben muß.

270. Der berühmte Pralat ber anglicanischen Rirche, ber vor furzem ein Buch über ben Ursprung bes Uebels veröffentlicht hat, das von herrn Baule im zweiten Bande seiner Antwort auf die Fragen eines Kleinftädters besprochen worden ist, redet äußerst sinnreich über die Strafen der Verbammten. Der Versasser ber Nouvelles de la République des Lettres\*) vom Juni 1703 stellt die Ansicht bieses Prälaten so dar, als ob er die Berdammten zu eben= fo vielen Narren mache, die ein lebhaftes Gefühl ihres Elends haben, fich aber bessenungeachtet ihrer Sandlungs= weise rühmen und lieber sein und das sein wollen, was fie find, als gar nicht sein wollen. Gie lieben ihren Zu= stand, so elend berselbe ift, wie ja auch die Zornigen, die Berliebten, die Ehrgeizigen, die Reibischen gerade an ben Dingen Gefallen finden, die ihr Elend nur noch vermehren. Dazu fommt noch, baf bie Gottlosen ihren Beift berart an falfche Urtheile gewöhnt haben, daß fie gar keine andern mehr fällen können und nun, indem fie beständig aus einem

<sup>\*)</sup> Neuigkeiten aus ber Republik ber Wiffenschaften.

Irrthum in ben andern verfallen, nicht umhin fönnen, beständig Dinge zu wünschen, die sie nicht zu genießen versmögen, und deren Mangel sie trothem in eine unbeschreiß-liche Verzweislung stürzt, ohne daß je die Ersahrung sie für die Zukunst klüger machen kann, weil sie durch ihre eigene Schuld ihren Verstand völlig verdorben und zu jedem ge-

sunden Urtheil unfähig gemacht haben."\*)

271. Schon die Alten haben begriffen, daß der Teusel freiwillig, inmitten seiner Qualen, von Gott sern bleibt und sich nicht durch Unterwerfung loskaufen will. Sie ersannen die Legende, ein Anachoret habe in einer Bisson von Gott die Zusage erhalten, daß er den Fürsten der bösen Engel wieder in Gnaden ausnehmen wolle, wenn derselbe seine Schuld bekenne, der Teusel aber habe diesen Vermittler auf eine gar sonderbare und unhösliche Weise abgesertigt. Zum wenigsten sind also die Theologen gewöhnlich darüber einverstanden, daß die Teusel und die Verdammten Gott hassen und ihn lästern, und ein solcher Zustand muß nothwendigerweise die Fortdauer ihres Elends zur Folge haben. Man mag darüber die gelehrte Abhandslung des Herrn Fechtius über den Zustand der Verdammsten nachlesen.

272. Es hat Zeiten gegeben, wo man es nicht für unmöglich hielt, daß ein Verdammter erlöst würde. Die Sage vom Papst Gregor dem Großen ist ja bekannt. Derselbe soll nämlich durch seine Gebete die Seele des Kaisers Trajan aus der Hölle erlöst haben, jenes Kaisers, dessen Güte so berühmt war, daß man jedesmal dem neuen Kaiser wünschte, er möchte den Angustus an Glück und den Trajan an Güte übertreffen. Dieser Umstand erweckte das Mitleid des heiligen Papstes, und Gott, sagt man,

<sup>\*)</sup> Zujas: "[Die Richtigkeit bieser Auslegung wirb jesboch mit Recht bezweifelt, da sie in der heiligen Schrift so dargestellt werden, als ob sie ihren Irrthum zu spät einsehen."]

gab seinen Bitten nach, verbot ihm aber, ihm in Zutunst abermals mit berartigen Anliegen zu nahen. Nach bieser Fabel hatten die Gebete des heiligen Gregor die Krast der Heilmittel des Aesculap, der damit den Heppolytus aus der Unterwelt zurücholte, und bei einer Fortsetzung dersartiger Bitten würde Gott darüber in Zorn gerathen sein wie Jupiter bei Birgil:

At pater omnipotens aliquem indignatus ab umbris Mortalem infernis ad lumina surgere vitae, Ipse repertorem medicinae talis et artis Fulmine Phoebigenam Stygias detrusit ad undas.\*)

Gobescalcus, ein Mönd bes neunten Jahrhunderts, ber die Theologen seiner Zeit und sogar die der unfrigen in Streit mit einander brachte, wollte, die Berworfenen foll= ten Gott bitten, bag er ihre Strafen erträglicher mache: aber man hat kein Recht, sich für verworfen zu halten, so lange man lebt. Die Stelle in ber Tobten=Meffe ift verständiger: sie bittet um Minderung ber Qualen ber Berbammten, und nach ber Sypothese, die ich oben barge= legt habe, müßte man ihnen meliorem mentem \*\*) wiin= ichen. Da Origenes sich auf ben 10. Bers bes 77. Bfalms berufen hatte: "Gott wird nicht vergeffen, gnädig zu fein, und seine Barmherzigkeit nicht vor Zorn verschließen", so erwidert Augustinus (Enchiridion c. 112 \*\*\*), daß mög= licherweise die Strafen der Verdammten allerdings ewig währten, aber bennoch gemilbert würden. Sätte ber Tert biesen Sinn, so würde die Minderung, mas die Dauer anbetrifft, ins Unendliche fortgeben, aber nichtsbestoweniger,

<sup>\*)</sup> Doch ber allmächtige Bater ereiferte, bag von bem bunteln Dreus ein Sterblicher wieber jum Licht aufstiege bes Lebens, Und bes Apollo Geschlecht, ben Erfinder so mächtiger Heilfunft, Donnert' er selbst mit bem Strahle hinab zu ben ftygischen Wassern.

\*\*) Besiern Verftand.

<sup>\*\*\*)</sup> Handbüchlein (für Laurentius), Kap. 112.

was ihre Größe anbetrifft, ein non plus ultra\*) haben, wie es in der Geometrie affymtotische Figuren giebt, mo eine unendliche Länge immer einen endlichen Abstand ein= hält. Wenn das Gleichnis vom bojen Reichen den Zu= stand eines wirklich Berbammten schilderte, fo wurden Die Sprothesen, benen zufolge bie Verdammten so närrisch und bose find, keinen Anspruch auf Wahrheit haben. Das Mit= leid für die Brüder jedoch, das bem Reichen beigelegt wird, scheint nicht zu jenem Grade von Bosheit zu passen, ben man ben Berbammten beimifit. St. Gregor ber Große (IX. Moral. 39) meint, er habe befürchtet, ihre Berdamm= nis würde die Bein der seinen vermehren: diese Furcht entspricht jedoch nicht dem Befen eines vollendeten Bojemichts. Bonaventura in seinem Commentar jum Meister ber Sentenzen bagegen meint, ber boje Reiche hatte bie ganze Welt mögen verdammt feben, ba bas aber nicht ge= ichehen konnte, fo munichte er eber bas Beil feiner Bruber als das ber andern. Diese Meinung hat wenig für sich: bie von ihm gewünschte Sendung des Lazarus würde gerabe im Gegentheil viele Menschen gerettet haben, und berjenige, welcher an ber Verdammnis anderer fo viel Freude hat, daß er alle Welt verdammt feben möchte, wünscht vielleicht die Verdammnis ber einen fehnlicher als die ber andern, wird aber sicher nicht geneigt fein, die Errettung jemandes zu veranlaffen. Wie bem aber auch fein mag, man muß auf alle Falle zugeben, bag bie Gingelheiten zweifelhaft find, ba Gott une nur bas offenbart hat, was nöthig ift, um Furcht vor bem größten aller Unglücksfälle au erregen, nicht aber bas, was jum Berftanbnis beffelben nöthig ist. 15)

273. Da es nunmehr, nachdem die göttliche Zulassung jenes Mißbrauchs in hinlänglich überzeugender Weise gerechtsertigt worden, gestattet ist, den Mißbrauch des Ber-

<sup>\*)</sup> Söchftes.

mögens ber freien Wahl und ben bofen Willen zur Begründung ber übrigen Uebel zu benuten, fo ift bamit qugleich bas gewöhnliche Spftem ber Theologen gerechtfertigt. Und nun bürfen wir ben Urfprung bes Bofen ficherlich in ber Freiheit ber Geschöpfe suchen. Die erste Bosheit ist uns bekannt: es ift bie bes Teufels und seiner Engel; der Tenfel fündigt von Anfang an, und ber Sohn Gottes ift erschienen, bag er bie Werke bes Teufels gerftore (1. 30= hannis III, 8). Der Teufel ift ber Bater ber Bosheit, ein Mörber von Anfang an und hat nicht beharret in ber Wahrheit (Ev. Johannis VIII, 44). Und beshalb hat Gott bie Engel, welche gefündigt haben, nicht geschont, sondern fie mit Retten ber Finsternis in ben Abgrund ge= stoßen und sie ber Holle überliefert, bamit sie zum Gerichte aufbewahrt bleiben (2. Sp. Petri II, 4). Und nach Judas (Ep. Jub., B. 6) hat er die Engel, die ihre Behaufung nicht bewahrt haben, mit ewigen (b. h. bauerhaften) Banden in Finsternis bis jum Gerichte bes großen Tages aufbehalten, woraus man leicht erkennen mag, bag ber eine von biesen beiben Briefen vom Berfasser bes anbern ein= gesehen worden sein muß.

274. Wie es scheint, hat der Versasser den Apokalppse das aufklären wollen, was die übrigen kanonischen Schriftsteller im Dunkeln gelassen hatten. Er bietet uns die Erzählung von einer Schlacht, die im Himmel 'geschlagen wurde. Michael und seine Engel kämpsten gegen den Drachen, und der Drache und seine Engel kämpsten gegen Michael. Sie waren jedoch nicht die stärkern, und ihre Stelle ward im Himmel nicht mehr gefunden. Und der große Drache, die alte Schlange, Teusel oder Satan genannt, der alle Welt versührt, ward auf die Erde geworsen, und seine Engel wurden auch dahin geworfen (Offensbarung Joh. XII, 7—9). Denn obgleich man diese Erzählung nach der Flucht des Weibes in die Wiste setzt und man damit eine der Kirche günstige Umwälzung hat

andeuten wollen, so scheint es babei boch in ber Absicht bes Berfaffers gelegen zu haben, bamit gleichzeitig ben frühern Sturg bes alten Feinbes und einen neuen Sturg eines neuen Feindes zu bezeichnen. Die Lüge ober Bos= heit kommt von bem, was bem Teufel eigen ift, en rov λδίων, von seinem Willen, weil im Buche ber ewigen Wahrheiten, welches die Möglichkeiten noch vor irgend einem Beschluffe Gottes enthält, geschrieben ftanb, baß bies Geschöpf sich freiwillig bem Bofen zuwenden wurde, wenn es geschaffen würde. Ebenso verhalt es sich mit Abam und Eva: bieselben haben freiwillig gefündigt, wenn auch ber Teufel sie verführt hat. Gott überliefert die Bofen einem berfehrten Ginn (Römer I, 28), indem er fie fich felbst überläßt und ihnen eine Gnabe versagt, die er ihnen nicht zu gewähren braucht, und die er ihnen fogar versagen muß.

275. Es heißt in ber Schrift, Gott verstode bas Berg (2. Mof. IV, 21 und VII, 3; Efaias I, XIII, 17), Gott sende einen Lügengeift (2. Könige XXII, 23) und einen fräftigen Frihum, daß man ber Lüge glaube (2. Theffalon. II, 11), er habe ben Propheten betrogen (Ezechiel XIV, 9), habe ben Simei fluchen geheißen (2. Samuel. XVI, 10), Die Sohne Elis hätten bie Stimme ihres Baters nicht hören wollen, weil Gott willens war, sie zu töbten (1. Samuel. II, 25), Gott habe bem Siob fein Gut genommen, obgleich dies durch die Bosheit der Räuber geschehen war (hiob I, 21), er habe ben Pharao angestiftet, um seine Macht an ihm ju zeigen (2. Mof. IX, 16; Römer IX, 17), er fei gleich einem Töpfer, ber ein Gefäß zu Unehren macht (Römer IX, 21), er verberge die Wahrheit ben Weisen und Klugen (Eb. Matthäi XI, 25), er rebe in Gleichniffen, bamit biejenigen, welche braufen find, seben und boch nichts erkennen, hören und boch nichts verstehen, weil fie fich sonst bekehren und ihnen ihre Gunben bergeben werden konnten (Marc. IV, 12; Luc. VIII, 10), Jejus fei burch bebachten Rathichluft

und die Vorsehung Gottes überliefert worden (Apostelgesch. II, 23), Herodes und Pontius Pilatus mit den Heiden und dem Volke Israel hätten gethan, was die Hand und der Nath Gottes zuvor bestimmt hatten (Apostelgesch. IV, 27 und 28), es geschähe durch den Herrn, wenn die Feinde ihre Herzen zum Kampse gegen Israel verhärteten, auf daß er sie vertilge und ihnen keine Gnade angedeihen lasse (Vosua XI, 20), der Herr habe einen Schwindelgeist über Aegypten ausgegossen, daß es irre in all seinem Thun wie ein trunkener Mensch (Csaias XIX, 14), Rehabeam hörte nicht auch das Wort des Volkes, weil es vom Herrn so gesügt war (1. Könige XII, 15), und der Ewige habe das Herz der Aegypter verkehret, so daß sie seinem Volke gram wurden (Psalm CV, 25).

276. Aber alle biese und andere ähnliche Ausdrücke beuten nur an, daß die von Gott geschaffenen Dinge zum Anlaß für den Irthum, die Unwissenheit, die Bosheit und die schlechten Thaten dienen und dazu beitragen, denn Gott sieht das alles vorher und will sich dessen, denn Zwecken bedienen, weil höhere Gründe der vollkommenen Weisheit ihn bestimmt haben, diese Uebel zuzulassen und sogar dazu mitzuwirken. Sed non sineret donus sieri male, nisi Omnipotens etiam de malo posset kacere dene, \*) wie St. Augustinus sagt. Das ist jedoch schon im zweiten Theile dieser Versuche aussiührlicher dargelegt worden. 15a)

277. Gott hat ben Menschen nach seinem Bilbe gemacht (1. Mos. I, 20) und hat ihn aufrichtig gemacht (Pred. Salom. VII, 30). Er hat ihn aber auch frei gemacht. Der Mensch hat das gemißbraucht und ist gefallen, aber auch nach dem Falle ist ihm immer noch eine gewisse Freiheit geblieben. Moses sagt im Namen Gottes: "Ich nehme himmel und Erde heute über euch zu Zeugen.

<sup>\*)</sup> Der Gute würbe bas Schlechte nicht zulassen, wenn nicht ber Allmächtige auch aus bem Schlechten Gutes hervorbringen könnte.

Ich habe euch leben und Tod, Segen und Fluch vorgelegt, baß du das Leben erwählest" (5. Mos. XXX, 19). "So spricht der Herr: Siehe, ich lege euch vor den Weg zum Leben und den Weg zum Tode" (Jerem. XXI, 8). "Er hat dem Menschen Macht seines Entschlusses belassen und ihm seine Besehle und Gebote gegeben. Willst du, so wirst du die Gebote halten" (oder: "so werden dich die Gebote bewahren"). "Er hat dir Feuer und Wasser vorgestellet, greise, zu welchem du willst" (Sirach XV, 14—16). Der gefallene und nicht wiedergeborene Mensch steht unter der Herrschaft der Sünde und des Satans, weil er Gesallen daran hat: er ist freiwillig Stlave in Folge seiner bösen Begierden. Daher ist der seile und der unspreie Wille ein und dasselbe.

278. "Niemand fage, wenn er versucht wird, bag er von Gott versucht werbe, sonbern ein jeglicher wird verfuct, wenn er von seiner eigenen Luft gereizet und ge= locket wird" (Jacob. I, 13, 14). Und ber Satan hilft bagu mit: ,er macht ben Berftand ber Ungläubigen blinb" (2. Rorinth. IV, 4). Der Mensch aber hat fich burch seine Begierbe bem Damon überliefert: bas Vergnügen, welches er am Bofen findet, ift ber Ankelhaken, an welchem er fich fangen läßt. Das hat icon Platon ausgesprochen, und Cicero wiederholt es: Plato voluptatem dicebat escam malorum.\*) Die Gnabe ftellt bem ein größeres Bergnigen gegenüber, wie St. Angustinus bemerkt. Jedes Ber = gnügen beruht auf der Empfindung irgend einer Boll= fommenheit: man liebt einen Gegenstand in bem Mage, wie man feine Bollfommenheiten empfindet; nichts aber übertrifft bie göttlichen Bollkommenheiten, und baraus folgt bemnach, baf bie Nächstenliebe und bie Liebe zu Gott bas größte Bergnügen gemähren, bas man empfinden fann.

<sup>\*)</sup> Plato nannte die Wollust die Lodspeise des Bösen. Cic. de senect. c. XIII.

und zwar ganz in dem Maße, wie man von diesen Gefühlen durchdrungen ift, die bei den Menschen nicht ge= wöhnlich sind, weil diese mit Dingen beschäftigt und ersüllt sind, die auf ihre Leidenschaften Bezug haben.\*)

279. Da nun unsere Verberbnis nicht burchaus unsüberwindlich ist und wir nicht mit Nothwendigkeit sündigen, selbst wenn wir unter der Herrschaft der Sünde stehen, so muß man in gleicher Weise annehmen, daß auch die uns gewährte Hilfe nicht durchaus unwiderstehlich ist, und daß man, so wirksam auch die Gnade Gottes sein mag, mit Grund behanpten darf, man könne ihr widerstehen. Wenn sie sich aber in der That als siegreich erweist, so ist es im voraus gewiß und unsehlbar wahr, daß man ihrer Lockung nachgeben wird, mag sie nun ihre Kraft in sich selbst tragen oder in der Uebereinstimmung der Umstände Mittel und Wege zum Siege sinden. Man muß also immer zwischen dem unsehlbar Wahren und dem Nothwendigen unterscheiden.

280. Das System berer, die sich Schüler des heiligen Augustinus nennen, weicht nicht ganz und gar von dem Gesagten ab, wenn man nur gewisse Häslichkeiten zum Theil in den Ausdrücken, zum Theil in den Dogmen selbst ausscheidet. Bezüglich der Ausdrücke sinde ich, daß es namentlich der Gebrauch der Wörter nothwendig oder zufällig, möglich oder unmöglich ist, der zuweilen Blößen bietet und viel Lärm verursacht. Aus diesem Grunde hat Luther, wie der junge Herr Löscher in einer gelehrten Abhandlung über die Berschärfungen des undebingten Rathschlusses sehr richtig bemerkt, in seiner Schrift über den knechtischen Willen den Wunsch ausgesprochen, es möchte sich ein passenderes Wort als der Ausdruck Nothweudigkeit sür das sinden, was er bezeichnen wollte.

<sup>\*)</sup> Zusaş: "In Folge beren der Berstand von der reis nen Bernunft absällt."

In allgemeinen scheint es überhaupt vernunftgemäßer und angemessenen man sagt, der Gehorsam gegen die Gebote Gottes ist immer und sogar bei den Nicht-Wiedergeborenen möglich, die Gnade kann immer, selbst bei den Heiligken, Widerstand sinden, und die Freiheit ist nicht nur des Zwangs, sondern auch der Nothwensdigkeit ledig, obgleich sie nie ohne die unsehlbare Geswißheit oder den bestimmenden Antried ist. 16)

281. Andererseits dürste indessen unter gewissen Umsstährt sein, daß das Bermögen, das Gute zu thun ost, und sogar dei den Wiederen, mangele, daß die Sünden häusig, und sogar dei den Wiederenden, nothwendigsind, und sogar dei den Wiederenden, nothwendigsind, daß es zuweilen unmöglich sist, nicht zu sindigen, daß die Gnade unwiderstehlich sei, und daß die Freiheit nicht der Nothwendigseit ledig ist. Aber unter den Umständen, in denen wir uns heut zu Tage besinden, sind dies Ansdrücke weniger genau und weniger zutressen und an sich mehr dem Mißbrauch ausgesetzt; überdieß haben sie etwas von der gewößnlichen Umgangssprache an sich, in der die Worte mit vieler Freiheit gedrancht werden. Indessen sie dutoren und die heilige and rechtzlächige Autoren und die haben heilige und rechtzlächige Autoren und die bastem ein wirklicher Gegensch zwischen Sacobas und St. Haulus, und ohne daß des Doppelsinns der Ausdrücke wegen auf der einen oder der andern Seite ein Irrthum bestände. Man hat sich derart an diese verschiedenne Sprechweisen gewöhnt, daß man oft kaum angeben kann, welcher Sinn der natürlichste oder and nur der gebränchlichste seinn der natürlichste oder und nur der gebränchlichste seinn der natürlichste oder und nur der gebränchlichste sinn der natürlichste oder und nur der gebränchlichste sien der natürlichste oder und nur der gebränchlichste verschiedenen Abstücken hat und die nämliche Ausdruckweise vor oder nach der Entschung

eines großen Mannes ober irgend einer Autorität, die man achtet, und der man folgt, mehr oder weniger geläusig oder annehmbar wird. Daher darf man gewisse Ausdrücke bei Gelegenheit und zu gewissen Zeiten sehr wohl autorissiren oder verbannen, aber das beeinträchtigt weder den Sinn noch den Glauben, wenn man nur genügende Ers

flärungen ber Ausbrücke hinzufügt. 17)

Es ist daher nur nöthig, daß man die Unterschiebe richtig auffaßt, wie z. B. ben, welchen wir hier so häufig zwischen bem Nothwendigen und bem Gewissen und zwischen der metaphysischen und der moralischen Noth-wendigkeit gemacht haben. Und ebenso verhält es sich hin-sichtlich der Möglichkeit und der Unmöglichkeit, denn das Ereignis, beffen Gegentheil möglich ift, ift zufällig, mährend bas, bessen Gegentheil unmöglich ift, nothwendig ift. Man unterscheibet auch mit Recht zwischen einem naben Rönnen und einem entfernten Können, und biesen verschiedenen Bebeutungen gemäß fagt man balb, baß eine Sache geschehen tonne, balb, bag fie nicht geschehen konne. Man barf in einem gewiffen Sinne fagen, es fei nothwendig, bag bie Seligen nicht fündigen, daß die Teufel und die Berbamm= ten sündigen, daß Gott felbst das Beste mable, daß der Mensch, das Gett seine das Deste währt, das bet Wensch dem folge, was ihn am meisten reizt. Diese Noth-wendigkeit ist jedoch nicht das Gegentheil der Zusälligkeit: sie ist keine logische, geometrische oder metaphysische Noth-wendigkeit, deren Gegentheil einen Widerspruch in sich fcließt. Herr Nicole hat sich an einer Stelle eines Bergleichs bedient, ber nicht libel ift. Man rechnet es au bem Unmöglichen, daß ein verständiger und gesetzter Be-amter, der nicht den Verstand verloren hat, öffentlich eine große Ausschreitung begehen, wie z. B. splitternackt durch die Straßen lausen werde, um Gelächter zu erregen. Ebenso verhalt es sich in gewisser Sinsicht mit ben Seligen: fie sind noch weniger fähig, zu sündigen, und die Noth= wendigkeit, die sie daran verhindert, ist von derselben Art.

Endlich finde ich noch, daß der Wille ein ebenso doppelsinniges Wort ist wie das Können und die Nothwendigkeit. Denn ich habe bemerkt, daß biejenigen, welche fich bes Sates bedienen: man verfehlt nicht, bas zu thun, mas man will, wenn man es fann, und bie baraus folgern, baß Gott nicht bas Beil aller wolle, einen beschließen= ben Willen barunter verstehen, und nur in biefem Sinne fann man bie Behauptung aufrechterhalten, bag ber Weise niemals das wolle, was seines Wissens zu ben Dingen gehört, die niemals geschehen werden. Nimmt man bagegen bas Wort Wille in einem allgemeinern und mehr mit bem Bebrauche übereinstimmenben Sinne, fo fann man fagen, bag ber Wille bes Weisen vorhergebend ju allem Guten geneigt ift, obgleich er gulett beschließt, bas zu thun, was bas Angemessenste ift. Man thate also febr unrecht, wenn man Gott die ernste und farte Reigung abspräche, alle Menschen zu retten, welche bie Schrift ihm beilegt, und fogar, wenn man ihm eine ursprüngliche Abneigung guschriebe, bie ihn von vornherein bem Beile mehrerer abgunftig macht, einen odium antecedaneum \*): vielmehr muß man behaupten, daß ber Weise alles Gute als foldes nach Maßgabe feines Wiffens und feiner Kräfte erstrebe, daß er jedoch nur das beste Ausführbare hervor= bringt. Diejenigen, welche bas zugeben und Gott trotbem ben vorhergehenden Willen, alle Menschen zu retten, ab-sprechen, sehlen nur durch den Misbrauch des Ausbrucks, wenn fie im übrigen nur anerfennen, bag Gott allen einen hinreichenden Beiftand gemährt, um gerettet werben gu fönnen, wenn sie sich besselben bedienen. 18)

283. Hinsichtlich der Glaubens sätze der Schüler des beiligen Augustinus selbst kann ich mich nicht mit der Bersbammuis der nicht wiedergeborenen Kinder und überhaupt nicht mit der Verdammnis, welche eine Folge der blosen

<sup>\*)</sup> Borbergebenbe Abneigung.

Erbsünde ist, befreunden. Ebenso wenig kann ich glauben, daß Gott diesenigen verdammt, die des nöthigen Lichts er= mangeln. Man kann mit mehreren Theologen annehmen, daß die Menschen mehr Hilfe erhalten, als wir wissen, wenn auch erst in ihrer Todesstunde. Auch scheint es nicht nothwendig, daß alle biejenigen, welche gerettet werden, es immer, unabhängig von den Umständen, durch eine an sich wirksame Gnade werden. Ebenso wenig halte ich die Be= hauptung für nothwendig, daß alle Tugenden der Heiben falsch und alle ihre Handlungen Sünden wären, obgleich allerdings das, was nicht vom Glauben kommt oder von ber Rechtlichkeit ber Seele vor Gott, von der Gunde an= gesteckt ist, wenigstens bem Wesen nach.\*) Endlich bin ich ber Ansicht, daß Gott nicht wie aufs Gerathewohl mittelst eines unbedingt unbedingten Entschlusses oder mittelft eines Willens handeln kann, ber von vernunftgemäßen Beweggründen unabhängig ift. Auch bin ich überzeugt, daß er bei ber Austheilung seiner Gnabenschätze immer burch Gründe bewogen wird, an benen bie Ratur ber Gegen= ftände Antheil hat, benn sonst murbe er nicht ber Wei8= beit gemäß handeln. Indessen räume ich ein, daß biese Grunde nicht nothwendigerweise mit den guten ober weniger schlechten natürlichen Gigenschaften ber Menschen zusammen= bangen, als ob Gott seine Gnabe immer nur nach biefen guten Eigenschaften vertheilte, obgleich ich, wie ich schon vorstehend erklart habe, ber Meinung bin, daß diefe Eigen= schaften wie alle andern Umftande babei mit in Betracht kommen, ba in den Bliden ber bochften Weisheit nichts vernachlässigt werden fann.

284. Bis auf diese Punkte und noch einige andere, wo St. Augustinus dunkel oder gar abstoßend ist, scheint man sich wohl seinem System anbequemen zu können, wo-

<sup>\*)</sup> Busat: "Wenn ich so sagen bars, ober burch bie Bers binbung mit ben übrigen Berworfenen."

nach aus ber göttlichen Substang nur ein Gott hervorgeben fann und bemnach die Creatur aus bem Nichts geschaffen ift (Augustin. de lib. arb. lib. I, c. 2\*). Deshalb ift bas Geschöpf unvollkommen, mangelhaft und verführbar (De Genes, ad lit. c. 15: contra epistolam Manichaei c. 36. \*\*) Das Uebel kommt nicht von der Natur, sondern vom bosen Willen (Augustinus im ganzen Buche von ber Natur bes Guten). Gott fann nichts gebieten, was unmöglich. "Firmissime creditur Deum justum et bonum impossibilia non potuisse praecipere" (Lib. de nat. et grat. c. 43, c. 69\*\*\*). "Nemo peccat in eo, quod caveri non potest" (De lib. arb. lib. III, c. 16. 17; Retractat. lib. I. c. 11. 13. 15+). Unter einem gerechten Gotte kann niemand unglüdlich sein, wenn er es nicht verbient: neque sub Deo justo miser esse quisquam, nisi mereatur, potest (Buch I, Kap. 32). Der freie Wille kann bie Gebote Gottes ohne ben Beistand ber Gnade nicht erfüllen (Ep. ad Hilar. Caesaraugustan). ††) Wir wissen, daß bie Gnabe nicht bem Berbienste gemäß vertheilt wird (Brief 106. 107. 120). Im Zustande ber Unschulb hatte ber Mensch ben nöthigen Beistand, um bas Gute thun zu fönnen, wenn er wollte, das Wollen aber hing vom freien Willen ab: "habebat adjutorium, per quod posset, et sine quo non vellet, sed non adjutorium quo vellet" (Lib. de corrupt. c. 11 et c. 10. 12+++). Gott hat die

<sup>\*)</sup> Augustinus über ben freien Willen, Buch I, Kap. 2.

\*\*) Zur Genesis, Kap. 15; gegen bas Senbschreiben 2c., Kap. 36.

\*\*\*) Es ist fest zu glauben, baß ber gerechte und gute Gott Unmög=
liches nicht hat gebieten können. Buch von ber Natur und ber Gnade,

Rap. 43, Kap. 69. †) Niemand fündigt in dem, was nicht vermieden werden kann. Ueber ben freien Willen, Buch III, Rap. 16. 17; Umarbeitungen, Buch I, Rap. 11. 13. 15.

<sup>††)</sup> Brief an Hilarias aus Caesaraugusta. †††) Er hatte ben Beistand, burch ben er konnte, und ohne ben er nicht wollte, nicht aber ben Beistand zum Bollen. Ueber bie Verberb= nis, Rap. 11 unb Rap. 10. 12.

Engel und die Menschen versuchen laffen, was sie burch ibren freien Willen vermöchten, und bann, mas feine Onabe und feine Gerechtigfeit vermochten (Gbenba, Rap. 10. 11. 12.). Die Gunde hat ben Menschen von Gott abgewendet, um ihn ben Geschöpfen zuzuwenden (Lib. I, qu. 2 ad Simplic.\*) Am Gunbigen Gefallen finden ift bie Freiheit eines Sklaven (Enchir. c. 103 \*\*). "Liberum arbitrium usque adeo in peccatore non periit, ut per illud peccent maxime omnes, qui cum delectatione peccant" (Lib. I ad Bonif. c. 2. 3\*\*\*).

285. Gott fprach gu Mofes: Wem ich gnäbig bin, bem bin ich gnabig, und weß ich mich erbarme, beß erbarme ich mich (2. Mos. XXXIII, 19). So liegt es also nicht an Jemandes Wollen ober Laufen, sondern an Gottes Erbarmen (Römer IX, 15. 16). Dies hindert jedoch nicht, daß nicht alle, bie guten Willen haben und barin beharren, gerettet werben. Aber Gott giebt ihnen bas Wollen und bas Thun. Er erbarmet sich alfo, wessen er will, und verftodet, welchen er will (Römer IX, 18). Und doch fagt der nämliche Apostel, Gott wolle, daß alle Meniden gerettet werben und gur Erfennt= nis ber Wahrheit gelangen, mas ich nicht, wie St. Augustinus an einigen Stellen thut, so auslegen möchte, als bedeute es, es gabe nur folde Errettete, beren Beil Gott wolle, oder als ob er non singulos generum, sed genera singulorum;) retten wolle. Ich möchte vielmehr fagen, daß es niemand giebt, bessen Beil er nicht wolle,

†) Nicht einzelne aus ben Gattungen, sonbern Gattungen von

ein;elnen.

<sup>\*)</sup> Erstes Buch, 2. Frage an Simplicius.

\*\*) Handbücklein für Laurentius, Kap. 103.

\*\*\*) Der freie Wille ist so wenig bei dem Sünder verloren gegangen, daß durch ihn gerade alle die sündigen, welche mit Lust sündigen. An Bonifacius, 1. Buch, Rap. 2. 3.

so weit gewichtigere Gründe es zulassen, Gründe, welche bewirken, daß Gott nur die errettet, welche den Glauben annehmen, den er ihnen andietet, und die sich demselben hingeben vermöge der Gnade, die er ihnen gewährt hat, so weit es dem Gesammtplane für seine Werke angemessen war, einem Plane, der der beste von allen ist, die gesaßt werden können. 19)

286. Was die Vorherbestimmung jum Beile anbetrifft, so umfaßt dieselbe nach St. Augustinus auch die Anord= nung der Mittel, die zum Heile führen werden. "Praedestinatio Sanctorum nihil aliud est, quam praescientia et praeparatio beneficiorum Dei, quibus certissime liberantur, quicunque liberantur" (Lib. de persev. c. 14\*). Er faßt sie also in diesem Punkte burchaus nicht als einen unbedingten Beschluß auf: er meint vielmehr, es gebe eine Gnabe, Die von feinem verharteten Bergen gurudgewiesen werbe, weil sie hauptsächlich zur Aufhebung ber Herzenshärtigkeit gespendet wird (Lib. de praedest. c. 8; Lib. de grat. c. 13. 14\*\*). Inbessen finde ich nicht, baß St. Augustinus es besonders betont, daß biese Gnabe, welche die Bergen unterjocht, immer burch fich felbft wirkfam fei, und weiß baber nicht, ob man nicht, ohne ihm zuwider zu fein, behaupten konnte, daß berfelbe Grad innerer Gnade, ber bei bem einen, wo er burch bie Umstände unterftütt wird, siegreich ift, es bei einem andern nicht ift.

287. Der Wille steht im Verhältnis zu unserm Gesühl sir das Gute und folgt dem Gesühle, welches das Uebersgewicht hat. "Si utrumque tantumdem diligimus, nihil horum dadimus. Item: quod amplius nos delectat, se-

<sup>\*)</sup> Die Borherbestimmung der Geiligen ist nicht anderes als das Borherwissen und die Borbereitung der Wohlthaten Gottes, durch welche die mit größter Gewißheit erlöst werden, welche erlöst werden. Bon der Beharrlichkeit, Kap. 14.

<sup>\*\*)</sup> Bon ber Borherbestimmung, Rap. 8; von ber Gnabe, Rap. 13. 14.

cundum id operemur necesse est" (in cap. 5 ad Gal\*). Ich habe bereits auseinandergesett, wie wir bei alledem in Wirklichkeit eine große Macht über unfern Willen haben. St. Augustinus fast bie Sache ein wenig anders und in einer Beife auf, die nicht febr weit flihrt, wenn er 3. B. fagt, nichts fei fo fehr in unserer Gewalt als bie Thätig= feit unseres Willens und dafür einen ziemlich gleichlau= tenden Grund vorbringt. Denn, sagt er, diese Thätigkeit ist immer in dem Augenblicke bereit, wo wir wollen: "Nihil tam in nostra potestate est, quam ipsa voluntas, ea enim mox ut volumus praesto est" (Lib. 3 de lib. arb. c. 3; lib. 5 de civitate Dei c. 10\*\*). Aber das beweist nur, daß wir wollen, wenn wir wollen, nicht aber, daß wir wollen, was wir zu wollen wünschen. Mit mehr Grund kann man mit ihm sagen: "aut voluntas non est, aut libera dicenda est" (Lib. 3 de lib. arb. c. 3\*\*\*), und behaupten, daß das, was den Willen un= fehlbar ober mit Gewifibeit jum Guten lenkt, boch feine Freiheit nicht aufhebt. "Perquam absurdum est, ut ideo dicamus non pertinere ad voluntatem (libertatem) nostram, quod beati esse volumus, quia id omnino nolle non possumus nescio qua bona constrictione naturae. Nec dicere audemus Deum non voluntatem (libertatem), sed necessitatem habere justitiae, quia non potest velle peccare. Certe Deus ipse numquid quia peccare non potest, ideo liberum arbitrium habere negandus est?" (De nat. et grat. c. 46. 47. 48. 49†). Er fagt auch fehr

<sup>\*)</sup> Wenn man beibes gleich sehr liebt, wird man keins von beiben preisgeben. Ferner: wir müssen bem gemäß handeln, was uns höher ergöst (An die Galater, Kap. 5).

\*\*) Nichts ift so sehr in unserer Gewalt wie der Wille selbst, denn

er ist, wenn wir wollen, sogleich bereit. Ueber ben freien Willen, Buch 3, Kap. 3; über ben Gottesstaat, Buch 5, Kap. 10.
\*\*\*) Entweber ist kein Wille, ober er ist frei. Ueber ben freien

Billen, Buch 3, Kap. 3. +) Es ist überaus wibersinnig, wenn man behauptet, es gehöre nicht zu unserm Willen (unserer Freiheit), selig werben zu wollen,

richtig, daß Gott die erfte gute Regung verleihe, daß aber dann der Mensch ebensalls handle. "Aguntur ut agant, non ut ipsi nihil agant" (De corrupt. c. 2\*). 20)

288. Wir haben festgestellt, daß der freie Wille die Ur= fache bes Uebels ber Schuld und folglich auch bes Uebels ber Strafe ift, obgleich bie erfte und entfernteste Urfache berselben allerdings die ursprüngliche Unvollkommenheit ber Geschöpfe ift, die fich in ben ewigen Borftellungen bargestellt findet. Berr Bayle tritt indessen immer biefer Berwendung bes freien Willens entgegen: er will nicht, daß man ihm den Ursprung des Uebels beilege, und man muß feine Gründe anhören. Zuvor wird es jedoch ange= bracht sein, das Wesen ber Freiheit noch näher darzulegen. Ich habe gezeigt, daß die Freiheit, wie man sie in den Theologen = Schulen haben will, in der Einficht besteht, die eine genaue Renntnis des Gegenstandes der Erwägung umidließt, ferner in ber Spontaneität, mit ber wir uns entscheiben, und endlich in ber Bufalligkeit b. h. im Ausschlusse ber logischen ober metaphysischen Nothwendigkeit. Die Einsicht ift gleichsam die Seele ber Freibeit, ber Reft aber gleichsam ber Rörper und bie Grundlage. Die freie Substang entscheibet sich burch sich felbst und zwar gemäß bem Motive bes vom Berftanbe erfann= ten Guten, das sie anreigt, ohne sie zu zwingen: in diesen wenigen Worten sind alle Bedingungen ber Freiheit ent= halten. Indessen ist es boch gut, wenn gezeigt wird, daß bie Unvollkommenheit, die sich in unserm Wissen und unferer Spontaneitat findet, und bie unfehlbare Bestimmt=

felbft nicht banbeln. Bon ber Berberbnis, Rap. 2.

weil wir in Folge irgend eines guten Zwangs ber Natur nicht ver= mögen, es nicht zu wollen. Wir wagen ja boch auch nicht zu sagen, baß bei Gott nicht ber Wille (die Freiheit), sondern die Nothwendigsleit der Gerechtigkeit bestehe, weil er nicht sündigen wollen kann. Sollte Gott deshald, weil er nicht sundigen kann, der freie Wille absgesprochen werden milsen? Ueder die Natur und die Gnade, Kap. 46.

\*) Sie werden angetrieben, damit sie handeln, nicht damit sie

heit, die in unserer Zufälligkeit enthalten ift, weber die

heit, die in unserer Zusälligkeit enthalten ift, weder die Freiheit noch die Zusälligkeit ausheben.

289. Unser Wissen ist von zweierlei Art: deutlich oder verworren. Das deutliche Wissen oder die Sinsicht hat beim wahren Vernunstgebrauche statt. Die Sinne dazgegen gewähren uns nur verworrene Vorstellungen. Wir dirsen nun aber sagen, daß wir der Stlaverei ledig sind, soweit wir mit deutlichem Vissen handeln, daß wir aber den Leidenschaften unterthan sind, so weit unsere Wahrenehnungen verworren sind. In diesem Sinne haben wir nicht die volle geistige Freiheit, die zu wünschen wäre, und dürsen mit St. Augustinus sagen, daß wir, da wir der Sinde unterworsen sind, nur die Freiheit eines Stlaven haben. Indessen hat ein Stlave auch als Stlave noch die Freiheit der Wahl seinem Stande eutsprechend, obgleich er sich meist in der harten Nothwendigseit besindet, zwischen zwei lebeln wählen zu müssen, weil eine überlegene Gewalt ihn nicht zu den Gütern gelangen läßt, nach denen er stredt. Was aber die Fesseln und der Zwang bei einem Stlaven bewirken, bewirken bei uns die Leidenschaften, beren Gewalt zwar sanst, aber darum nicht weniger gesährlich ist. Wir wollen allerdings nur das, was uns gesillt: unglücklicherweise aber ist das, was uns in diesem Augenblicke gefällt, oft ein wirkliches llebel, das uns mißsallen würde, wenn die Augen unseres Verstandes ofsen wären. Indessen verhindert die schinden diesen des Stlaven so wie die, in der wir uns besinden, dass uns in dem Zustande, in welchem wir uns besinden, und gemäß unsern gegenwärtigen Krästen und Kenntnissen uns in dem Zustande, in welchem wir uns besinden, und gemäß unsern gegenwärtigen Krästen und Kenntnissen uns in dem Zustande, in welchem wir uns besinden, und gemäß unsern gegenwärtigen Krästen und Kenntnissen uns in dem Zustande, in welchem wir uns besinden, und gemäß unsern gegenwärtigen krästen und Kenntnissen uns in dem Zustande, in welchem wir uns besinden, und gemäß unsern desput uns diesselle in soweit zu, wie wir das

290. Was nun die Spontaneität (Selbstbestimmung) betrifft, so gehört uns diesselbe in so weit zu, wie wir das Princip unsere Handlungen in uns selbst haben, wie Arisstoteles sehr gut begriffen hat. Allerdings ziehen uns die

äußern Eindrücke oft von unserm Wege ab, und hat man beshalb gemeint, daß wenigstens in dieser Hinscht ein Theil der Principien unserer Handlungen außer uns läge, und ich räume ein, daß man, wenn man sich dem gewöhnlichen Sprachgebrauche anbequemt, was in einem gewissen Sinne ohne Verletzung der Wahrheit geschehen kann, allerdings sich so ausdrücken muß: handelt es sich aber um eine genane Ausdrucksweise, so behaupte ich, daß unsere Sponstaneität keine Ausnahme dulbet, und daß die äußern Dinge im streng philosophischen Sinne keinen physischen

Einfluß auf uns haben.

291. Behufs bessern Berftandnisses bieses Bunttes muß man wiffen, daß uns mit allen einfachen Substangen eine ftrenge Spontaneität gemein ift, und bag biefelbe in ber mit Ginficht begabten ober freien Substang zu einer Herrschaft über beren Handlungen wird. Am besten wird dies durch das Syftem der vorherbestimmten Har= monie erklärt, bas ich bor mehreren Sahren aufgeftellt habe. Ich zeige barin, baß jebe einfache Substang von Natur Vorstellungen hat, und daß ihre Individualität in dem fortbauernden Gefete besteht, welches die Aufeinanderfolge der ihr augetheilten Vorstellungen bewirkt, die auf natürliche Weise aus einander entstehen, um den der Substang zugetheilten Körper und burch biefen, gemäß bem jener einfachen Substanz eigenen Gesichtspunfte, bas ganze Weltall vorzustellen, ohne daß die Substanz irgend welche physische Einwirkung von Seiten bes Körpers zu empfan= gen braucht: wie auch seinerseits ber Körper sich nach sei= nen eigenen Gesetzen bem Willen ber Seele anpaßt und folglich nur fo weit gehorcht, wie diese Gesetze es bestimmen. Darans folgt, daß alfo bie Seele an fich eine vollkommene Spontaneität besitzt, so daß sie bei ihren Handlungen nur von Gott und sich selbst abhängt. 22)

292. Da dies Spstem früher nicht bekannt war, so hat man nach andern Mitteln und Wegen gesucht, um

ans diesem Labprinthe heranszukommen, und sogar die Cartesianer sind anläßlich des freien Willens in Berlegenheit gerathen. Sie begnügten sich nicht mehr mit den Fähigkeiten der Scholastiker, sondern meinten, daß alle Handlungen der Seele durch das, was den sinnlichen Eindrücken gemäß von außen kommt, bestimmt zu werden schiene, und daß schließlich alles in der Welt durch Gottes Borsehung geleitet werde. Daraus entsprang aber natürlicherweise der Einwurf, daß es also keine Freiheit gebe. Auf diesen Einwand erwiderte Herr Descartes, daß wir jener Vorsehung durch die Vernunst sicher wären, daß wir jener Ausseren, daß wir den unserer Freiheit durch die innere Ersahrung sicher seinen, die wir davon haben, und daß man deshalb an beide glauben müsse, obgleich wir kein Wittel sähen,

fie miteinander in Uebereinstimmung zu bringen.

293. Das hieß den gordischen Knoten burchhauen und auf ben Schluß aus einem Beweisgrunde nicht burch bie Lösung, sondern durch Gegenüberstellung eines ent= gegengesetzten Beweisgrundes antworten, was durchaus nicht ben Regeln philosophischer Erörterungen gemäß ift. Dennoch haben fich bie meiften Cartefianer biefer Meinung anbequemt, obgleich die innere Erfahrung, auf die sie sich berusen, durchaus nicht das beweist, was sie behaupten, wie Herr Baple sehr gut gezeigt hat. Herr Regis (Philosophie, 1. Band: Metaphysik, Buch 2, Theil 2, Kap. 22) umschreibt die Lehre bes herrn Descartes folgenbermagen: "Die Mehrzahl ber Philosophen sind in einen Irrthum verfallen, baburch baf bie einen, weil fie bas Berhältnis ber freien Handlungen zu ber Vorsehung Gottes nicht begreifen konnten, läugneten, baß Gott bie erfte bewirkenbe Ursache ber Handlungen bes freien Willens sei, was eine Gotteslästerung ist, während bie andern, ba sie bie Beziehung zwischen ber Wirksamkeit Gottes und ben freien Handlungen nicht erfaffen konnten, läugneten, bag ber Mensch mit Freiheit begabt fei, was eine Gottlofigkeit ift. Den Mittelweg zwischen diesen entgegengesetzten Ansichten bildet die Annahme" (ebenda, S. 485) "daß wir, wenn wir auch nicht alle Beziehungen zwischen der Freiheit und der göttlichen Borsehung begreisen können, daß wir frei und von Gott abhängig sind, weil diese beiden Wahrheiten uns, die eine durch die Erfahrung, die andere durch die Bernunft, bekannt sind, und weil est nicht der Klugheit gemäß ist, Wahrheiten, deren man versichert ist, deshalb auszugeben, weil man ihre Beziehungen zu andern bekannten Wahrheiten nicht ersassen."

294. Herr Bayle bemerkt bazu am Ranbe sehr richtig, "daß diese Ausdrücke des Herrn Regis gar nicht ahnen lassen, daß wir Beziehungen zwischen den menschlichen Handlungen und der göttlichen Vorsehung kennen, die mit unserer Freiheit unverträglich scheinen." Er sügt hinzu, es seien das vorsichtig gewählte Ausdrücke, die den Stand der Frage abschwächen. "Die Autoren," sagt er, "meinen, die Schwierigkeit rühre einzig von unserm Mangel an Einsicht her, während sie sagen müßten, sie rühre hauptsächlich von der Einsicht her, die wir haben, und die wir"—nach Herrn Bayles Ansicht — "nicht mit unsern Mysterien in Uebereinstimmung bringen können." Senan dasselbe habe ich am Ansange dieses Werkes gesagt: wenn die Mysterien mit der Bernunft unvereindar wären, und es unlösliche Einwürse dagegen gäbe, so würden wir, anstatt sie unbegreissich zu sinden, vielmehr ihre Falscheit einsehen. Hier handelt es sich allerdings nicht um ein Mysterium, sondern nur um die notilrliche Resigion 23)

sondern nur um die natürliche Keligion. 23)
295. Man sehe indeß, wie Herr Baple jene innere Ersahrung bekämpft, auf der die Cartesianer die Freiheit begründen. Er beginnt dabei jedoch mit Betrachtungen, benen ich nicht beistimmen kann. "Diejenigen," sagt er (Wörterbuch, Art. Helene, Anm. Y), "welche nicht genan prüsen, was in ihrem Innern vorgeht, überreden sich sehr

leicht, daß sie frei seien, und daß es ihre Schuld sei, wenn ihr Wille sich zum Bösen wendet, da dies durch eine Wahl geschehe, deren sie Herr seien. Die anders urtheilen, sind dagegen Personen, die sorgfältig die Triebsedern und Umstände ihrer Handlungen studirt und eingehend über die Fortentwicklung der Bewegung in ihrer Seele nachgedacht haben. Diese Leute zweiseln gewöhnlich an ihrer Willenssfreiheit und überreden sich wohl gar, daß ihre Vernunft und ihr Wille Sklaven seien, die der Kraft, die sie dahin reißt, wohin sie gar nicht gehen wolsen, nicht widerstehen können. Namentlich derartige Leute waren es, die die Götter sür die Ursache ihrer schlechten Handlungen erklärten."

296. Diese Worte erinnern mich an den Ausspruch des Kanzlers Bacon, welcher sagte, die nur mittelmäßig betriebene Philosophie entserne von Gott, die eingehend studirte dagegen sühre zu ihm zurück. So ist es auch mit denen, welche über ihre Handlungen nachdenken: ansangs scheint es, als ob alles, was wir thun, nur auf Anstoß anderer geschähe, und als ob alles, was wir benken, uns von außen durch die Sinne zukomme und sich in die Leere unseres Geistes einzeichne tanquam in tadula rasa.\*) Ein tieseres Nachdenken aber lehrt uns, daß alles, sogar die Borstellungen und die Leidenschaften, uns mit vollkommener Spontaneität aus unserm eigenen Schatz zusließt.

Spontaneität aus unserm eigenen Schatze zusließt. 297. Herr Bahle sührt jedoch Dichter an, welche die Menschen entschuldigen wollen, indem sie die Schuld auf

bie Götter schieben. So sagt Medea bei Ovid:

Frustra, Medea, repugnas, Nescio quis Deus obstat, ait.\*\*)

Und ein wenig weiter unten läßt Ovid sie noch hinzufügen:

<sup>\*)</sup> Wie auf eine unbeschriebene Tafel. \*\*) Bergebens fträubst bu bich, Mebea, Ich weiß nicht, welcher Gott (bir) entgegensteht. Ov. Met. VII, 11.

Sed trahit invitam nova vis, aliudque cupido, Mens aliud suadet: video meliora probogne. Deteriora sequor.\*)

Dem aber könnte man Birgil entgegenstellen, bei welchem Nifus mit weit mehr Recht fagt:

.... Di ne hunc ardorem mentibus addunt, Euryale, an sua cuique Deus fit dira cupido?\*\*)

298. Herr Wittichius scheint geglaubt zu haben, baß unsere Unabhängigkeit in der That nur eine scheinbare sei, benn in seiner Abhandlung De providentia Dei actuali \*\*\*) (8. 61) läft er bie Willensfreiheit darin bestehen, daß wir ben Begenständen gegenüber, Die fich unserer Seele bar= bieten, um bejaht ober verneint, geliebt ober gehaft gu werden, uns so verhalten, daß wir nicht fühlen, daß irgend eine außere Gewalt uns bestimmt. Er fügt bingu, daß wir am freiften handeln, wenn Gott felbst unfer Wollen hervorbringt, und daß, je wirksamer und gewaltiger die Einwirkung Gottes auf uns ift, wir auch um so mehr Berren unserer Handlungen sind: "Quia enim Deus operatur ipsum velle, quo efficatius operatur, eo magis volumus; quod autem, cum volumus, facimus, id maxime habemus in nostra potestate." +) Allerdings bringt Gott, wenn er einen Willen in uns hervorbringt, auch eine freie Handlung bervor: wie mir scheint, handelt es

<sup>\*)</sup> Aber eine Gewalt zieht bie Wiberftrebenbe fort, und anderes forbert die Begierde, Anderes der Verstand: ich erkenne das Besse und billige es, Und folge doch dem Schlechtern. Ov. Met. VII, 19. \*\*) Nicht die Götter geben den Geistern diesen Eiser, Euryalus, oder wird nicht jedem zum Gott die eigene wilde

Begierbe ?

<sup>\*\*\*)</sup> Ueber die wirkliche Vorfehung Gottes. †) Denn ba Gott bas Wollen felbst bewirkt, wollen wir um so mehr, je kräftiger er wirkt; was wir aber, wenn wir wollen, thun, bas haben wir am meisten in unsrer Gewalt.

sich jedoch hier nicht um die universelle Ursache oder um jene Erzeugung des Willens, die für das Geschöpf als solches paßt, da das, was positiv an demselben ist, in der That beständig wie jede andere unbedingte Realität der Dinge durch Gottes Beihilse geschaffen wird. Es handelt sich hier vielmehr um die Gründe des Wollens und am die Mittel, deren Gott sich bedient, wenn er uns einen guten Willen verleiht oder zuläßt, daß wir einen bösen haben. Immer sind wir es, die den Willen, mag er gut guten Willen verleiht oder zulast, daß wir einen boset haben. Immer sind wir es, die den Willen, mag er gut oder schlecht sein, hervordringen, denn es ist unsere That: immer sind aber auch Gründe vorhanden, die uns zum Handeln bringen, ohne darum unsere Spontaneität oder unsere Freiheit zu beeinträchtigen. Die Gnade giebt bloß Eindrücke, die durch entsprechende Beweggründe zur Erweckung des Willens beitragen, und ein solcher Beweggrund wäre z. B. eine Dieustbeslissenheit, ein die eur hie\*), ein einnehmendes Bergnligen. Man sieht aber dentlich, daß das die Freiheit so wenig beeinträchtigt, wie das ein Freund thun würde, der Rathschläge ertheilt und Beweggründe beidringt. Herr Wittichius hat also so wenig wie Herr Baple die Frage richtig beantwortet, und das Zurückgreisen auf Gott sührt hier zu nichts. <sup>24</sup>)

299. Doch sühren wir nun eine andere, weit vernulnstigere Stelle des Herrn Baple an, in welcher derselbe das vermeintliche lebendige Gesühl der Freiheit, das bei den Cartesianern als Beweis sür diese Freiheit dienen muß, besser besämpst. Die betressenden Worte sind in der That voll Geist und der Antwort auf die Fragen eines Rleinstädters (3. Th. S. 761 ss.) und lauten: "Durch das klare und deutliche Gesühl, das wir von unserm Dasein haben, unterscheiden wir noch keineswegs, ob wir durch uns selbst eristiren, oder ob wir unser Dasein von einem

<sup>\*)</sup> Sage, warum (bift bu) bier.

anbern empfangen haben. Das erkennen wir vielmehr andern empfangen haben. Das erkennen wir vielmehr erst auf dem Wege der Resterion, d. h. indem wir über unsere Ohnmacht nachdenken, uns, so sehr wir möchten, zu erhalten und uns von der Abhängigkeit von den uns umgebenden Wesen zu befreien u. s. w. Es steht sogar sest daß die Heiden — und ebenso die Sociaianer, da sie die Schöpsung läugnen — nie zur Erkenntnis jener Glausbenswahrheit gelangt sind, wonach wir aus nichts geschaffen worden und in jedem Augenblicke unserer Lebensdauer aus bem Nichts gezogen werden. Gie haben baher falfch= lich geglaubt, daß die Substanzen im Universum durch sich selbst existiren und nie vernichtet werden können, und somit nur in Bezug auf ihre Modisicationen, die der Zerstörung durch die Wirkung einer äußern Ursache unterworsen sind, von andern Dingen abhängen. Rührt nun dieser Irrthum nicht offenbar daher, daß wir die Schöpferschätigkeit, die uns erhält, nicht sühlen, sondern nur empsinden, daß wir existiren, und dies, sage ich, in einer Weise empsinden die und könschlich der Ursache unseres pfangen, die uns bas Leben giebt. Um bas zu erkennen, muß man die Ueberlegung und bas Nachbenken zu Silfe rusen. Nun nehme ich aber als ausgemacht an, daß man durch reine philosophische Betrachtungen niemals zu der begründeten Gewisheit gelangen kann, daß wir die beswirkende Ursache unserer Willensakte sind, denn jeder, der die Sache eingehend priift, wird klar und deutlich erkennen, wenn wir bezüglich des Willens nur ein passiver Gegenstand wären, wir hier die nämlichen Erfahrungs-Gefühle haben mußten, die wir haben, wenn wir frei gu fein glauben.

Nehmen wir versuchsweise einmal an, Gott habe die Besetze ber Einheit zwischen Seele und Rörper so geregelt, daß alle Zustande ber Seele ohne Ausnahme unter sich nothwendigerweise mit der vermittelnden Dazwischenkunft der Zustände des Gehirns verknityst seien, so wird man einsehen, daß uns nur das geschehen wird, was wir empfinden: in unserer Seele wird dann die nämliche Gedankenfolge vorhanden sein von der Wahrnehmung der sinnlichen Dinge an, die der erste Schritt ist, bis zu den bestimmtesten Willensäußerungen, bie bie lette Stufe bilben. In biefer Aufeinanberfolge von Gebanken wird bas Gefühl ber Vorstellungen, bas ber Bejahungen, ber Schwankungen, ber Willensregungen und ber Willensakte enthalten sein. Denn mag ber Akt zu wollen uns durch eine äußere Ursache mitgetheilt sein, ober mögen wir ihn selbst hervorbringen, immer bleibt es gleich wahr, daß wir wollen, und daß wir fühlen, daß wir wollen, und da jene äußere Ursache so viel Bergnügen, wie sie nur will, in die Willensäußerung, bie fie uns giebt, einmischen fann, fo werden wir zuweilen fühlen können, daß die Aeußerungen unseres Willens uns außerordentlich gefallen, und daß sie uns dem Strom unserer stärksten Neigungen gemäß sühren. Wir werden durchaus keinen Zwang dabei sühlen: man fennt ja ben Sat: voluntas non potest cogi.\*) Ift es nicht flar, baß eine Wetterfahne, ber man immer gleich= zeitig (jedoch so, daß dem Wunsche, sich zu bewegen, die natürliche Priorität oder, wenn man will, sogar eine Priorität von einem wirklichen Augenblick zukäme) die Bewegung nach einem bestimmten Punkte des Horizontes und die Lust, sich diesem Punkte zuzuwenden, mittheilte — daß diese Wettersahne überzeugt sein würde, sie bewege sich von selbst, um den Wünschen nachzukommen, die sie sie sie sie hege? Ich setze babei voraus, daß sie nicht wissen durfte,

<sup>\*)</sup> Der Wille tann nicht gezwungen werben.

daß es Winde giebt, und daß eine änßere Ursache gleichzeitig ihre Richtung und ihre Wünsche verändert. In diesem Zustande nun besinden wir uns von Natur: wir wissen nicht, ob nicht eine unsichtbare Ursache uns nach und nach von einem Gedanken zu einem andern übersührt. Es ist daher sehr natürlich, daß die Menschen sich einreden, sie bestimmten und entschieden sich selbst. Doch bleibt noch zu prüsen, ob sie sich dabei nicht ebenso täuschen wie bei unzähligen andern Dingen, die sie so zu sagen aus Instinkt behaupten, ohne sie philosophisch betrachtet zu haben. Da es also zwei Hypothesen über die Vorgänge im Menschen giebt, eine, der zusolge er nur ein passives Wesen ist, und eine zweite, der zusolge er thätige Eigenschaften hat, so kann man die zweite nicht mit Grund der erstern vorziehen, so lange man nur das Gesühl als Beweis anssühren kann: denn wir würden mit gleicher Stärke sühlen, daß wir dies oder jenes wollen, ohne jede Rücksicht darauf, ob alle unsere Willensakte unserer Seele durch eine äußere und unsichtbare Ursache mitgetheilt würden, oder ob wir sie selbst erzeugten." <sup>25</sup>)

300. Es sind das sehr schöne und sehr wirksame Aus=
führungen gegen die gewöhnlichen Spsteme, das Spstem
ber vorherbestimmten Harmonie aber, das uns weiter
führt, als wir dis dahin gehen konnten, tressen sie nicht.
Herr Baple nimmt z. B. als ausgemacht an, "daß man
durch rein philosophische Betrachtungen niemals zu der
begründeten Gewisheit gelangen könne, daß wir die bewirkende Ursache unserer Willensakte seien" — das ist jeboch ein Punkt, den ich ihm nicht zugestehe: denn die Begründung meines Spstems zeigt in unzweiselhafter Weise,
daß im Lause der Natur jede Substanz die alleinige Ursache aller ihrer Handlungen und frei ist von jeder physischen Beeinssussung seitens jeder andern Substanz, die
gewöhnliche Beihilse Gottes ausgenommen. Auch zeigt
dies System, daß unsere Spontaneität wirklich und nicht

blos scheinbar ift, wie Berr Wittichius meinte. Berr Baple behauptet auch aus den nämlichen Gründen (Antwort a. b. Fragen 2c., 3. Th., Rap. 170, S. 1132), daß, wenn es ein Fatum Astrologicum\*) gabe, basselbe bie Freiheit nicht aufheben würde, und ich würde ihm das zugestehen, wenn die Freiheit in einer nur icheinbaren Spontaneität bestände. 26)

301. Die Spontaneität unserer Haublungen kann also nicht mehr bezweiselt werben. Aristoteles hat sie sehr richtig befinirt, indem er fagt, eine Sandlung fei freiwillig, wenn ihr Aufang im Handelnden liege: Spontaneum est, cujus principium est in agente. \*\*) Gerade in biefer Weise aber sind alle unsere Handlungen und Willensakte völlig von uns abhängig. Freilich sind wir nicht unmittel= bar Herren unseres Willens, obgleich wir dessen Ursache sind, denn wir wählen unsere Willensneigungen nicht, wie wir unfere Handlungen burch unfer Wollen mahlen. Inbessen baben wir auch über unsern Willen eine gemisse Macht, weil wir mittelbar bagu beitragen tonnen, bag wir ein ander Mal das wollen, was wir jetzt wollen möchten, wie ich oben gezeigt habe. Dies ist jedoch, genau genom= men, kein leeres Wollen, und auch barin haben wir eine besondere und sogar wahrnehmbare Herrschaft über unsere Handlungen und über unsern Willen, die aber aus ber Spontaneität in Verbindung mit ber Ginficht hervorgebt. 27)

302. Bis jett haben wir nur die beiben Bedingungen der Freiheit ins Auge gesaßt, von denen Aristoteles spricht: die Spontaneität und die Einsicht, die sich bei uns in ber leberlegung vereint finden, mährend bei den Thieren nur eine, die erstere von beiben, vorhanden ift. Die Cholastifer forbern jeboch noch eine britte, die sie Gleich =

<sup>\*)</sup> Ustrologisches Fatum. \*\*) Freiwillig ist bas, bessen Anfang im Hanbelnben liegt.

giltigkeit nennen. Und man muß dieselbe in ber That gelten lassen, wenn Gleichgiltigkeit so viel wie Zufällig= feit bedeutet, benn ich habe schon oben bemerkt, daß die Feit bedeutet, denn ich habe ichon oben bemerkt, daß die Freiheit die unbedingte metaphysische ober logische Nothswendigkeit ausschließen muß. Diese Gleichgiltigkeit, Zussälligkeit oder Nicht=Nothwendigkeit, wenn ich mich so ausdrücken darf, die ein charakteristisches Attribut der Freiheit ist, verhindert aber nicht, wie ich schon mehrmals auseinandergesetzt habe, daß man nicht stärkere Neigungen zu dem Entschlusse habe, den man wählt, und sordert durchaus nicht, daß man gegen die beiden entgegengestetten Entschließe auseinent und in erklie gleiser Weise fetten Entidluffe unbedingt und in völlig gleicher Beife

gleichgiltig sei.

303. Ich lasse also die Gleichgiltigkeit nur im Sinne einer Zufälligkeit oder Nicht=Nothwendigkeit gelten, bestreite aber, wie ich schon mehrmals erklärt habe, die nach beiden Seiten hin gleich große Gleich=giltigkeit und meine, daß man niemals zu einer Wahlkommt, wenn man völlig gleichgiltig ist. Eine solche Wahl würde gewissermaßen ein reiner Zusall ohne de ftimmenden, erfennbaren ober verborgenen Grund fein. Ein solcher Zufall aber, eine solche wirkliche und unbebingte Zufälligkeit ist eine Chimäre, die sich nie in der Natur vorfindet. Alle Weisen sind einig, daß der Zusall nur ein Schein sei wie das Glück: nur die Unkenntnis der Ursachen erzeugt ihn. Wenn es aber eine derartige schwankende Gleichgiltigkeit gäbe, oder vielmehr, wenn man wählte, ohne daß dabei etwas vorhanden wäre, was uns zum Wählen veranlaßte, so würde der Zusall etwas Wirk-liches und etwa dem ähnlich sein, was sich bei jener kleinen Abweichung der Atome sand, die nach der Ansicht Spikurs ohne Grund und Ursache eintrat, und die Epikur einge-sührt hatte, um die Nothwendigkeit zu umgehen, worüber Sieero sich mit Recht lustig machte. Ein folder Zufall aber, eine folde wirkliche und unbe-

304. Diese Abweichung ber Atome hatte im Beifte

Epifurs einen Endzweck: er beabsichtigte uns damit vom Schickal frei zu machen; in der Natur der Dinge jedoch kann sie keine bewirkende Ursache abgeben: sie ist eins von den unmöglichsten Hirache abgeben: sie ist eins von den unmöglichsten Hirache endgeben. hehr gut, es bestemdet daher, daß er an anderer Stelle wieder etwas dieser vermeintlichen Abweichung Aehnliches gelten zu lassen scheint. Er sagt nämlich anläßlich des Esels Buridans (Wörterbuch, Art. Buridan, Ann. C): "Diesenigen, welche an der Willenssreiseit im eigentlichen Sinne seschalten, nehmen im Menschen ein Bermögen an, sich von selbst sür die rechte oder sür die linke Seite zu entscheiden, selbst wenn die Beweggründe von Seiten der beiden entgegengesetzten Gegenstände völlig gleich sind. Denn nach ihrer Behauptung kann die Seele, ohne einen andern Grund zu haben, als von ihrer Freiheit Gebrauch machen zu wollen, sagen: Ich habe dies lieber als jenes, wenn ich auch nichts erblicke, was das eine meiner Wahl würdiger macht als das andere."28)

305. Alle die, welche eine Willensfreiheit im eigentlichen Sinne annehmen, werden deshalb Herrn Baple
diese aus einer unbestimmten Ursache gestossene Entscheis
dung nicht zugeben. St. Augustinus und die Thomisten
sind der Aussicht, daß alles bestimmt sei, und man sieht,
daß ihre Gegner ebenfalls auf die Umstände zurückgreisen,
die bei unserer Bahl mitwirken. Die Ersahrung spricht
in keiner Weise sür das Hirngespinust einer das Gleichsgewicht haltenden Gleichgiltigkeit, und man kann hier
dieselbe Begründung benutzen, die Herr Baple selbst
gegen das Versahren der Cartesianer, die Freiheit durch
das lebendige Gesühl unserer Unabhängigkeit zu beweisen,
anwandte. Denn obgleich man nicht immer den Grund
einer Neigung einsieht, die uns veranlaßt, zwischen zwei
völlig gleich scheinenden Entschlüssen eine Wahl zu tressen,
so wird doch immer ein, wenn auch nicht wahrnehmbarer

Einbruck vorhanden sein, der uns bestimmt. Einfach von seiner Freiheit Gebrauch machen wollen, sührt zu keiner Entscheidung oder zu etwas, was uns zur Wahl des einen oder des andern Entschlusses bestimmt. 29)

306. Herr Baple fährt fort: "Es giebt zum mindesten zwei Wege, auf benen der Mensch den Fallstricken der Unsentschiedenheit entrinnen kann. Der eine, bereits erwähnte ist der, daß er sich mit der angenehmen Vorstellung schmeischelt, er sei Herr über sein Inneres und hänge nicht von den Dingen ab." Dieser Weg ist verrammelt: vergebens mag man bei sich den Herrn spielen wollen, das sührt zu nichts Entscheidendem und begünstigt den einen Entschluß nicht mehr als den andern. "Er würde dann," sährt Herr Baple sort, "folgenden Willensakt vornehmen: Ich will dieses jenem vorziehen, weil es mir besliebt, so zu versahren." Aber die Worte: weil es mir beliebt, weil es mir so gefällt, enthalten bereits eine Neigung zu dem Gegenstande, welcher gefällt. 30)
307. Er ist daher nicht berechtigt, fortzusahren: "Und alsdann wlirde das, was ihn bestimmte, nicht dem Gegens

307. Er ist daher nicht berechtigt, fortzusahren: "Und alsdann würde das, was ihn bestimmte, nicht dem Gegenstande entnommen sein; der Beweggrund wäre dann vielemehr nur den Vorstellungen entlehnt, welche die Menschen von ihrer eigenen Vollsommenheit oder ihren natürlichen Fähigkeiten haben.\*) Der andere Weg ist der der Entscheidung durch das Loos: der kürzere Strohhalm würde entscheiden." Dieser Weg hat allerdings einen Ausgang, er sührt aber nicht zum Zwecke: es ist das nur eine Veränderung der Frage, denn nun entscheidet ja nicht der Mensch, oder wenn man behauptet, es sei doch immer der Mensch, der durch das Loos entscheide, so ist doch der Mensch, der durch das Loos entscheide, so ist doch der Mensch selbst nicht mehr im Gleichgewicht beiden Entschlissen gegenüber, weil das Loos es nicht ist und der

<sup>\*)</sup> Zusas: "[Anstatt bieser Vorstellungen burfte Bayle bie häufig verborgenen Reigungen anführen]."

Meusch sich bavon abhängig gemacht hat. Es sind immer Gründe in der Natur vorhanden, welche die Ursache dessen bilden, was durch Zufall oder durch das Loos geschieht. Es wundert mich einigermaßen, daß ein so scharssuniger Ropf wie Herr Bahle sich in diesem Falle dermaßen hat täuschen können. Ich habe schon oben die richtige Antwort gegeben, welche das Sophisma Buridans erledigt: der Fall eines völligen Gleichgewichts zwischen zwei Entschlüssen ist nämlich unmöglich, weil das Universum nie so halbirt werden kann, daß alle Eindrücke des einen Theils denen von Seiten des andern Theils das Gleichgewicht halten. 31)

308. Sehen wir nun, was Herr Baple selbst an ansberer Stelle gegen die himärische ober absolut unbestimmte Gleichgiltigkeit vorbringt. Cicero hatte in seinem Buche De Fato\*) gesagt, Karneades habe noch etwas Spitssindigeres als die erwähnte Abweichung der Atome gesunden, indem er die Ursache einer angeblichen unbedingt unbestimmten Gleichgiltigkeit den willfürlichen Regungen der Seelen zuschrieb, weil diese Regungen keiner äußern Ursache bedürsen, da sie aus unserer Natur entspringen. Darauf entgegnet aber Herr Baple (Wörterbuch, Art. Epicure, Anm. U) sehr richtig, daß alles, was aus der Natur einer Sache entspringt, bestimmt sei: die Bestimmtheit bleibe also immer, und die Ausssucht des Karneades sühre zu nichts.

309. Außerbem zeigt er (Antw. a. b. Fragen, 2. Th., Kap. 90, S. 219), "daß eine weit von diesem angeblichen Gleichgewichte entsernte Freiheit unverzleichlich vortheils hafter sei." "Ich meine eine Freiheit," sagte er, "die immer den Urtheilen des Verstandes folgt und unläugbar als gut bekannten Dingen nicht widerstehen kann. Ich kenne niemand, der nicht zugäbe, daß die klar erkannte

<sup>\*)</sup> Bom Fatum, Kap. 11.

Wahrheit die Zustimmung der Seele erzwingt" — vielsmehr veranlaßt, wenigstens wenn man nicht die moralische Nothwendigkeit meint — "das lehrt uns die Ersahrung. Man lehrt beständig in den Schulen, wie das Wahre der Gegenstand des Verstandes, so sei das Gute der Gegenstand des Villens, und wie der Verstand immer nur das bejahen könne, was sich ihm unter dem Scheine der Wahrseit darstelle, so könne auch der Wille nichts lieben, als was ihm gut erscheint. Man glaubt niemals das Falsche als solches und liebt niemals das Böse als solches. Im Verstande lebt ein natürliches Streben nach dem Wahren im allgemeinen und nach jeder beutlich erkannten Wahrheit im besondern. Im Willen ist ein natürliches Streben nach dem Guten im allgemeinen enthalten, und daraus solgern mehrere Philosophen, daß wir, sobald die besondern Güter uns genau bekannt sind, auch gezwungen seien, diesselben zu lieben. Der Verstand stellt seine Thätigkeit nur pelben zu lieben. Ber Berpand stellt seine Lhangten unt dann ein, wenn die Dinge sich undeutlich darstellen, so daß es zweiselhaft ist, ob sie falsch oder wahr sind, und daraus schließen mehrere, daß der Wille nur dann unentschieden bleibe, wenn die Seele ungewiß ist, ob der Gegenstand, der sich ihr dardietet, ein Gut für sie sei, daß er aber, so-bald sie sich sür die Bejahung entscheidet, jenen Gegen-stand nothwendigerweise lieb gewinnt, bis andere Urtheile bes Verstandes ihn in anderer Weise bestimmen. Die, welche die Freiheit auf diese Weise erklären, glauben darin einen ziemlich umfassenden Stoff für Verdienst und Schuld zu finden, weil sie annehmen, daß jene Urtheile des Geistes einem freien Bemühen der Seele, die Gegenstände zu prüsen, sie mit einander zu vergleichen und danach die Entscheidung zu tressen, entstammen. Ich muß dabei noch erwähnen, daß es sehr gelehrte Männer giebt — wie z. B. Bellarmin, lib. 3 de gratia et libero arbitrio c. 8 et 9\*),

<sup>\*)</sup> Ueber bie Gnabe und ben freien Willen, 3. Buch, Rap. 8 u. 9.

und Cameron in responsione ad Epistolam Viri Docti, id est Episcopii\*) — bie aus äußerst bringenden Grünsben behaupten, daß der Wille nothwendigerweise immer dem letzten praktischen Akte des Berstandes solge."

310. Zu dieser Aussührung sind einige Bemerkungen von nöthen. Eine durchaus klare Erkenntnis des Besten bestimmt den Willen, zwingt ihn aber nicht eigentlich. Man nuß immer zwischen dem Nothwendigen und dem Gewissen oder Untrüglichen unterscheiden, wie ich schon wiederholentlich bemerkt habe, und immer die metaphysische Nothwendigkeit von der moralischen absondern. Ich glaube auch, daß nur ber Wille Gottes immer bem Berftanbe folgt: alle mit Einsicht begabten Geschöpfe sind gewissen Leidenschaften oder wenigstens Borstellungen zugänglich, die nicht genau in dem bestehen, was ich adäquate Borsstellungen nenne. Und obgleich diese Leidenschaften bei den Seligen fraft der Naturgesetze und des Systems der in Bezug auf sie vorher eingerichteten Dinge immer dem wahren Gute zustreben, so geschieht bas boch nicht immer in der Weise, daß sie eine vollkommene Kenntnis davon hätten. Es geht ihnen vielmehr ganz wie uns, die wir ja auch nicht immer den Grund unserer Triebe begreisen. Die Engel und die Seligen sind ebenso gut Geschöpse wie wir, bei denen sich immer irgend welche verworrene Vorstellung mit klaren Kenntnissen gemischt sindet. Suarez hat Aehnliches über fie gesagt. Er glaubt (Abhandlung über bas Gebet, Buch I, Kap. 11), Gott habe bie Dinge im voraus fo geordnet, daß ihre Gebete, wenn fie mit voller Hingebung gethan werden, immer Erfolg haben: es ist das schon eine Probe von einer vorherbestimmten Harmonie. Was uns anbetrifft, so vermischen sich mit dem Urtheil des Verstandes, von dem wir eine genaue

<sup>\*)</sup> In der Antwort auf den Brief des gelehrten Mannes d. h. bes Episcopius.

Kenntnis haben, verworrene sinnliche Wahrnehmungen, welche Leidenschaften und sogar unmerkliche Neigungen erzeugen, die wir nicht immer gewahr werden. Diese Regungen durchkreuzen oft das Urtheil des praktischen Verstandes.

311. Was aber die Parallele zwischen dem Verhältnis des Verstandes zum Wahren und dem Verhältnis des Wilslens zum Guten anbetrifft, so muß man wissen, daß die flare und beutliche Vorstellung einer Wahrheit thatsachlich klare und beutliche Vorstellung einer Wahrheit thatsächlich bie Bejahung dieser Wahrheit in sich schließt: der Verstand wird also dadurch gezwungen. Allein welche Vorstellung man auch immer vom Guten haben mag, so ist doch stets das Bestreben, diesem Urtheile gemäß zu handeln, was nach meiner Ansicht das Wesen des Willens ausmacht, davon verschieden, so daß, da Zeit nöthig ist, um dies Bestreben dis auf den höchsten Grad zu steigern, dasselbe gestemmt und sogar verändert werden kann durch eine neue Vorstellung oder Neigung, die dazwischen kommt, den Geist davon abwendet und ihn zuweilen sogar zum Fällen eines ganz entgegengesetzen Urtheils bringt. Gerade dieser Umstand bewirkt, daß unserer Seele so viel Mittel zu Gestote stehen, um der Wahrheit, die sie kennt, Widerstand zu leisten, und daß der Uebergang vom Geiste zum Gemilthe so langsam geschieht, namentlich wenn der Verstand zum guten Theile nur mit unklaren Gedanken zu Jum guten Theile nur mit unklaren Gedanken zu Werke geht, die wenig geeignet sind, uns zu ergreifen, wie ich an anderer Stelle auseinandergesett habe. Die Ver=

bindung zwischen dem Urtheil und dem Willen ist also nicht so nothwendig, wie man denken sollte. <sup>32</sup>) 312. Herr Baple sährt dann (ebenda, S. 221) sehr gut fort: "Es kann also kein Mangel an der menschlichen Seele sein, daß sie dem Suten im allgemeinen gegenüber keine auf Gleichgiltigkeit beruhende Freiheit bestyt; es würde vielmehr ein Misssand, eine ungeheure Unvollkommenheit sein, wenn man mit Wahrheit sagen könnte: Es

fümmert mich wenig, ob ich gliidlich ober ungliidlich bin; ich bin nicht geneigter, das Gute zu lieben, als es zu hassen; ich kann ebenso gut das eine wie das andere thun. Wenn es nun eine lobenswerthe und vortheilhafte Eigen-schaft ift, bem Guten im allgemeinen zugeneigt zu sein so fann es fein Fehler fein, wenn man fich zu jedem besonbern Gute, bas als ein offenbares Gut für uns erkannt ift, gezwungen findet. Es scheint vielmehr eine nothwen= bige Folge zu sein, daß, wenn die Seele gegenüber dem Guten überhaupt keine auf Gleichgiltigkeit beruhende Freisheit besitzt, sie eine solche auch den besondern Gütern gegensüber nicht besitzt, sobald sie nach Anhörung der Gründe urtheilt, daß es Güter sür sie seien. Was würden wir von einer Seele benten, die nach Fällung biefes Urtheils fich mit Grund rühmen würde, baf fie biefe Guter nicht liebe, ja, sie sogar hasse, und etwa sagen wollte: Ich erstenne klar und deutlich, daß es Güter für mich sind, ich habe alle nöthige Einsicht dazu; aber dessenungeachtet will ich sie nicht lieben, sondern sie vielmehr hassen; mein Ents fclug ift gefaßt, ich führe ihn aus, nicht weil irgend ein Grund - b. h. ein anderer Grund als ber, welcher auf bem Also gefällt es mir beruht — mich dazu antreibt, sondern nur weil es mir beliebt, so zu versahren: was würden wir, sage ich, von einer solchen Seele benken? Würden wir sie nicht für unvollkommener und unglücklicher halten, als wenn fie biefe auf ber Gleichgiltigkeit beruhenbe Freiheit nicht befäße?

313. "Die Lehre, welche ben Willen ben letzten Akten bes Berstandes unterwirft, giebt nicht nur eine vortheilshaftere Borstellung vom Zustande der Seele, sondern zeigt auch, daß der Mensch auf diesem Wege leichter dem Glücke zuzussühren ist als auf dem der Gleichgiltigkeit: denn es wird genügen, ihn über seine wahren Interessen zu beslehren, und sogleich wird sein Wille sich den Urtheilen anspassen, welche der Berstand ausspricht. Giebt es aber eine

Freiheit, welche von der Vernunft und der Beschaffenheit der klar erkannten Dinge unabhängig ist, so wird der Mensch das unfügsamste aller Thiere und man nie sicher sein, ob man ihn zum Ergreisen des bessern Entschlusses werde bestimmen können. Alle guten Rathschläge, alle Gründe werden dann völlig nutzlos sein: man belehrt ihn, man überzeugt ihn, und nichtsdestoweniger wird sein Wille trotig thun und unerschütterlich bleiben wie ein Fels:

Nec magis incepto vultum sermone movetur, Quam si dura silex, aut stet Marpesia cautes. Virgil. Aen. lib. VI, v. 470.\*)

Eine Grille, eine eitle Laune wird ihn gegen alle mög= lichen Gründe verhärten, es wird ihm nicht gefallen, sein klar erkanntes Bestes zu lieben, vielmehr wird es ihm gesfallen, dasselle, basselle, mein herr, daß eine solche Eigenschaft das reichste Geschenk sei, welches Gott dem Menschen machen fonnte, und das einzige Wertzeug zu unserm Glück? Ift es nicht vielmehr ein hindernis für unfer Glüd? Ift es ein Ruhm, fagen ju tonnen: Ich habe alle Urtheile meiner Vernunft verachtet und bin einen ganz verschiedenen Weg gegangen, nur weil es mir so gefiel —? Von welcher Reue würde man in diesem Falle verzehrt werden, wenn ber gefaßte Entschluß zum Schaben ausschlüge? Eine solche Freiheit würde ben Menschen mehr schädlich als nützlich sein, weil ber Berstand die Gute der Dinge nicht fraftig genug barstellen würde, um bem Willen bie Kraft ber Berwerfung ju nehmen. Es würde daher unendlich besser sir den Men-schen sein, wenn er immer mit Nothwendigkeit durch das Urtheil des Verstandes bestimmt würde, als wenn es dem Willen gestattet mare, beffen Thätigkeit aufzuheben: benn

<sup>\*)</sup> Durch die begonnene Rebe wird fein Gesicht nicht mehr verändert Als ein harter Stein, oder wie starr der marpesische Fels sieht. Birg. Aen. VI, 470.

auf diesem Wege würde ber Densch leichter und sicherer

zum Ziele gelangen."
314. Ich bemerke zu bieser Darlegung noch, wie es burchaus wahr ift, daß eine auf unbestimmter Gleichsgiltigkeit beruhende Freiheit, die ohne jeden bestimmenden Grund wäre, ebenso schädlich und sogar widerwärtig sein würde, wie sie unthunlich und chimärisch ist. Ein Mensch, der so versahren oder wenigstens sich so stellen wollte, als ob er ohne Beweggrund handelte, würde sicher sür einen Narren gelten. Ebenso mahr ift aber auch, bag bie Sache, im strengsten Sinne obiger Voraussetzung genommen, un-möglich ist, und daß man, sobald man ein Beispiel geben will, davon abweicht und auf den Fall eines Meuschen ge-räth, der sich nicht ohne Ursache, sondern eher aus Neigung oder Leidenschaft als vermöge der Urtheilskraft entscheidet. Denn sobald man sagt: "Ich verachte die Urtheile meiner Vernunst einzig aus Ursach meines Beliebens, es gefällt mir, fo zu verfahren," so heißt das einfach: Ich ziehe meine Rei= gung meinem Interesse, mein Belieben meinem Bortheil vor.

315. Es ist das dasselbe, als ob ein eigensinniger Mensch in der Meinung, es sei beschämend sür ihn, dem Rathe seiner Freunde oder Diener Folge zu leisten, die Genugthuung, welche ihm das Widersprechen gewährt, dem Vortheile vorzöge, den er aus deren Rath ziehen könnte. Es fann jedoch vorkommen, daß bei einer Angelegenheit von fann jedoch vorkommen, daß bei einer Angelegenheit von geringem Belang sogar ein weiser Mann regelwidrig und gegen sein Interesse handelt, um einem andern, der ihn zwingen oder beherrschen will, das Widerspiel zu halten, oder um die, welche seine Schritte beobachten, irre zu sühren. Es ist sogar zuweilen gut, wenn man Brutus nachahmt und seinen Wit verbirgt oder sogar den Wahnwitzen spielt, wie David vor dem König der Philister. 33)

316. Herr Baple sügt noch viel Tressendes hinzu, um zu zeigen, daß das Handeln gegen das Urtheil des Verstandes eine große Unvollkommenheit sein würde. Er bestäte

merkt (S. 225), daß felbst nach der Ansicht der Molinisten der Verstand, der richtig seine Pflicht erfüllt, das angiebt, was das Beste ist. Er läßt (Kap. 91, S. 227) angiebt, was das Veste ist. Er läßt (Kap. 91, S. 227) Gott unsern ersten Eltern im Garten Eben sagen: "Ich habe euch die Erkenntnis meiner selbst, die Fähigkeit, die Dinge zu beurtheilen und volle Gewalt über euren Willen gegeben. Ich werde euch Vorschriften und Besehle ertheilen: der freie Wille aber, den ich euch mitgetheilt habe, ist so beschaffen, daß ihr gleichmäßig im Stande seid, mir — je nach den Umständen — zu gehorchen oder nicht zu gehorchen. Ihr werdet versucht werden: wenn ihr dann einen guten Gebrauch von eurer Freiheit macht, so werdet ihr glücklich sein, macht ihr aber einen schlechten Gebrauch von ihr, so werdet ihr unglücklich sein. Ihr habt nun zu überlegen, ob ihr es als eine neue Gnade von mir erbitten wollt, entweder daß ich euch erlande, wenn ihr euren Entschluß darüber saßt, eure Freiheit zu mißbrauchen, oder aber daß ich euch daran hindere. Ueberlegt es euch wohl, ich gebe euch vierundzwanzig Stunden Bedenkzeit . . . . . Beich euch baran hindere. Ueberlegt es euch wohl, ich gebe euch vierundzwanzig Stunden Bedenkzeit . . . . . Besgreisen Sie nicht klar und deutlich," fährt Herr Baple sort, "daß die Vernunft (unserer Voreltern), die noch nicht durch die Sünde getrübt worden war, sie zu dem Schlusse gebracht haben würde, man müsse es von Gott als das höchste Maß der gewährten Gunstdezeigungen erbitten, daß er nicht zugebe, daß sie sich durch den schlechten Gebrauch ihrer Kräfte ins Verderben stürzten? Und muß man nicht zuseher das hötte Albem von dem sollschen Sebreite sein ihrer Kräfte ins Verberben stürzten? Und muß man nicht zugeben, daß, hätte Adam, von dem salschen Ehrgeize, sein eigener Führer zu sein, bethört, die göttliche Leitung absgelehnt, die sein Glück gesichert haben würde — daß er dann das Urbild eines Phaeton, eines Ikarus gewesen sein würde? Er würde dann beinahe ebenso gottlos gewesen sein, wie der Ajax des Sophokles, der ohne den Beistand der Götter siegen wollte und behauptete, mit einem solschen Beisfande würden die größten Memmen ihre Feinde in die Flucht schlagen." 34)

317. Ferner zeigt Herr Baple (Rap. 80), daß man sich nicht weniger glücklich schätzt ober sich sogar noch mehr freut, wenn man von oben unterstützt worden ist, als wenn man sein Glück seiner eigenen Wahl verdankt. Und wenn man gut dabei fährt, daß man einen ungestümen Trieb, der plötzlich in uns entstanden war, vor reislich er= wogenen Gründen den Vorzug gab, so empfinde man eine ungemeine Freude, denn man bilbe sich ein, daß entweder Gott oder unser Schutzengel oder ein gewisses Etwas, das man sich unter dem unbestimmten Namen Glück vorstellt, uns dazu angetrieben habe. So rühmten Sulla und Cäsar sich in der That mehr ihres Glücks als ihrer Thaten. Die Heiden, und besonders die Dichter — namentlich Homer — brachten ihre Heroen durch göttlichen Antrieb zu ihren Entschlüssen. Der Held der Aeneide wandelt immer unter der Leitung eines Gottes. Es war eine sehr seine Schmeichelei, wenn man den Kaisern sagte, sie siegeten sowohl durch ihre Truppen wie durch ihre Götter, die sie ihren Heersührern lieben: Te copias, te consilium et tuos praedente divos,\*) sagt Horaz. Die Heersührer fämpsten unter den Auspicien der Kaiser, gleichsam sich auf deren Glück verlassend, denn den unter jenen stehenden Führern standen die Auspicien nicht zu. Man freut sich, dom Himmel begünstigt zu sein, man schätzt sich höher, wenn man glücklich, als wenn man tüchtig ist. Niemand hält sich für glücklicher als bie Mustifer, die sich einbilden, sie wären im Zustande der Rube und Gott wirke in ihnen.

318. Andererseits, siigt Herr Baple hinzu (Kap. 83), "ist ein Stoiker, der alles mit einer Schicksnothwendigsteit verknüpft, sür das Vergnügen darüber, daß er gut gewählt hat, ebenso empfänglich wie jeder andere Mensch. Und jeder Einsichtsvolle wird siuden, daß es, austatt daß man Gesallen daran sinden sollte, wenn man lange über-

<sup>\*)</sup> Indem bu bie Truppen, die Ginsicht und beine Götter gabst.

legt und dann schließlich das Ehrenhasteste gewählt hat, vielmehr eine ungemeine Genugthuung ist, wenn man sich einredet, man sei in der Liebe zur Tugend so unerschütterlich sest, dass man eine Versuchung ohne das geringste Jaudern zurückweisen würde. Ein Mann, dem man eine Handlung vorschlägt, die seiner Psticht, seiner Spre und seinem Gewissen wieden Verbrechens unsähig, und sich in der That nicht dazu sähig sühlt, ist mehr mit sich selbst zusieden, als wenn er Vedenkzeit versanzte und sich einige Stunden unentschlossen sich inchtlich zweier Entschlüße er sassen sollten kan sie die manchen Gelegenheiten recht verdrießlich, daß man sich hinschtlich zweier Entschlüße rhate entscheiden fann, und würde sehr erzent sein, wenn der Rath eines zuten Freundes oder irgend eine Silse von oben uns zu einer guten Wahl hindrängte." Dies alles zeigt uns den Vorzug, den ein entscheidenes Urtheil vor jener schwansenden Sleichgiltigseit vorans hat, die uns im Ungewissen läst. Endlich aber haben wir schon hinlängewissen läst. Endlich aber haben wir schon hinlängewissen, daß nur die Unwissenheit oder die Leiden des halb aber Gott niemals. Je mehr man sich ihm nähert, um so vollkommener ist die Freiheit und um so mehr wird sie durch das Internals. Ind immer wird man das Naturell Catos, dem, wie Velless sage, jede schlechte Handlung unmöglich war, dem eines Menschen vorziehen, welcher im Stande ist, zu schwanken. 35)

319. Ich sabe diese Kussiührungen des Herrn Bahle gegen die unbestimmte Gleichgiltigseit mit Vergnügen angesührt und unterstührt, sowhl um die Sache auszutsären, als auch um ihn mit sich selbst im Viderspruch zu zeigen und darzuthun, daß er sich nicht liber die vermeintliche, Gott auserlegte Nothwendigkeit, wonach derselbe das Vesse mählen muß, was zu wählen möglich ist, beklagen durste. Denn Gott wird entweder aus unbestimmter Gleichgiltigseit und

aufs Gerathewohl handeln, oder er wird aus Eigensinn oder in Folge irgend einer andern Leidenschaft handeln, oder aber er muß vermöge einer vorwiegenden Neigung der Vernunft handeln, die ihn zum Besten sithrt. Aber die Leidenschaften, welche aus der verworrenen Vorstellung von einem scheinbaren Gute entspringen, können bei Gott nicht statt sinden, und die unbestimmte Gleichgiltigkeit ist eine Chimäre. Es bleibt also nur der stärkste Vernunstzgrund als Ordner der göttlichen Wahl übrig. Daß wir das Schlechte statt des Guten, ein größeres Uebel statt eines kleinern und das geringere Gut statt des größern wählen können, ist eben eine Unvollkommenheit an unserer Freiheit. Dieselbe entspringt dem Scheine, der uns über Gut und Böse täuscht, während Gott immer zum wahren und größeten, d. h. zum unbedingt wahren, Gute geneigt ist, dessen kenntnis ihm nicht mangeln kann. 36)

320. Diese falsche Vorstellung von der Freiheit, welche jene sich gebildet haben, die, nicht zusrieden, die Freiheit, ich sage nicht vom Zwange, sondern eben von der Nothstatist ist vorsches

320. Diese falsche Vorstellung von der Freiheit, welche jene sich gebildet haben, die, nicht zusrieden, die Freiheit, ich sage nicht vom Zwange, sondern eben von der Nothswendigkeit loszusprechen, sie auch noch von der Gewisheit und der Bestimmung durch einen Antrieb, d. h. von der Vernunft und von der Vollsommenheit, frei machen möchten — diese Vorstellung also hat nichtsdestoweniger verschiedenen Scholastistern gefallen, Leuten, die sich häusig in ihre Spitzsindigkeiten verstricken und das leere Stroh der Ausdrücke für das reine Korn der Dinge nehmen. Sie erssinnen irgend einen unbegründeten Begriff, aus dem sie Nutzen ziehen zu können meinen, und den sie durch Spitzsindigkeiten aufrecht zu erhalten suchen. Von dieser Art ist nun die völlige Gleichgiltigkeit: sie dem Willen zugesstehen, heißt demselben ein ähnliches Vorrecht gewähren wie das von einigen Cartesianern und Mystistern der göttlichen Natur beigelegte, wonach diese das Unmögliche vollssühren, Widersinniges hervordringen und bewirken kann, daß zwei einander widersprechende Sätze zu gleicher Zeit

wahr seien. Berlangen, daß eine Entscheidung aus einer völligen, unbedingt unschliffigen Gleichgiltigkeit hervorgehe, heißt verlangen, daß sie auf natürliche Beise aus nichts hervorgehe. Man nimmt an, daß Gott biese Entscheidung nicht gebe: sie hat also ihren Ursprung weber im Körper, noch in der Seele, noch in den Umständen, da alles als unbestimmt angenommen wird — und doch tritt sie ein und ist da, ohne Vorbereitung, ohne daß sich etwas dazu bereit hält, ohne daß ein Engel, ohne daß Gott selbst sehen oder zeigen kann, warum sie da ist. Das ist nicht nur ein Hervorgeben aus Nichts, sondern fogar ein Bernur ein Hervorgehen aus Nichts, sondern sogar ein Hervorgehen aus nichts durch sich selbst. Diese Doctrin bringt eine ebenso große Lächerlichteit zu Markte wie Epikur mit der oben erwähnten Abweichung der Atome, wonach einer dieser kleinen, sich in gerader Linie bewegenden Körper plötzlich ohne jede Ursache von seinem Wege abweicht, nur weil der Wille es gebietet. Und dabei beachte man, daß Epikur nur deshalb zu jener Behauptung griff, um jene angebliche, auf völliger Gleichgiltigkeit beruhende Freiheit zu retten, die eine sehr alte Chimäre gewesen zu sein scheint und von der war mit Verkt sogen kanne Chi scheint, und von ber man mit Recht fagen fann: Chi-

maera chimaeram parit.\*)
321. Herr Marchetti hat dies in seiner reizenden ge=
reimten italienischen Uebersetzung des Lucretius (Buch 2),
die man noch nicht hat veröffentlichen wollen, folgender=
maßen ausgebrückt:

Mà ch'i principii poi non corran punto Della lor dritta via, chi veder puote? Si finalmente ogni lor moto sempre Insieme s'aggruppa, e dall' antico Sempre con ordin certo il nuovo nasce;

<sup>\*)</sup> Die Chimare gebiert eine Chimare.

Ne tracciando i primi semi, fanno
Di moto un tal principio, il qual poi rompa
I decreti del fato; acciò non segua
L'una causa dell' altra in infinito;
Onde han questa, dich'io, del fato sciolta
Libera voluntà, per cui ciascuno
Va dove più l'agrada? I moti ancora
Si declinan sovente, e non in tempo
Certo, ne certa region, mà solo
Quando e dove commanda il nostro arbitrio;
Poiche senz' alcun dubbio à queste cose
Dà sol principio il voler proprio, e quindi
Van poi scorrendo per le membra i moti.\*)

Es ist sonderbar, daß ein Mann wie Spikur, nachdem er die Götter und alle unkörperlichen Substanzen beseitigt, sich vorstellen konnte, der Wille, den er selbst aus Atomen bildet, könne Gewalt über die Atome haben und sie von ihrem Wege ablenken, ohne daß man anzugeben vermag, auf welche Weise. 37)

322. Karneades hat, ohne bis auf die Atome zurudzugehen, den Grund für die vermeintliche unbestimmte Gleichgiltigkeit von vorn herein in der menschlichen Seele sinden wollen, indem er gerade das, wofür Epikur erst den Grund suchte, für den Grund der Sache nahm. Kar-

<sup>\*)</sup> Wenn aber die Ur-Clemente burchaus nicht von ihrem geraben Wege abweichen, wer begreift ba nicht, daß schließlich alle ihre Bewegungen sich wieder vereinen, und daß aus dem Alten nach sessengungen sich wieder das Neue entsteht, wenn nicht die ersten Bewegungen durch ihre Abweichung einen neuen Ansang degründen, der den Bund des Schickals zerreißt und nicht eine Ursache der andern ins Endlose fort solgen läßt? Daher, sage ich, besteht für die Sterbelichen der freie, ungebundene Wille, vermöge dessen wir gehen, wohin jeden seine Lust führt. Dadurch weichen wir in unsern Bewegungen ab von einander und halten weder bestimmte Zeiten noch bestimmte Orte ein, sondern thun allein wie zehen seine Wille gebietet. Bei diesen dingen herrscht ohne zehen Zweisel der eigene Wille eines zehen, und von ihm erhalten die Glieber ihre Bewegung.

neades gewann babei nichts, wenn nicht, daß er nun bie Unachtsamen mit größerer Leichtigfeit täuschte, inbem er ben Wiberfinn von einem Gegenstande, wo er ein wenig allzu klar zu Tage liegt, auf einen andern übertrug, wo die Dinge leichter zu verwirren sind, d. h. vom Körper auf die Seele, denn die meisten Philosophen hatten wenig klare Begriffe von der Natur der Seele. Epikur, der dieselbe aus Atomen zusammensetzte, hatte wenigstens darin Recht, daß er den Ursprung ihrer Bestimmung in dem fuchte, was er für ben Urfprung ber Seele felbst bielt. Deshalb hatten Cicero und Herr Baple Unrecht, daß fie ihn so scharf tabelten und bagegen ben Karneades, ber nicht weniger unverständig ift, verschonten und sogar lobten. Ich begreife gar nicht, wie der scharffinnige Herr Baple sich mit einer solchen versteckten Widersinnigkeit hat abspeisen lassen können, so daß er bieselbe sogar das größte Denkmal ber Kraft bes menschlichen Geistes in Bezug auf biefen Gegenstand nennt; als wenn bie Seele, ber Sit ber Bernunft, eber als ber Körper im Stanbe mare, gu handeln, ohne burch einen innern ober äußern Grund ober eine innere und äußere Ursache bestimmt zu sein, oder als ob der große Grundsatz, daß nichts ohne Ursache geschieht, sich nur auf die Körper bezöge. 38)

323. Allerdings hat die Form ober bie Seele ben Vorzug vor ber Materie, daß sie die Quelle ber Handlung ift, da fie ben Anfang ber Bewegung ober Veränderung in sich selbst trägt, mit einem Wort: τὸ αὐτοκίνητον\*) ist, wie Platon sie nennt, während der Stoff nur passiv ist und des Anstosses bedars, um thätig zu werden: agitur, ut agat.\*\*) Wenn aber die Seele durch sich selbst thätig ist — wie sie es in der That ist — so ist sie das eben deswegen, weil sie nicht an sich gegen die Handlung un=

<sup>\*)</sup> Das Sich = felbst = Bewegenbe. \*\*) Er wirb angetrieben, bamit er hanble.

bedingt gleichgiltig ift, wie der Stoff, und in sich etwas finden muß, wonach sie sich entscheidet. Nach dem Spstem der vorherbestimmten Harmonie nun sindet die Seele in sich selbst und in ihrer idealen, dem Dasein vorausgehenden Natur die Gründe für ihre Entscheidungen, die nach allem eingerichtet sind, was sie (die Seele) umgeben soll. Dadurch war sie von aller Ewigkeit her in ihrem Zustande der reinen Möglichkeit bestimmt, srei zu handeln, wie ste su der Zeit thun wird, wo sie zum Dasein gelangt. 39)

324. herr Baple felbst bemerkt febr richtig, bag bie 324. Herr Bahle seihelt bemertt sehr richtg, das die auf der Gleichgiltigkeit beruhende Freiheit — d. h. so, wie man sie gelten lassen muß — die Neigungen nicht aussschließe und kein völliges Gleichgewicht verlange. Er zeigt ziemlich eingehend (Antw. a. d. Kleinstädter, Kap. 139, 3. Bb., S. 748 ff.), daß man die Seele mit einer Wage vergleischen kann, bei der die Gründe und die Neigungen die Stelle der Gewichte vertreten. Man kann is Vorgänge bei unsern Entschließungen nach seiner Meinung durch die Annahme erläutern, daß der menschliche Wille einer Wage gleiche, die sich ruhig hält, wenn die Gewichte in den beisden Schalen einander gleich sind, und die immer nach der einen oder der andern Seite neigt, je nachdem eine der Schalen mehr belaftet wirb. Gin neuer Grund bilbet ein ftärkeres Gewicht, eine neue Vorstellung strahlt lebhafter als die alte, die Furcht vor einer schweren Strase über-wiegt einiges Vergnügen; machen zwei Leidenschaften sich den Platz streitig, so bleibt immer die stärkere Siegerin, wenigstens wenn die andere nicht durch die Vernunft oder durch eine andere, damit verbundene Leidenschaft unterftlitt wird. Benn man bei einem Sturme bie Baaren ins Meer wirft, um bas Leben gu retten, fo ift biefe Sand= lung, welche bie Schulen eine gemischte nennen, freiwillig und zwanglos, und boch siegt in diesem Falle unzweisels haft die Liebe zum Leben über die Liebe zur Habe. Der Kummer entspringt der Erinnerung an die Güter, die

man verliert, und man hat um so mehr Mühe, zu einer Entscheidung zu fommen, je naber die einander gegenüber= stehenden Gründe dem Gleichgewichte find, wie man um=

gekehrt die Wage um so schickgebichte sind, ide nach unt-gekehrt die Wage um so schneller zum Ausschlag kommen sieht, je größer der Unterschied zwischen den Gewichten ist. 325. Da indessen sehr häufig zwischen mehreren Ent-schlüssen zu entscheiden ist, so könnte man die Seele anstatt mit einer Wage mit einer Kraft vergleichen, die gleichzeitig nach verschiedenen Richtungen drängt, aber nur da wirkt, wo sie die meiste Nachgiebigkeit ober den geringsten Wider= stand findet. Wird &. B. die Luft in der Glocke einer Luftpumpe allzu stark zusammengepreßt, so wird sie eises serbrechen, um hinauszukommen. Sie drückt dann auf jeden Theil des Glases, wirst sich aber schließlich auf den schwächsten. So gehen auch alle Neigungen der Seele auf alle die Güter, die sich ihr darbieten: es sind vorherzehende Willen. Der nachsolgende Wille aber, der das Ergebnis aus denselben ist, entscheidet sich für das, was

am meisten reizt.

326. Dies Uebergewicht unter den Neigungen verhindert jedoch nicht, daß nicht der Mensch über sich Herr sei, wenn er nur seine Macht zu gebrauchen weiß. Sein Neich ist das der Vernunst: er braucht sich nur frühzeitig zum Widerstande gegen die Leidenschaften zu rüften, und er wird im Stande sein, dem Ungestüm der heftigsten Einhalt zu thun. Man nehme an, Augustus, eben im Begriff, zur Hirichtung des Fabius Maximus Besehl zu geben, bediene sich nach seiner Gewohnheit des Rathes, den ein Philosoph ihm gegeben hatte: er solle das gries chische Alphabet hersagen, ehe er etwas in der Erregung des Zornes thäte — diese Bedachtsamkeit wird im Stande sein, das Leben des Fabius und den Auhm des Augustus zu retten. Ohne eine glückliche Bedachtsamkeit aber, die man zuweisen einer ganz besondern göttlichen Güte verdankt, oder ohne eine solche im voraus erworbene Ge-

schicklichkeit, die wie die bes Augustus geeignet ift, uns gu Betrachtungen zu veranlassen, die dem Orte und der Zeit angemessen sind veranlassen, die dem Orte und der Zeit triumphiren. Der Kutscher ist Gerr der Pserde, wenn er sie lenkt und leitet, wie er soll und wie er muß; es giebt jedoch Gelegenheiten, wo er sich vernachlässigt, und dann wird er für einige Zeit die Zügel fahren laffen muffen:

Fertur equis auriga, nec audit currus habenas.\*)

327. Man muß gestehen, daß wir immer genug Macht über unsern Willen haben, aber man benkt nicht immer baran, von berfelben Gebrauch zu machen. Diefer Umstand zeigt, wie ich schon mehrmals hervorgehoben habe, daß die Macht, welche die Seele über ihre Neigungen hat, eine Fähigkeit ist, die nur in mittelbarer Weise aus-geübt werden kann, ungefähr so wie Bellarmin wollte, daß die Päpste das Versügungsrecht über die weltliche Macht der Könige hätten. In Wirklickeit hangen die äußern Handlungen, die nicht unsere Kräfte übersteigen, unbedingt von unserm Willen ab, unsere Willenkakte aber hangen nur vermöge gewiffer gewandter Windungen und Umwege, die uns Mittel gewähren, unsere Entschlüsse hin= auszuschieben ober zu verändern, vom Willen ab. Wir sind Herr über uns, nicht wie Gott, ber nur zu gebieten braucht, es in ber Welt ist, sondern so wie ein weiser Fürst es in seinen Staaten, oder ein guter Hausvater es in seinem Hauswesen ist. Herr Baple faßt es zuweilen anders auf, als ob wir, um uns ber Willensfreiheit ruh= men zu bürsen, eine absolute, von Gründen und Mitteln unabhängige Gewalt über uns haben müßten. Eine solche hat aber selbst Gott nicht und darf sie in Hinsicht auf seinen Willen nicht in diesem Sinne haben: er kann seine

<sup>\*)</sup> Der Lenker wird von ben Pferben fortgerissen und ber Wagen folgt nicht ben Lenkseilen.

Natur nicht verändern, noch anders als der Ordnung gemäß handeln, und wie sollte sich der Mensch mit einem Schlage umwandeln können? Wie ich schon gesagt habe: das Reich Gottes, das Reich des Weisen ist das der Vernunft. Indessen hat nur Gott allein immer den wünschenswerthesten Willen, und er bedarf daher nicht der Macht, denselben zu ändern. 40)

328. Wenn die Seele Herr in ihrem Hause ist, sagt Herr Bahle (S. 753), so braucht sie nur zu wollen, und jene Noth und jene Pein, die den Sieg über die Leidenschaften begleiten, werden sogleich verschwinden. Zu diesem Zwecke reicht es seiner Meinung nach hin, wenn man sich Gleichgiltigkeit gegen die Gegenstände der Leidenschaften zu eigen macht (S. 758). Warum also, sagt er, eignen sich die Menschen diese Gleichgiltigkeit an, wenn sie Herr über sich sind? Allein dieser Einwand gleicht genau der Frage, warum ein Familienvater sich sein Geld aneigne, wenn er solches braucht? Er kann Geld erwerben, aber nur durch Geschicklichkeit und nicht, wie zur Zeit der Feen oder des Königs Midas, durch ein einsaches Gebot des Willens oder durch eine Berührung. Es würde nicht genügen, daß man Herr in seinem Hause ist, vielmehr müßte man Herr über alle Dinge sein, um sich alles zu eigen zu machen, was man will, denn man sindet nicht alles zu Hause. Bei der Einwirkung auf sich selbst muß man es ebenso machen wie bei der Einwirkung auf andere Dinge: man muß die Beschafsenheit und die Eigenschaften seines Gegensstaden wie bei der Einwirkung auf andere Dinge: man muß die Beschafsenheit und die Eigenschaften seines Gegensstaden wie bei der Einwirkung auf andere Dinge: man muß die Beschafsenheit und die Eigenschaften seines Gegensstaden Willensaftes. And erwirdt man einen bessenschen Willensaftes. 328. Wenn bie Seele Herr in ihrem Haufe ift, fagt

329. Es ist jedoch gut, hier zu beachten, daß die Noth und die Pein, welche den Sieg über die Leidenschaften begleiten, sich bei manchen in Folge der großen Zufriedenheit, die sie in dem lebhaften Gefühle der Kraft ihres

Beiftes und ber göttlichen Gnabe finden, in Luft verwanbeln. Die Asketen und wahren Mystiker können aus Ersahrung davon reden, und selbst ein wahrer Philosoph kann einiges davon erzählen. Man kann zu diesem glückslichen Zustand gelangen, und das ist eins der vorzüglichsten Mittel, welche der Seele zu Gebote stehen, um ihre

Berrichaft zu befestigen.

330. Wenn die Scotisten und bie Molinisten bie un-330. Wenn die Scotisten und die Molinisten die unbestimmte Gleichgiltigkeit zu bevorzugen scheinen —
ich sage scheinen, denn ich bezweisse, daß sie es, nachdem
sie dieselbe richtig erkannt haben, noch im vollen Ernste
thun — so sind dagegen die Thomisten und die Augustiner
für die Vorherbestimmung des menschlichen Willens. Denn
man muß nothwendigerweise das eine oder das andere.
Thomas von Aquino ist ein Autor, der dem Wahren und
Sichern zuzustreben pflegt, der spitssindige Scotus aber
macht oft, indem er ihn zu widerlegen sucht, die Sache
dunkel, anstatt sie auszuklären. Die Thomisten solgen gewöhnlich der Ansicht ihres Meisters und geben nicht zu,
daß die Seele sich entscheide, ohne daß irgend welche
Prädetermination dabei mitwirkt. Bielleicht ist aber die
Brädetermination der neuern Thomisten nicht gerade das, Prädetermination dabei mitwirkt. Bielleicht ist aber die Prädetermination der neuern Thomisten nicht gerade das, was man braucht. Durand de Saint-Pourçain, der häusig genug seine eigenen Ansichten hatte und gegen die aus-drikkliche Mitwirkung Gottes war, ist nichtsbestoweniger sür eine gewisse Vorherbestimmung des Willens eingetreten und hat angenommen, Gott sähe im Zustande der Seele und ihrer Umgebung den Grund sür ihre Eutscheidungen.

331. Die alten Stoifer waren in hinsicht dieses Punktes nahezu der Ansicht der Thomisten: sie waren gleichzeitig sür die Bestimmung und gegen die Nothwendigkeit, obgleich man sie beschüldigt hat, sie machten alles nothwendig. Cicero sagt in seiner Schrift De Fato\*),

<sup>\*)</sup> Ueber bas Fatum.

Demofrit, Beraflit, Empedofles und Ariftoteles hatten geglaubt, das Fatum habe eine Nothwendigkeit zur Folge, andere aber — er meint vielleicht Spikur und die Akade= miter - waren bem entgegengetreten, und Chryfipp hatte einen Mittelweg eingeschlagen. Ich glaube, in Bezug auf Aristoteles täuscht sich Cicero, benn dieser hat die Zufällig= keit und die Freiheit sehr gut erkannt und ist sogar zu weit gegangen, indem er — wie ich meine, aus Unachtsamkeit — sagt, daß die Sätze über die künftigen Zufälligsteiten keine bestimmte Wahrheit hätten, in welchem Punkte bie meisten Scholaftiker mit Recht von ihm abgewichen find. Sogar Rleanthes, ber Lehrer bes Chryfipp, beftritt, obgleich er für die bestimmte Wahrheit ber fünftigen Ereignisse war, boch beren Nothwendigkeit. Benn die Scho-lastiker, die wie 3. B. die frommen Bäter von Coimbra, bie Berfaffer eines berühmten Lehrbuchs ber Philosophie, fo fest von ber Bestimmtheit ber zufünftigen Zufälligkeiten überzeugt waren, bie Berknüpfung ber Dinge, wie bas Spftem ber allgemeinen Sarmonie fie barlegt, eingeseben hätten, so würden sie geschlossen haben, daß man die vor= bergehende Gewißheit oder die Bestimmtheit des Rommen= ben nicht auerkennen kann, ohne eine Vorherbestimmung der Sache in ihren Ursachen und ihren Gründen anzuerkennen.
332. Cicero hat uns den Mittelweg des Chrysipp

332. Cicero hat uns den Mittelweg des Chrysipp auseinanderzusetzen versucht, Justus Lipsius aber bemerkt in seiner Darstellung der stoischen Philosophie, daß die Stelle bei Cicero verstümmelt sei, und daß Aulus Gellius (Noct. Att. lid. VI, c. 2\*) uns die ganze Argumentation des stoischen Philosophen ausbewahrt habe. Ich lasse bieselbe hier im Auszug solgen. Das Schicksal ist der undermeidliche und ewige Zusammenhang aller Begebenheiten. Man hält dem entgegen, es solge darans, daß alle Atte des Willens nothwendige wären, und daß die Verbrecher,

<sup>\*)</sup> Attische Rächte, 6. Buch, Kap. 2.

ba sie zum Bösen gezwungen sind, nicht bestraft werden dürften. Darauf erwidert nun Chrysipp, daß das Uebel der Ur-Beschaffenheit der Seelen entspringt, welche einen Theil der vom Schicksal bestimmten Ordnung ausmacht; daß die von Natur gut geschaffenen Seelen den Einwirstungen der äußern Ursachen besser widerstehen, und daß dagegen die, deren natürliche Fehler nicht durch die Erziehung abgestellt werden, sich versühren lassen. Dann unterscheidet er — nach Cicero — zwischen Haupt = und Neben-Ursachen und bedient sich des Vergleichs mit einem Chlinder, beffen Bolubilität und Schnelligfeit ober leichte Beweglichfeit hauptfächlich von feiner Geftalt herrührt, Beweglichteit hauptsachlich von seiner Gestatt herritort, da sein Lauf verlangsamt werden würde, wenn er uneben wäre. Der Chlinder muß jedoch angestoßen werden, wie die Seele durch die sinnlichen Gegenstände gereizt werden nuß und dann diese Sinwirkung je nach der Beschaffensteit empfängt, in der sie sich befindet. <sup>42</sup>)

333. Cicero meint, Chrysipp verstricke sich in solcher Weise, daß er wohl oder übel die aus dem Schickslaft her-

Weise, daß er wohl oder übel die aus dem Schickal hervorgehende Nothwendigkeit bestätige. Herr Baple ist nahezu
derselben Meinung (Wörterbuch, Art. Chrysippe, Anm. H).
Er behauptet, dieser Philosoph ziehe sich keineswegs aus
der Berlegenheit, da der Cylinder glatt oder rauh sei, je
nachdem der Hersteller ihn gemacht habe, und daß daher
Gott, die Vorsehung oder das Schickal die Ursachen des
Uebels seien und zwar in einer Weise, die dasselbe nothwendig macht. Justus Lipsius erwidert darauf, nach den
Stoisern käme das Uebel dom Stosse her, was — meiner
Ansicht nach — ebenso viel ist, als ob er gesagt hätte, der
Stein, den der Hersteller bearbeitet habe, wäre zu grob
und ungleichmäßig gewesen, als daß er einen guten Cylinder hätte abgeben können. Herr Bayle sührt gegen
Chrysipp die Fragmente des Denomans und des Diogenianus
an, die uns Eusebius in der Praeparatio evangelica\*)

\* Cvangelische Borbereitung.

<sup>\*)</sup> Evangelische Borbereitung.

(Buch VI, Kap. 7. 8) ausbewahrt hat, besonders aber stützt er sich auf die Widerlegung, welche Plutarch in seinem Buche gegen die Stoiker gegeben, und die Herr Baule im Artikel Pauliciens, Anm. G, mitgetheilt hat. Allein diese Widerlegung will nicht viel sagen. Plutarch behauptet, es wäre besser, Gott die Macht abzusprechen, als anzunehmen, daß er die lebel zulasse, und will nicht zugeben, daß das lebel zu einem größern Gute sühren könne. Dasgegen haben wir bereits dargethan, daß Gott, obgleich er nichts Bessers thun kann, als das Beste erschaffen, in welchem eben die Zulassung des lebels enthalten ist, nichtssessendern eben die Zulassung des lebels enthalten ist, nichtssessessen, daß das, was an einem einzelnen Theile ein lebel ist, doch zur Bollkommenheit des Ganzen beitragen kann.

334. Chrhsipp hatte bereits etwas Derartiges nicht nur in seinem vierten Buche über die Vorsehung (bei Aulus Gellius, 6. Buch, 1. Kap.) angesührt, wo er behauptet, das llebel sühre zur Erkenntnis des Guten — ein Grund, der hier nicht ausreicht — sondern er that dies noch besser an der Stelle, wo er sich des Vergleichs mit einem Theaterstücke bedient, indem er — nach dem eigenen Berichte Plustarchs — in seinem zweiten Buche von der Natur sagt, daß es hin und wieder Stellen in einer Komödie gebe, die an sich keinen Werth haben, nichtsbestoweniger aber dem ganzen Gedichte etwas Anmuthiges und Gefälliges versleihen. Er nenut diese Stellen Epigramme oder Aufschriften. Wir kennen die alte Komödie nicht zur Gesnüge, um diese Stelle des Chrysipp völlig zu verstehen, da aber Plutarch mit ihm über die Thatsache einig ist, so dürsen wir mit Grund annehmen, daß dies Gleichnis nicht schlecht war. Plutarch erwidert darauf zunächst, daß die Welt keineswegs einem Lustspiele gleiche — aber das ist eine schlechte Antwort: der Vergleich betrifft nur den Punkt, daß ein schlechter Theil das Ganze besser machen kann.

Dann führt er zweitens bagegen an, daß jene schlechte Stelle nur ein sehr kleiner Theil des Lustspiels sei, wäh= rend das menschliche Leben von Uebeln strotze. Diese Antwort ist ebenso wenig werth, benn er mußte beachten, baß bas, was wir kennen, ebenfalls nur ein sehr kleiner

Theil des Universums ift.

335. Aber kommen wir auf den Cylinder des Chrysipp 335. Aber kommen wir auf den Cylinder des Chrysipp zurück. Er hat Recht, wenn er sagt, das llebel entspringe der ursprünglichen Beschaffenheit einiger Geister. Dagegen wendet man nun ein, daß Gott dieselben gebildet habe, und er konnte sich bei seiner Erwiderung nur auf die Unsvolkommenheit des Stoffs berusen, die Gott nicht gesstattete, es besser zu machen. Diese Erwiderung ist ohne Werth, denn der Stoff ist an sich gegen alle Formen gleichziltig, und Gott hat auch ihn geschaffen. Das llebel entspringt vielmehr den Formen selbst, aber den abstracten Formen d. h. den Ideen, die Gott nicht durch einen Akt seines Willens hervorgebracht hat, so wenig wie die Zahelen und Figuren und — mit einem Worte — alle die möglichen Wesenbeiten, die man für emig und nothmenbig möglichen Wesenheiten, die man für ewig und nothwendig halten muß, denn sie sinden sich im idealen Gebiete des Möglichen, d. h. im göttlichen Verstande. Gott ist also keineswegs Urheber der Wesenheiten, so weit diese nur Möglichkeiten sind, es giebt aber nichts Wirkliches, dem er nicht das Dasein bestimmt und gegeben hat. Das er nicht das Dasein bestimmt und gegeben hat. Das Uebel aber hat er zugelassen, weil es in dem besten Plane enthalten ist, der sich in der Region des Möglichen sindet, und den die höchste Weisheit erwählen mußte. Diese Vorsstellung thut gleichzeitig der Weisheit, der Macht und der Güte Gottes genug und begründet nichtsbestoweniger auch das Austreten des lebels. Gott giebt den Geschöpfen so viel Vollkommenheit, wie das Universum erhalten darf. Man stößt den Cylinder an, die Unebenheiten an seiner Gestalt aber setzen der Schnelligkeit seiner Bewegung Schranken. Dieser Vergleich des Chrysipp unterscheibet sich gar nicht von dem meinen, der einem beladenen Boote entlehnt war, das von der Strömung des Flusses sortbeswegt wird, aber um so langsamer, je größer die Last ist. Beide Vergleiche streben demselben Ziele zu, und das beweist, daß wir, wenn wir hinlänglich über die Ansichten der alten Philosophen unterrichtet wären, mehr Vernunft darin finden würden als man meint.

336. Selbst Herr Baple (Art. Chrysippe, Anm. T) lobt die Stelle Chrysipps, die Aulus Gellius am nämslichen Orte anführt, und in der jener Philosoph behauptet, das llebel sei begleitungsweise eingetreten. Das erklärt sich ebenfalls aus meinem System, denn ich habe gezeigt, daß das von Gott zugelassene llebel weder als Zweck, noch als Mittel, sondern einzig als Bedingung Gegenstand seines Willens war, da es im Besten mit enthalten sein mußte. Dagegen muß man einräumen, daß der Cylinder Chrysipps dem auf die Nothwendigkeit gestützten Einwurse nicht begegnet. Er mußte hinzussigen, erstens, daß einige von ten möglichen Dingen durch die freie Wahl Gottes wirklich bestehen; zweitens, daß die verwünstigen Geschöpfe zusolge ihrer ursprünglichen Natur, die sich bereits in den ewigen Ideen vorsand, ebenfalls frei handeln, und drittens endlich, daß das Gute als Beweggrund den Willen antreibt, ohne ihn zu zwingen. 43)
337. Die Vorzüge der Freiheit, die bei den Geschöpfen besteht, sind zweiselsohne bei Gott im höchsten Maße vors

337. Die Vorzüge der Freiheit, die bei den Geschöpfen besteht, sind zweiselsohne bei Gott im höchsten Maße vorhanden, aber doch nur so weit, wie sie wirklich Borzüge sind und keine Unvollkommenheit zur Voraussehung haben. Denn sich täuschen und in Irrthümer versallen zu können, ist ein Nachtheil, und Gewalt über die Leidenschaften zu bessitzen, ist zwar ein Vortheil, der jedoch eine Unvollkommensheit zur Voraussehung hat, nämlich die Leidenschaft selbst, deren Gott unfähig ist. Scotus behauptete mit Recht, wenn Gott nicht srei und der Nothwendigkeit ledig wäre, würde kein Geschöpf es sein. Aber Gott ist nicht im Stande,

hinsichtlich irgend welcher Sache unschlüssig zu sein: er kann nicht in Unkenntnis sein, er kann nicht zweiseln, er kann sein Urtheil nicht hinausschieben; sein Wille ist immer gesessellt und kann nur durch das Beste gesessellt sein. Gott kann nie einen besondern ursprünglichen Willen haben, d. h. einen Willen, der von den allgemeinen Gesetzen oder Willensneigungen unabhängig wäre — ein solcher Wille würde vernunftwidrig sein. Er kann sich nicht in Bezug auf Adam, auf Petrus, auf Judas, auf irgend ein Indisvidumm entscheiden, ohne daß ein Grund sür diese Entscheidung vorhanden wäre, und dieser Grund sührt nothewendigerweise zu irgend einem allgemeinen Ausspruch. Der Weise handelt immer nach Principien; er handelt immer nach Regeln und nie nach Ausnahmen, außer wenn die Regeln in Folge entgegengesetzer Richtungen unter sich um den Sieg streiten, wo dann die stärkste die Oberhand behält, denn sonst würden sie sich entweder gegensseitig hemmen, oder es würde zu irgend einem dritten Entschlusse sonschaft, welche is Ausnahme von der andern Regel begründet, ohne daß es bei dem, welcher immer regelmäßig

begründet, ohne daß es bei dem, welcher immer regelmäßig handelt, jemals ursprüngliche Ausnahmen giebt. 44)
338. Wenn manche Leute glauben, die Erwählung und die Verwerfung geschähen von Seiten Gottes nicht nur ohne jeden sichtbaren Grund, sondern auch in aller Wirkohne jeden sichtbaren Grund, sondern auch in aller Wirtlichkeit ohne jeden, wenn auch verborgenen Grund vermöge
einer unbedingten, despotischen Gewalt, so huldigen sie
einer Ansicht, die ebenso wohl die Natur der Dinge wie
die göttlichen Bollkommenheiten vernichtet. Ein solcher so
du sagen unbedingt unbedingter Entschluß würde
zweiselsohne unerträglich sein: aber Luther und Calvin
sind davon auch sehr weit entsernt gewesen. Der erstere
hofst, das künstige Leben werde uns die gerechten Gründe
der göttlichen Wahl verständlich machen, und der andere
versichert ausdrücklich, daß diese Gründe gerecht und heilig sind, obgleich wir sie nicht kennen. Ich habe deshalb bereits die Abhandlung Calvins über die Prädestination angeführt; die eigenen Worte derselben lauten: "Gott hatte
vor dem Falle Adams erwogen, was er zu thun hatte,
und zwar aus Gründen, die uns verborgen sind . . . . .
Es bleibt also übrig, daß er gerechte Ursachen für die
Verwersung eines Theils der Menschheit gehabt habe, die
uns jedoch unbekannt sind."

339. Dieje Wahrheit, bag alles, mas Gott thut, ver= nünftig ift und nicht beffer gemacht werden fann, fpringt jedem Menschen von gefundem Berftande auf ben erften Blick in die Augen und erzwingt sich so zu sagen seine Beistinmung. Und doch ist es das Schicksal der scharfstinnigsten Philosophen, daß sie im Verlaufe und im Feuer der Debatten zuweilen, ohne daran zu benken, gegen die ersten Principien des gesunden Menschenverstandes verstoßen, weil sie in Worte gekleidet sind, die zu Mißvers ftandniffen führen. Wir haben oben gefeben, wie ber ausgezeichnete Herr Baple bei all seinem Scharsblick nichts= bestoweniger das eben erwähnte Princip bekämpst, das eine sichere Folgerung aus der höchsten Vollkommenheit Gottes ist: er hat damit die Sache Gottes zu vertheidigen und ihn von einer angeblichen Nothwendigkeit frei zu machen geglaubt, indem er ihm die Freiheit ließ, von mehreren Gütern bas geringere ju mahlen. 3ch habe auch bereits von Herrn Dirops und andern gesprochen, die ebenfalls dieser bestembenden Ansicht, die nur zu viele Anhänger zählt, beigetreten sind. Die, welche diese Ansicht versechten, bemerken nicht, daß sie Gott eine falsche Freiheit bewahren oder besser beilegen wollen, nämlich die Freiheit, unvernünftig handeln zu können. Das heißt, seine Werke für ber Berbesserung zugänglich erklären und uns in bie Un= möglichkeit versetzen, etwas Bernünftiges über bie Zulaffung bes Uebels zu fagen, ober auch nur zu hoffen, bag man etwas Bernünftiges barüber fagen tonne.

340. Diese verkehrte Ansicht hat den Aussührungen des Herrn Baple viel geschadet und ihm die Mittel genommen, sich aus sehr vielen Berlegenheiten zu helsen. Dies tritt auch bezüglich der Gesetz des Naturreiches zu Tage: er hält dieselben sür willkürlich und unwichtig und bemerkt, Gott hätte sein Ziel im Reiche der Gnade besser erreichen können, wenn er sich nicht an diese Gesetz gebunden, oder sich öfter eine Abweichung von denselben gestattet, oder endlich andere Gesetz dieser Art ausgestellt hätte. Borzüglich glaubte er das in Bezug auf das Gesetz über die Berbindung der Seele mit dem Körper, denn er ist mit den neuern Cartesianern überzeugt, daß die Borsstellungen von den sinnlichen Beschaffenheiten, die Gott — nach ihrer Ansicht — gelegentlich der Bewegungen des Körpers der Seele verleiht, nichts enthalten, was diese Bewegungen darstellt oder ihnen gleicht, so daß es rein willsürlich war, daß Gott uns die Borstellungen von der Hitzellt war, daß Gott uns die Borstellungen von der Hitzellt war, daß Gott uns die Borstellungen von der Hitzellt auch ganz andere hätte geben können. Ich habe mich sehr oft gewundert, daß so gescheidte Leute im Stande waren, an Ansichten Geschmack zu sinden, die so wenig philosophisch sind und den Fundamentalsätzen der Bernunft so sehr widersprechen. Denn nichts kennzeichnet die Unvollsommenheit einer Philosophie besser, als wenn der Reiselbung ansichiet seichen der 340. Diese verkehrte Ansicht hat den Ausführungen Vernunft so sehr widersprechen. Denn nichts kennzeichnet die Unvollsommenheit einer Philosophie besser, als wenn der Philosoph sich zu dem Geständnis genöthigt sieht, es gehe etwas vor, wosür nach seinem Systeme kein Grund vorhanden ist: das wiegt Epikurs Abweichung der Atome auf. Mag Gott oder die Natur wirken, diese Thätigkeit wird immer ihre Gründe haben. Bei den Verrichtungen der Natur werden diese Gründe entweder von den nothswendigen Wahrheiten oder von den Gesehen abhangen, die Gott sür die vernünstigsten besunden hat, und bei den Verrichtungen Gottes werden sie aus der Wahl seitens der höchssten Vernunst hervorgehen, die ihn zum Handeln bestimmt.

341. Der berühmte Cartefianer Berr Regis hatte in seiner Metaphysik (2. Th., Buch 2, Kap. 29) die Behaup-tung aufgestellt, die Fähigkeiten, welche Gott dem Menschen gegeben, seien die ausgezeichnetsten, die der Mensch der allgemeinen Ordnung der Natur gemäß zu empfangen fähig war. "Betrachtet man," sagt er, "nur die Macht Gottes und die Natur des Menschen an fich, fo fieht man mit Leichtigfeit ein, daß Gott ben Menichen hatte vollfommener machen können: betrachtet man aber ben Menschmenter nachet interenter der der kein gelein und von den übrigen Geschöpfen abgesondert, sondern als ein Glied des Universums und als einen Theil, der den allgemeinen Gesetzen der Bewegung unterworsen ist, so wird man anerkennen mussen, daß der Mensch so vollkommen ift, wie er sein kann." Er fügt bann noch hingu, "baß Gott nach unfern Begriffen gur Erhaltung unseres Körpers kein geeigneteres Mittel habe anwenden können als den Schmerz." Herr Regis hat im allgemeinen Recht, wenn er sagt, Gott könne in Kücksicht auf das Ganze es nicht besser machen, als er es gemacht habe. Und obgleich es allem Anschein nach an einigen Orten des Universums vernünftige Thiere giebt, die voll= fommener find als der Mensch, so barf man boch behaupten, baß Gott Recht hatte, alle verschiedenen Gattungen gu schaffen, von benen die einen vollkommener find als die andern. Bielleicht ist es nicht unmöglich, daß es irgendwo eine Art von Thieren gebe, die den Menschen äußerst ähn= lich, aber vollkommener sind als wir. Es ist sogar mög-lich, daß das Menschengeschlecht mit der Zeit zu einer größern Vollkommenheit gelangt, als wir uns jest vorzustellen vermögen. Die Gesetze der Bewegung sind also kein Hindernis für eine größere Vollkommenheit des Menschen: die Stelle aber, die Gott demselben im Raume und in der Zeit angewiesen hat, beschränkt die Volkommenheiten, die ihm zu Theil werden können.

342. 3ch bezweifle auch mit herrn Baple, bag ber

Schmerz nothwendig sei, um die Menschen vor der Gesahr zu warnen. Dieser Autor geht jedoch zu weit (s. Antwort a. d. Kleinstädter, Kap. 77, 2. Th., S. 104). Er scheint der Meinung zu sein, daß eine Lustempfindung die nämsliche Wirkung haben könne, und daß Gott, um ein Kind an zu großer Annäherung an das Feuer zu verhindern, demselben Lustvorstellungen hätte gewähren können, die seiner jedesmaligen Entsernung vom Fener entsprechend groß gewesen wären. Dies Auskunftsmittel scheint mir nicht allen Uebeln gegenüber anwendbar, wosern nicht ein Wunder eintritt: es ist durchaus mehr in der Ordnung, daß das, was ein lebel verursachen würde, wenn es allzu nahe wäre, bei geringerer Nähe ein Vorgesühl des Uebels verursacht. Indessen gebe ich zu, daß dies Vorgesühl etwas schwächer als der Schmerz sein könnte, und gewöhnslich ist dies auch der Fall. Daher scheint der Schmerz in der That nicht nothwendig zu sein, um die Vermeidung gegenwärtiger Gesahr zu veranlassen; er pslegt vielmehr als Strase dassür zu dienen, daß man sich wirklich in das Uebel verstrickt hat, und zugleich als Varnung vor einem abermaligen Rücksalle. Es giebt auch viele schmerzbereitende an zu großer Unnäherung an bas Feuer zu verhindern, abermaligen Rückfalle. Es giebt auch viele schmerzbereitende Uebel, deren Bermeidung nicht von uns abhängt, und da die Auflösung des Zusammenhangs unseres Körpers eine Folge von vielen Unfällen ist, die uns zustoßen können, so war es natürlich, daß diese Unvollkommenheit des Körpers durch ein Gesühl von Unvollkommenheit in der Seele pers durch ein Gesühl von Unvollkommenheit in der Seele dargestellt wurde. Indessen möchte ich nicht dasür einstehen, ob es nicht Thiere im Universum giebt, deren Bau kunstsvoll genug ist, um bei jener Auslösung ein gleichgiltiges Gesühl zu bewirken, wie wenn man ein abgestorbenes Glied abnimmt, oder gar ein Gesühl der Lust dabei zu erzeugen, wie wenn man sich kratt. Denn die Unvollkommenheit, welche die Auslösung des Körpers begleitet, könnte zum Gesühle einer größern Vollkommenheit Anlaß geben, die durch den Zusammenhang, den man ausseht, gehemmt ober zurückgehalten murbe, und in diefer Sinficht könnte ber Körper ale eine Urt Gefängnis gelten.

343. Auch hindert nichts, daß es nicht Thiere im Universum gebe wie das, welche Cyrano de Bergerac in der Sonne antras. Der Körper dieses Thieres bestand aus einer Art Fluffigkeit, die aus ungähligen fleinen Thieren zusammengesetzt mar, die fich ben Bunichen bes großen Thieres gemäß zu ordnen vermochten. Diefes ver= wandelte sich durch dies Mittel in einem Nu, wie es ihm gerade beliebte, und die Auflösung des Zusammenhangs schadete ihm so wenig, wie ein Ruberschlag dem Meere zu schaben vermag. Schließlich aber sind diese Thiere keine Menschen, sie leben nicht in unserm Jahrhundert auf unserer Erdkugel, und der Plan Gottes konnte hier auf Erben eines vernünftigen Thieres nicht entrathen, bas

mit Fleisch und Anochen versehen und in Folge seines Baus für den Schmerz empfänglich ist. 45)

344. Aber Herr Baple erhebt noch aus einem andern Grunde, und zwar aus dem bereits oben von mir erwähnten, Einspruch dagegen. Er scheint zu glauben, daß die Vorstellungen, welche die Seele in Bezug auf die Empfindungen bes Rörpers hat, willfürlich feien; baber hatte Gott es fo einrichten fonnen, daß bie Auflösung bes Bufammenhangs uns Bergnugen bereitet hatte. Er will fogar, daß die Gesetze der Bewegung völlig willkürlich seien. "Ich möchte wissen," sagt er (Antwort 2c., Kap. 166, 3. Th., S. 1080), "ob Gott die allgemeinen Gesetze über die Mittheilung der Bewegung und die besondern Gesetze über die Berbindung der menschlichen Seele mit einem organisirten Körper durch einen Akt seiner auf der Gleich= giltigkeit bernhenden Freiheit sestgesetzt hat. In diesem Falle konnte er für alles andere Gesetze aufstellen und ein Spstem wählen, unter bessen Folgen sich weder das mo-ralische, noch das physische llebel besand. Wenn man aber darauf erwidert, Gott sei durch die höchste Weisheit genöthigt gewesen, gerade die Gesetze aufzustellen, die er aufsestellt hat, so haben wir damit das reine, volle Fatum der Stoiker. Die Weisheit hat dann Gott einen Weg vorgeschrieben, von dem abzuweichen ihm ebenso unmöglich ift, wie es ihm unmöglich ist, sich selbst zu vernichten." Dieser Einwurf ist schon zur Genüge widerlegt worden: jene Nothwendigkeit ist nur eine moralische, und es ist immer eine glückliche Nothwendigkeit, wenn man gezwungen ist, nach den Regeln der vollkommenen Weisheit zu handeln.

345. Uebrigens icheint mir ber Grund, ber verschie-345. Uebrigens scheint mir der Grund, der verschiebene Leute zu der Meinung bestimmt, daß die Gesetze der Bewegung willkürlich seien, daher zu rühren, daß nur wenige diese Gesetze gründlich geprüft haben. Man weiß gegenwärtig, daß Herr Descartes sich bei der Feststellung derselben gewaltig geirrt hat. Ich habe überzeugend dargethan, daß die Erhaltung der gleichen Menge von Beswegung nicht stattsinden kann, ich sinde aber, daß die nämsliche Menge von Krast, sowohl unbedingter wie richtender und bezüglicher, totaler und getheilter, sich erhält. Meine Principien, die diesen Gegenstand so weit entwickeln, wie er entwickelt werden kann, sind noch nicht vollständig versöffentlicht worden, ich habe dieselben aber Freunden mitzgetheilt, die ein Urtheil darüber abzugeben vermögen, und diesen haben sie durchaus gefallen; auch haben diese einige getheilt, die ein Urtheil darüber abzugeven vermögen, und biesen haben sie durchaus gesallen; auch haben diese einige andere Leute von anerkanntem Wissen und Verdienst zu meiner Ansicht bekehrt. Gleichzeitig habe ich auch entdeckt, daß die Gesetze der Bewegung, wie sie sich thatsächlich in der Natur vorsinden und durch die Ersahrung bewahrseitet werden, allerdings nicht so unbedingt beweißbar sind wie ein Lehrsatz der Geometrie — aber das ist auch nicht nöthig. Sie entspringen nicht gänzlich dem Principe der Nothwendigkeit, sondern sie entspringen dem Principe der Volkommenheit und der Ordnung: sie sind eine Wirkung der Wahl und der Weisheit Gottes. Ich kann diese Gesestete auf mehrere Arten beweisen, muß dabei aber immer

etwas voraussetzen, was nicht auf einer unbedingt geometrischen Nothwendigkeit beruht. Daher sind diese schönen Gesetze ein wunderbarer Beweis sür das Dasein eines mit Einsicht und Freiheit begabten Wesens gegenüber dem Spsteme der unbedingten und vernunftlosen Nothwendigkeit Stratons und Spinozas. 45a)

346. 3ch habe gefunden, daß man biefe Gefete er= flären kann, wenn man annimmt, daß die Wirkung immer ber Urfache an Kraft gleich sei, ober, was baffelbe ift, baß die nämliche Kraft sich immer erhalte: aber dies Axiom einer höhern Philosophie kann nicht geometrisch bewiesen werden. Man kann auch andere Grundsätze ähnlicher Art anwenden, wie z. B. jenes Princip: die Action ist immer gleich der Reaction, das bei den Dingen eine Abneigung gegen die äußere Veränderung voraussetzt, und weder aus der Ausdehnung noch aus der Undurchdringlichkeit abge= leitet werben fann; ferner jenen Satz, daß eine einfache Bewegung bieselben Eigenthumlichkeiten hat, welche eine zusammengesetzte Bewegung haben könnte, die dieselben Uebertragungs-Erscheinungen hervorbrächte. Diese Hopothesen sind sehr annehmbar und geben eine sehr glückliche Erklärung der Gesetze der Bewegung: es giebt gar nichts Passenderes, um so mehr, da sie alle in einen Punkt zu= fammenlaufen; es ift aber feine unbedingte Nothwendigfeit vorhanden, bie uns zwänge, fie gelten zu laffen, wie man bie Regeln ber Logif, ber Arithmetit und ber Geometrie gelten laffen muß.

347. Wenn man die Gleichgiltigkeit des Stoffs gegen Bewegung und Ruhe betrachtet, so scheint es, als ob der größte, im Zustande der Anhe befindliche Körper ohne jeden Widerstand durch den kleinsten in Bewegung befindlichen Körper sortgeführt werden könnte, in welchem Falle es eine Action ohne Reaction und eine Wirkung geben würde, die größer wäre als ihre Ursache. Es besteht auch keine Nothwendigkeit dasür, daß die Bewegung einer Kugel,

bie sich mit einer gewissen Schnelligkeit gleich A ungehin= bert auf einer ebenen Fläche bewegt, dieselben Eigenschaften haben müsse wie die Bewegung der Augel sie haben würde, wenn dieselbe sich mit geringerer Schnelligkeit in einem Boote bewegte, daß selbst mit dem Ueberreste der Geschwinzigkeit in gleicher Richtung sühre, um zu bewirken, daß Die Rugel, vom Ufer aus betrachtet, fich mit berfelben Schnelligfeit A fortbewege. Denn obgleich hier burch bas Boot ber Schein nämlicher Schnelligkeit und Richtung erzeugt wird, so ist doch die Sache nicht dieselbe. Indessen findet sich, daß die Wirkungen des Zusammentreffens von Augeln in dem Boote, deren Bewegung, jede einzeln ge-nommen, in Verbindung mit der Bewegung des Bootes ben Schein beffen ergiebt, mas außerhalb bes Bootes gefchieht, auch ben Schein ber Wirkungen ergeben, welche diese nämlichen Augeln bei ihrem Zusammentreffen außer= halb des Bootes hervorbringen würden. Das ist schön, aber man sieht nicht ein, weshalb es unbedingt noth= wendig ist. Eine Bewegung in den Richtungen der beiden Katheten des rechtwinkligen Dreiecks bringt durch Zu= sammensetzung eine Bewegung in der Richtung der Sypothenuse zu Stande, aber es folgt daraus noch nicht, daß eine in der Hppothenuse bewegte Kugel die Wirkung zweier in den Katheten bewegten Kugeln von gleicher Größe her= vordringen muß, was jedoch in der That der Fall ist. Es giebt nichts Zweckmäßigeres als diesen Vorgang, und Gott hat Gesetze gewählt, die denselben bewirken: aber man er= blickt feine geometrische Nothwendigkeit barin. Gerabe bieser Mangel ber Nothwendigkeit aber erhöht die Schon= heit der von Gott ausgewählten Gesetze, in denen mehrere vortreffliche Grundsätze sich vereint vorsinden, ohne daß man anzugeben vermag, welcher der ursprünglichste dar= unter ift. 46)

348. Ich habe ferner gezeigt, daß hier das schöne Gesetz ber Stetigkeit beobachtet wird, das vielleicht

von mir zuerst aufgestellt worden ift und eine Art Prlif= son mit zuerst ausgesteut worden ist und eine Art prisse stein bilbet, vor dem die Regeln des Herrn Descartes, des Pater Fabry, des Pater Pardies, des Pater Males branche und anderer nicht bestehen können, wie ich zum Theil früher in den Nouvelles de la Republique des Lettres\*) des Herrn Bayle dargethan habe. Diesem Gesetz zusolze kann man die Ruhe sür eine nach stetiger Abnahme erlöschende Bewegung und ebenso die Gleichheit für eine ebenjalls erlöschende Ungleichheit ansehen, wie Diefelbe fich aus ber stetigen Berminberung bes größern von zwei ungleichen Körpern ergeben würde, wenn ber fleinere mahrendbem seine Größe behalt. Diefer Ermagung gemäß muß die allgemeine Regel für die ungleichen oder in Bewegung befindlichen Körper auch auf die gleichen oder die Körper, von benen einer sich im Zustande ber Ruhe befindet, als auf einen besondern Fall jener Regel an= wendbar fein, mas auch bei ben mahren Gefeten ber Bewegung wirklich gelingt, während es bei gewissen, von Herrn Descartes und einigen andern gescheibten Leuten ersundenen Gesetzen nicht gelingt. Schon dieser Umstand beweift, daß biefelben übel abgefaßt find, fo daß man im poraus behaupten fann, daß bie Erfahrung fie nicht bestätigen merbe. 47)

349. Diese Betrachtungen zeigen deutlich, daß die Naturgesetze, welche die Bewegung regeln, weder völlig nothwendig, noch völlig willfürlich sind. Die hier einzuschlagende Mittelstraße besteht darin, daß man sie für eine Wahl der volltommensten Weisheit erklärt. Auch zeigt dies wichtige Beispiel mit den Gesetzen der Bewegung auf das Deutlichste den Unterschied zwischen den drei oft berührten Fällen, nämlich zwischen erstens einer undes dingten Nothwendigkeit oder metaphysischen oder losgischen Nothwendigkeit, die man die blinde nennen kann,

<sup>\*)</sup> Reuigkeiten aus ber Gelehrten = Republik.

und die nur von den bewirkenden Ursachen abhängt; zweitens einer moralischen Nothwendigkeit, die der freien Wahl der Weisheit in Bezug auf die Endzwecke entspringt; und endlich drittens etwas unbedingt Wilklürlichem, das von einer nach beiden Seiten hin gleich großen Gleichgiltigkeit abhängt, die man sich vorstellt, die aber nicht existiren kann, und bei dem ein zureichender Grund weder in der bewirkenden Ursache noch im Endzwecke vorhanden ist. Folglich hat man Unrecht, wenn man das, was unbedingt nothwendig ist, mit dem, was durch den Grund des Besten bestimmt ist, oder die Freisheit, die durch die Vernunst bestimmt wird mit einer unbestimmten Gleichgiltigkeit verwechselt.

350. Dies beseitigt auch bas Bebenfen bes Berrn Baple, ber befürchtet, bag, wenn Gott immer in feinem Willen bestimmt ift, die Natur ihn würde entbehren und vermöge ber Nothwendigkeit in ber Ordnung ber Dinge die nämliche Wirfung wurde hervorbringen fon= nen, die man Gott zuschreibt. Dies wurde mahr sein, wenn 3. B. bie Gesetze ber Bewegung, und alles übrige feine Quelle in ber geometrischen Rothwendigfeit bewir= fender Ursachen hatte; bei ben letten Bunften ber Untersuchung sieht man sich jedoch immer genöthigt, auf etwas zurückzugreifen, was von den Endzwecken oder der Ange-messenheit abhängt. Dieser Umstand zerstört auch den bestechenbsten Grund ber Naturalisten. Der Doctor Johann Joachim Becher, ein bentscher Arzt, ber auch burch Buder über Chemie bekannt ift, hatte ein Gebet aufgesett, bas ihm beinahe Händel zugezogen hätte. Daffelbe begann mit ben Worten: O sancta mater Natura, aeterne rerum ordo\*), und schloß mit dem Sate, daß diese Natur ihm seine Fehler verzeihen möge, da sie selbst die Ursache berselben sei. Aber die Natur der Dinge, als ohne Wahl

<sup>\*)</sup> D heilige Mutter Natur, ewige Ordnung ber Dinge.

und ohne Einsicht genommen, hat nichts hinlänglich Bestimmendes. Herr Becher bedachte nicht zur Gentige, daß
ber Urheber der Dinge (Natura naturans) gut und weise
sein muß, und daß wir böse sein können, ohne daß er an
unsern Schlechtigkeiten mitschuldig ist. Wenn ein böser Mensch eristirt, so muß Gott in der Region der möglichen Dinge die Vorstellung von einem solchen Menschen vorgefunden haben, der zu jener Folge der Dinge gehörte,
deren Erwählung zur größten Vollkommenheit des Unisversums ersorderlich war, und in der die Vergehen und
Sünden nicht nur bestraft, sondern auch mit Vortheil wieder eingebracht werden und zum größten Gute beitragen.

351. Herr Baple hat indessen die freie Wahl Gottes ein wenig zu weit ausgedehnt. Gelegentlich einiger Bemerkungen iber den Peripatetiker Straton (Antwort auf
die Fragen eines Kleinstädters, 180. Kap., 3. Th., S. 1239),
welcher behauptete, daß alles aus der Nothwendigkeit einer einsichtslosen Natur hervorgegangen sei, meint er, dieser Philosoph hätte auf die Frage: Warum ein Baum nicht philosoph hatte auf die Frage: Warum ein Baum nicht die Kraft habe, Knochen und Abern zu bilben? seinerseits fragen müssen: "Warum hat der Stoff genan drei Ausbehnungen, warum würden zwei nicht für ihn hingereicht haben, warum hat er nicht vier? Und wenn man ihm dann erwidert hätte, es könne weder mehr noch weniger als drei Ausbehnungen geben, so hätte er nach der Urssache dieser Unmöglichkeit gefragt." Diese Worte berechtigen zu der Annahme, daß Herr Bahle geglaubt hat, die Rohl der Ansbehnungen des Stoffs hinge von der Wort Jahl ber Ansdehnungen des Stoffs hinge von der Wahl Gottes ab, wie es von ihm abhing, ob er bewirken oder nicht bewirken wollte, daß die Bäume Thiere hervordrächten. In der That, wissen wir etwa, ob es nicht an irgend einer entsernten Stelle des Universums Planeten oder Erden giebt, wo die Fabel von dem schottischen Barnakel — eines Bogels, der auf Bäumen wachsen sollte — Wahrheit ift, und ob es nicht fogar Länder giebt, wo man fagen fonnte:

## .... Populos umbrosa creavit Fraxinus, et foeta viridis puer excidit alno\*)?

Bei den Dimensionen des Stoffs aber liegt die Sache anders: hier ist die Dreizahl bestimmt, nicht durch den Grund des Besten, sondern durch eine geometrische Nothswendigkeit: nur deshalb haben die Geometer beweisen können, daß es nur drei senkrecht auf einander siehende Linien giebt, die sich in einem Punkte schneiden können. Man konnte gar kein geeigneteres Beispiel wählen, um den Unterschied zwischen der moralischen Nothwendigkeit, welche die Wahl des Weisen bewirkt, und jener vernunstlosen Nothwendigkeit Stratons und der Spinozisken darzuthun, die Gott den Berstand und den Willen absprechen, als diese Erwägung des Unterschiedes zwischen dem Grunde sür die Gesetze der Bewegung und dem Grunde sür die Dreizahl der Ausbehnungen, da der erste auf der Wahl des Besten, der zweite aber auf einer blinden geometrischen Nothwendigkeit beruht. 40)

352. Nachbem wir liber die Gesetze für die Körper, b. h. über die Regeln der Bewegung gesprochen, kommen wir nun zu den Gesetzen über die Verbindung zwischen Seele und Körper, bei denen Herr Baple ebenfalls eine unbestimmte Gleichgiltigkeit, etwas unbedingt Willfürliches zu sinden meint. Er sagt darüber in der Antwort auf die Fragen eines Kleinstädters (Kap. 84, 2. Th., S. 163) solgendes: "Es ist eine versängliche Frage, ob die Körper ein natürliches Vermögen besitzen, der Seele des Menschen Gutes oder Böses zuzusügen. Bejaht man dieselbe, so geräth man in ein sürchterliches Labhrinth: denn da die menschliche Seele eine untörperliche Substanz ist, so wird man sagen müssen, daß die örtliche Bewegung gewisser Körper eine bewirkende Ursache der Gedanken eines Geistes

<sup>\*)</sup> Bölker erzeugte die schattige Esche, und ein kräftiger Knabe entsprang der befruchteten Erle.

sei, was den klarsten Begriffen ber Philosophie widerspricht. Berneint man sie aber, so wird man zu dem Geständnis gezwungen sein, daß die Einwirkung unserer Organe auf unsere Gedanken weder von den innern Fähigkeiten des Stoffs, noch von den Gesetzen der Bewegung, sondern von einer willkürlichen Einrichtung des Schöpfers ab-hängig ist. Man wird dann zugeben müssen, daß es ledig-lich von der Freiheit Gottes abgehangen hat, diese und diese Gedanken unserer Seele mit den und den Modificationen unseres Körpers zu verknüpsen, nachdem er sogar alle Gesetze über die Einwirkung der Körper auf einander bereits sestgestellt hatte. Daraus solgt, daß kein Theil des Stoffs im Universum uns mit seiner Nachdarschaft zu schaden vermag, so weit Gott es nicht will, und daß demegemäß die Erde ebenso geeignet ist wie jeder andere Ort, der Ausenthaltsort des glücklichen Menschen zu sein ... ber Aufenthaltsort des glücklichen Menschen zu sein ..... Kurzum, es ist klar, daß es, um die schlechte Wahl bei der Freiheit zu versindern, nicht nöthig ist, den Menschen von der Erde sort zu versehen. Gott könnte hinsichtlich aller Willensakte auf Erden das thun, was er hinsichtlich der guten Werke der Prädestinirten thut, wenn er deren Ersolg durch wirksame oder durch zureichende Inadenspenden sesslegt, die, ohne die Freiheit zu beeinträchtigen, immer die Zusstimmung seitens der Seele erhalten. Es würde ihm ebensoleicht sein, die Entscheidung unserer Seelen zu einer guten Wahl bier aus Erten wie im Sinnes berverzuhringen " Wahl hier auf Erben wie im himmel hervorzubringen."

Wahl hier auf Erden wie im himmel hervorzubringen."

353. Ich stimme darin mit herrn Baple überein, daß Gott hier auf Erden, sei es auf natürlichem Wege, sei es durch außerordentliche Gnaden, eine solche Ordnung sür die Körper und die Seelen einrichten konnte, und daß dies ein beständiges Paradies und einen Vorgeschmack vom Zustande der Seligen im himmel ergeben haben würde; auch ist kein hindernis vorhanden, daß es nicht glückslichere Erden gebe als die unsere. Allein Gott hat aus guten Gründen gewollt, daß unsere Erde so sei, wie sie

ift.\*) Um jedoch zu beweisen, daß ein besserer Buftand hie= nieben möglich gewesen ware, brauchte Berr Baple nicht auf bas Syftem ber Belegenheitsurfachen gurudgugreifen, bas von Wundern und von Boraussetzungen ftrott, von benen bie Urheber felbst zugestehen, daß sie unbegründet find. Es find bies aber gerade zwei Fehler an einem Syfteme, bie baffelbe am weitesten von der wahren Philosophie abführen. Es muß im erften Angenblick auffallen, bag Berr Baple fich bei biefer Gelegenheit nicht bes Syftems ber vor= berbestimmten harmonie erinnert hat, bas er früher geprüft hatte, und bas hier am rechten Orte war. Da aber in biesem Systeme alles mit einander verknüpft und harmonisch ist, alles aus Gründen hervorgeht und nichts zweifelhaft gelaffen ober bem breiften Ermeffen ber reinen, vollen Gleichgiltigkeit anheimgestellt ift, so scheint es Herrn Baple, ber hier ein wenig für jene Gleichgiltigkeit eingenommen war, die er bei andern Gelegenheiten so gut be= fämpfte, nicht bequem gewesen zu sein; benn er änderte sehr leicht seine Meinung \*\*), nicht in boser Absicht ober gegen sein Gewissen, sondern weil er bezüglich der Frage, um die es sich hier handelt, noch zu keiner festen Ansicht gekommen war. Er ging auf bas ein, mas ihm gerabe pafte, um bem Gegner, ben er im Sinne hatte, entgegenzutreten, ba es sein Zweck war, die Philosophen in Verlegenheit zu jeten und die Schwäche unserer Bernunft barzuthun, und ich glaube, nie haben Arkefilaos und Rarneades bas Für und das Wider mit mehr Beredtsamkeit und Geift verfochten. Nun barf man aber nicht zweifeln, um zu zwei-

unquam

<sup>\*)</sup> Zusah: "[So daß in Wahrheit, wie Herr Banle 3. B. will, auf unserm Erdball das Berbleiben der Körper in bemfelben Buftanbe als beffer für bie Seelen, nicht mit ber Bernunft verträglich war.]"

\*\*) Zusat: "Nil aequale homini fuit illi, nil fuit

Sic impar sibi." (Richts mar jenem Manne gleich, nichts fo ungleich, Mls er fich felbft.)

feln, sondern der Zweisel soll uns als Brücke dienen, um zur Wahrheit zu gelangen. Ich bemerkte dies oft dem verstorbenen Abbé Foucher gegenüber, der, wie einige Proben zeigen, die Absicht hatte, das für die Akademiker zu thun, was Scioppius und Lipsius sür die Stoiker thaten, Herr Gassend sich für Epikur that, und was Herr Dacier mit so vielem Glück sür Platon zu thun begonnen hat. Man dars den wahren Philosophen nicht das vorwersen können, was der berühmte Casaubonus denen erwiderte, die ihm den Saal der Sorbonne zeigten und dabei bemerkten, daß man an dieser Stelle mehrere Jahrshunderte hindurch disputirt habe — "Und was hat man bewiesen?" fragte er. 50)

hunderte hindurch disputirt habe — "Und was hat man bewiesen?" fragte er. 50)
354. "Allerdings muß," fährt Herr Baple fort (S. 166), "seitdem die Gesetze der Bewegung so sestgesstellt worden sind, wie wir sie kennen, ein Hammer, der eine Nuß trifft, dieselbe mit aller Nothwendigkeit zerbrechen, und ein Stein, der auf einen menschlichen Fuß fällt, dort eine Quetschung oder eine Zerrüttung der Theile verursachen. Aber das ist auch alles, was aus der Einwirkung diese Steines auf den menschlichen Körper erfolgen kann. Will man, daß er noch überdies eine Empfindung von Schmerz errege, so muß man die Ausstellung einer andern Gesetzeihe annehemen, als die ist, welche die Einwirkung und Rückwirkung der Körper auf einander regelt: man muß, sage ich, auf ber Körper auf einander regelt: man muß, sage ich, auf ber Körper auf einander regelt: man muß, sage ich, auf das besondere System der Gesetze über die Berbindung der Seele mit gewissen Körpern zurückgehen. Da nun aber dies System nicht nothwendigerweise mit dem andern verknüpst ist, so hört die Gleichgiltigkeit Gottes dem einen gegenüber nach der Erwählung des andern durchaus nicht aus. Er hat also diese beiden Systeme wie zwei Dinge, die nicht von Natur auf einander solgen, mit voller Freisheit mit einander verbunden und demnach vermittelst einer willkürlichen Festsetzung angeordnet, daß die Verletzungen des Körpers Schmerz in der Seele erregen, die mit diesem

Rörper vereint ist. Es hat also nur von ihm abgehangen, ob er ein anderes System der Verbindung zwischen der Seele und dem Körper wählen wollte: er konnte demnach ein System wählen, nach welchem die Verletzungen nur die Vorstellung des Heilmittels und ein heftiges, aber angenehmes Verlangen nach dessen Anwendung erweckt hätten. Er konnte die Sinrichtung tressen, daß alle Körper, die im Begriff wären, einem Menschen den Kopf zu zerschmettern oder ihm das Herz zu durchbohren, eine lebhaste Vorssellung verschen, daß der Körper, die im Versche der Körper sich schlaus der Sesahr erregten, und daß diese Vorstellung Ursache würde, daß der Körper sich schleunigst außer Tresseweite begäbe. Das alles würde sich ohne Wunder vollzogen haben, da allgemeine Gesetze über diesen Gegenstand vorhanden gewesen sein würden. Das uns aus der Erssahrung bekannte System lehrt uns, daß sich die Bestimsmung der Richtung gewisser Körper in Folge unserer Wünsche ändert. Es war also eine Verbindung zwischen unsern Wünschen wärden daß die gute Veschaffenheit unserer Organe niemals erschüttert worden wäre."

355. Man sieht, Herr Baple ist der Meinung, daß alles, was nach allgemeinen Gesetzen geschieht, ohne Wunders das das Gesetz, wenn es nicht auf Gründen beruht und zur Erklärung der Begebenheit aus der Natur der Dinge dient, nur durch Wunder ausgesührt werden kann. So würde es z. B., wenn Gott geboten hätte, alle Körper sollten sich im Kreise bewegen, beständiger Runder oder

würde es z. B., wenn Gott geboten hätte, alle Körper sollten sich im Kreise bewegen, beständiger Wunder oder der Bermittlung der Engel bedürsen, um dies Gebot auszustühren, denn dasselbe widerstreitet der Natur der Bewegung, nach welcher der Körper von Natur die Kreislinie verläßt, um seinen Weg in der geradlinigen Tangente sortzusetzen, salls nichts ihn zurückbält. Es reicht also nicht hin, daß Gott einsach besiehlt, eine Wunde solle eine ans

genehme Empfindung erregen, er muß auch natürliche Mittel dazu aussindig machen. Das wahre Mittel, durch welches Gott bewirkt, daß die Seele Empfindungen von dem hat, was im Körper vorgeht, beruht auf dem Wesen der Seele, welche die Körper vertritt und im voraus so eingerichtet ist, daß die Vorstellungen, welche in ihr durch eine natürliche Gedankensolge aus einander entstehen wers den, der Veränderung an den Körpern entsprechen.

356. Die Vorstellung steht in einer naturlichen Beziehung zu dem, was vorgestellt werden soll. Wenn Gott die runde Gestalt eines Körpers durch das Bild eines Vierecks vorstellen ließe, so würde das eine wenig passende Vorstellung sein, denn diese Vorstellung enthielte Ecen und Erhöhungen, während am Originale alles gleich und eben ist. Oft unterdrückt die Vorstellung, wenn sie unswollkommen ist, etwas an den Dingen, hinzusügen kann spätiblitiken ist, etwas an ven Oligen, hitzsstagen tallit sie jedoch nichts: das würde sie, anstatt vollkommener, vielmehr zu einer falschen machen. Uebrigens ist die Unterstrückung bei unsern Wahrnehmungen niemals vollständig und ist in der Vorstellung, so weit sie verworren ist, immer mehr enthalten, als wir sehen. Daher ist wohl Grund zu der Annahme vorhanden, daß die Vorstellungen von der Barme, der Kalte, ben Farben u. f. w. ebenfalls nur bie fleinen Bewegungen zur Darstellung bringen, bie bei ber Wahrnehmung jener Eigenschaften in den Organen erregt werden, obgleich die Menge und Geringsügigkeit dieser Bewegungen die deutliche Vorstellung von denselben hin-dert, ungefähr in der Weise, wie wir auch das Blau und das Gelb nicht unterscheiden, das sowohl in der Vorstellung wie in der Zusammensetzung des Grünen enthalten ist, während das Mikroskop darthut, daß das, was grün ersicheint, aus blauen und gelben Theilen zusammengesetzt ist. \*)

<sup>\*)</sup> Zusat: "Und so wird auch unsere Vorstellung von ber Bärme eine verborgene Vorstellung von den die Bärme bewirkenden Bewegungen enthalten."

357. Allerdings kann der nämliche Gegenstand verschieden vorgestellt werden, immer aber muß zwischen der Borstellung und dem Gegenstande und folglich auch zwischen den verschiedenen Vorstellungen ein und desselben Gegenstandes eine bestimmte Beziehung bestehen. Die perspectivischen Darstellungen, welche beim Kreise auf Kegelschnitte hinauslausen, zeigen, daß ein und derselbe Kreisdurch eine Elipse, eine Parabel und eine Hyperbel und sogar durch einen andern Kreis, eine gerade Linie und einen Punkt vorgestellt werden kann. Nichts erscheint verschiedener und unähnlicher als diese Figuren, und doch bessteht eine bestimmte Beziehung jedes Punktes zu jedem Punkte. Daher nuß man einräumen, daß jede einzelne Seele sich das Universum ihrem Standpunkte gemäß und vermöge eines ihr eigenthümlichen Verhältnisses vorstellt— immer aber besteht dabei eine vollkommene Harmonie. Hätte also Gott die Ausstölung des Zusammenhangs des 357. Allerdings kann ber nämliche Gegenstand ver= — immer aber besteht dabei eine vollkommene Harmonie. Hätte also Gott die Auslösung des Zusammenhangs des Körpers in der Seele durch eine angenehme Empfindung vorstellen lassen wollen, so würde er nicht versehlt haben, es so einzurichten, daß gerade diese Auslösung zu irgend einer Bervollkommnung im Körper gesührt hätte, etwa indem sie demselben eine neue Erleichterung der Art gewährte, wie wenn man einer Bürde entledigt oder von einer Fessel bestreit wird.\*) Allein diese Gattung von organisirten Körpern ist zwar möglich, sindet sich aber nicht auf unserer Erde, der zweiselsohne unzählige Ersindungen abgehen, die Gott anderswo in Aussihrung gebracht haben kann: es genügt indessen, daß in Bezug auf die Stellung, welche unsere Erde im Weltall einnimmt, nichts Bessers sür sie hervorgebracht werden kann, als Gott hervorgebracht hat. Er bedient sich der Naturgesetze, welche er aufgestellt hat, auf die möglichst beste Weise, und — wie auch herr Regis am erwähnten Orte anerkannt hat — "die

<sup>\*)</sup> Bufat: "Dber wie wenn ein ettergefülltes Gefcwür geöffnet wirb."

Gefete, welche Gott in der Natur aufgestellt hat, sind die vortrefflichsten, welche überhaupt erdacht werden können." 51)

358. Verbinden wir damit noch die Bemerkung im Journal des Savans vom 16. März 1705, die Herr Baple in das 162. Kapitel (Th. 3, S. 1030) seiner Antwort auf die Fragen 2c. aufgenommen hat. Es handelt sich da um den Auszug aus einem neuen, sehr scharffinnigen Buche über ben Ursprung bes Uebels, bas wir bereits weiter oben erwähnt haben. "Die allgemeine Lösung," heißt es bort, "welche bies Buch hinfictlich bes physischen lebels giebt, läuft barauf hinaus, daß man bas Universum als ein Werk betrachten muffe, bas aus verschiedenen Theilen zusammengesetzt ift, die ein Ganzes ausmachen, und daß nach den aufgestellten Naturgesetzen einzelne Theile nicht beffer sein können, ohne daß andere folechter waren, und ohne bag baraus ein im Ganzen weniger vollkommenes Spftem hervorginge. Dies Princip" (heißt es weiter) "ift gut: wenn man aber nichts hingu= fügt, erscheint es nicht als zureichend. Warum hat Gott Befete aufgestellt, Die jo viele Unguträglichkeiten im Befolge haben? werden die ein wenig schwer zu befriedigen= ben Philosophen fragen. Batte er nicht andere aufstellen können, die nicht mit Mängeln behaftet waren? Und um furz und blindig zu fein, warum hat er sich überhaupt Besetze vorgeschrieben? warum handelt er nicht ohne all= gemeine Gefete gang feiner Macht und feiner Gute gemäß? Der Berfasser hat die Schwierigkeit nicht bis zu diesem Punkte verfolgt: allerdings könnte man vielleicht bei einer eingehenden Sichtung seiner Bebanken manches gu beren Lösung barin finden, eine eingehende Erörterung biefes Bunktes aber sucht man bei ihm vergebens."

359. Ich stelle mir vor, daß der tlichtige Verfasser dieses Auszuges bei seiner Andeutung, die Schwierigkeit dürfte gelöst werden können, etwas in diesem Punkte meisnen Principien Aehnliches im Sinne hatte, und hätte er

sich an jener Stelle weiter auslassen wollen, so würde er augenscheinlich wie Herr Regis geantwortet haben, daß die Gesetze, welche Gott ausgestellt hat, die vorzüglichsten wären, die ausgestellt werden könnten, und dabei zugleich anerkannt haben, daß Gott nicht umhin konnte, Gesetze auszustellen und Regeln zu befolgen, weil die Gesetze und die Regeln die Ordnung und die Schönheit erzeugen, weil ohne Regeln handeln, ohne Verstand handeln hieße, und daß eben deshalb, weil Gott seine ganze Güte hat wirken lassen, die Ausübung seiner Allmacht den Gesetzen der Weisheit zwecks Erlangung alles zu erreichenden Guten entsprochen hat: kurzum, daß das Dasein gewisser besondberer Uebel, die uns treffen, ein sicheres Zeichen ist, daß der beste Plan ihre Umgehung nicht zuließ, und daß sie zur Vollendung des Gesammt-Guten dienen — eine Ansschwenzug, mit der selbst Herr Bable an mehr als einer Stelle einverstanden ist. <sup>52</sup>)

360. Jetzt, nachbem wir zur Genüge bargethan haben, baß alles aus bestimmten Gründen geschieht, kann bezügslich dieser Grundlage für das Vorherwissen Gottes keine Schwierigkeit mehr bestehen: denn obgleich jene bestimmenden Gründe nicht zwingen, sind sie doch nichtsbestoweniger gewiß und sicher und lassen das voraussehen, was geschehen wird. Allerdings übersieht Gott die ganze Folge unseres Universums, wenn er dasselbe erwählt, mit einem Male, und es bedarf daher der Verknüpfung der Virkungen mit den Ursachen für ihn gar nicht, um diese Wirkungen vorherzusehen. Da aber seine Weisheit ihn zur Wahl einer vollkommen gut verknüpsten Folge bestimmt, so kann es nicht sehlen, daß er einen Theil der Folge im andern erblickt. Es ist eine von den Regeln meines Spstems der allgemeinen Harmonie, daß die Gegenwart die Zuskunst in ihrem Schooße trägt, und daß der, welcher alles sieht, in dem, was ist, das sieht, was sein wird. Roch mehr: ich habe in überzeugender Weise seizgestellt,

daß Gott in Folge des vollkommenen Zusammenhangs der Dinge in jedem Theile des Universums das ganze Universum sieht. Er ist ja unendlich scharssinniger als Pythagoras, der aus der Größe der Fußspur auf die Körpergröße des Herfules schloß. Man darf deshalb nicht zweiseln, daß die Wirkungen in bestimmter Weise aus ihren Ursachen folgen, ungeachtet der Zusälligkeit und sogar der Freiheit, die nichtsdestoweniger neben der Gewißsheit oder der Bestimmtheit sortbestehen. 53)

361. Unter andern hat das Durand de Saint-Pourçain febr aut bemerkt, wenn er fagt, bag bie fünftigen Zufällig= feiten in bestimmter Beise in ihren Ursachen gut feben find, und daß der allwissende Gott, der alles sieht, was den Willen reizen ober abschrecken fann, barin auch ben Ent= schluß erblicen wird, ben der Wille ergreifen wird. Ich könnte noch viele andere Autoren anführen, die dafselbe gesagt haben, und die Bernunft gestattet auch fein anderes Urtheil darüber. Herr Jaquelot (Uebereinstimmung bes Glaubens mit ber Vernunft, S. 318 u. f.) beutet, wie Berr Baple bemerkt (Antw. a. e. Kleinftabter, Rap. 142, 3. Th., S. 796), ebenfalls an, daß bie Neigungen bes menschlichen Bergens und die Beschaffenheit ber Umftanbe Gott in untriglicher Beise bie Wahl fennen lehren, bie ber Mensch treffen wird. Herr Baple fügt hingu, daß einige Molinisten dies ebenfalls behaupten und verweift babei auf die, welche in der Suavis Concordia\*) des Bernhardiners Petrus a Sancto Josepho, S. 579. 580, angeführt sind.

362. Die, welche diese Bestimmtheit des Willens mit der Nothwendigkeit verwechselten, haben Ungeheuer erssonnen, um dieselben dann zu bekämpfen. Um etwas Bernünftigem auszuweichen, das sie in eine häßliche Gestalt vermummt hatten, sind sie in die größten Widersinnig-

<sup>\*)</sup> Die füße Eintracht.

feiten verfallen. Ans Furcht, eine eingebildete ober wenigstens andere Nothwendigkeit als die, um welche es sich handelt, zugestehen zu müssen, haben sie zugegeben, daß etwas eintrete, wosür weder Grund noch Ursache vorhanden ist, was völlig der lächerlichen Abweichung der Atome gleichkommt, die Epikur ohne jede Beranlassung geschehen ließ. Cicero in seinem Buche über die Weissaung hat sehr richtig erkannt, daß es, wenn die Ursache eine Wirskung hervordringen könnte, in Bezug auf die sie völlig gleichgiltig wäre — daß es dann ein wahres Gut-Glück, ein wirkliches Ungefähr, einen thatsächlichen Zusall geben würde, d. h. einen Zusall, der nicht nur in Bezug auf uns und unsere Unwissenheit, der gemäß man sagen kann:

Sed te

Nos facimus, Fortuna, deam, coeloque locamus,\*) sonbern and in Bezug auf Gott und die Natur der Dinge Zusall wäre, und daß es solglich auch unmöglich sein würde, die Ereignisse vorherzusehen, indem man über die Zusunst nach der Bergangenheit urtheilte. Er bemerkt noch am selben Orte sehr richtig: "Qui potest provideri, quicquam futurum esse, quod neque causam habet ullam, neque notam, cur suturum sit?"\*\*) Und ein wenig später: "Nihil est tam contrarium rationi et constantiae, quam fortuna; ut mihi ne in deum quidem cadere videatur, ut sciat quid casu et sortuito suturum sit. Si enim scit, certe illud eveniet, sin certe eveniet, nulla fortuna est"\*\*\*) — wenn daß Zustünstige

<sup>\*)</sup> Dic aber, Fortuna, machen wir zur Göttin und versehen dich in den Himmel.

\*\*) Wer kann das Zukünftige voraussehen, das weder eine Ursache och iraend ein Werkmal hat, weshalb es zukünftig ist?

<sup>\*\*\*)</sup> Wer tann das zutunftige vorausjepen, das weder eine urjage noch irgend ein Merkmal hat, weshalb es zukünftig ist?

\*\*\*) Nichts ist der Vernunft und der Regelmäßigkeit so entgegensgeset wie der Zusal, so daß, wie mir scheint, selbst ein Gott nicht wissen kann, was zufällig und von ungefähr eintreten wird. Denn wenn er es weiß, so wird es gewiß eintreten, wenn es aber mit Geswißbeit eintritt, so ist es kein Zusal.

gewiß ist, so giebt es keinen Zufall. Recht übel aber setzt er hinzu: "Est autem fortuna; rerum igitur fortuitarum nulla praesensio est": es giebt aber einen Zufall, und deshalb kann man die zustünftigen Ereignisse nicht vorauswissen. Er hätte vielmehr schließen müssen, daß es keinen Zusall giebt, da die Ereignisse vorherbestimmt und vorhergesehen sind. Aber er sprach an dieser Stelle gerade in der Person

eines Afabemikers gegen bie Stoiker.

363. Schon die Stoiker leiteten nämlich die Voraussicht der Ereignisse aus den Beschlüssen Gottes ab. Denn,
wie Cicero in der erwähnten Schrift sagt: "Sequitur
porro, nihil deos ignorare, quod omnia ab iis sint
constituta."\*) Und nach meinem Systeme hat Gott, da
er die mögliche Welt, die er zu schaffen beschloß, überblickte,
auch alles in derselben vorausgesehen, so daß man sagen
kann, das göttliche Wissen aus Anschauung unterscheide
sich vom Wissen aus einsacher Einsicht nur darin, daß es
diesem ursprünglichen Wissen die Kenntnis des thatsächlichen Beschlusses hinzugesügt, gerade diese Folge der Dinge
zu wählen, welche schon die einsache Einsicht, aber eben
nur als möglich, kennen lehrte; dieser Beschluß aber macht
jett das Universum wirklich.

364. Die Socinianer sind also nicht zu entschuldigen, daß sie Gott die sichere Kenntnis der zukünstigen Dinge und namentlich der zukünstigen Entschlüsse eines freien Geschöpfes absprechen. Denn selbst wenn sie sich einges bildet haben sollten, daß es eine auf rölliger Gleichgiltigseit beruhende Freiheit gäbe, so daß der Wille ohne jeden Grund wählen und diese Wirkung daher nicht in ihrer Ursache vorhergesehen werden könnte — was doch eine große Widersungkeit ist — so nußten sie doch immer

<sup>\*)</sup> Es folgt ferner, bag bie Götter von allem Kenntnis haben, weil alles von ihnen eingerichtet ist.

erwägen, daß Gott dies Ereignis in der Vorstellung der möglichen Welt, die er zu schaffen beschloß, hatte vorherssehen können. Aber die Vorstellung, die sie von Gott haben, ist des Urhebers aller Dinge unwürdig und entsspricht wenig dem Geschick und dem Geiste, den die Schriftsteller dieser Partei häusig in besondern Erörterungen zu Tage treten lassen. Der Versasser des Tableau du Socianisme\*) hat nicht ganz Unrecht, wenn er behauptet, der Gott der Socinianer würde unwissend und ohnmächtig sein, wie der Gott Epikurs jeden Tag durch die Ereignisse bügelloß gemacht werden und kümmerlich sein Dasein hinsschleppen, wenn er nur durch Muthmaßung weiß, was die Menschen wollen werden. 54)

365. Die ganze Schwierigkeit ift hier also nur aus einer falschen Borftellung von der Zufälligkeit und der Freiheit entsprungen und nur baber entstanden, daß man einer völligen ober nach beiben Seiten bin gleich großen Gleichgiltigfeit zu bedürfen meinte, einer eingebildeten Sache, von ber es weber eine Borftellung noch ein Beispiel giebt, noch jemals geben fann. Augenscheinlich hatte Herr Descartes in seiner Ingend im Collége La Flèche biese Anschauung eingesogen, und das bewog ihn zu bem Ausspruche (Principien ber Philosophie, 1. Th., §. 41): "Unser Denken ift endlich, Gottes Wiffen und Allmacht aber, burch welche er alles, was ift ober fein fann, nicht nur von Ewigfeit her gefannt, sondern auch gewollt hat, ift unendlich. Dies hat zur Folge, daß wir wohl Ginficht genug besitzen, um flar und beutlich gu erkennen, bag biefe Macht und dies Wiffen in Gott ift, nicht aber Ginfict genug, um beren Umfang in ber Beise zu begreifen, baß wir wiffen konnten, auf welche Weise biese göttlichen Gigenschaften die Sandlungen der Menschen völlig frei und unbestimmt laffen." Der Schluß ift bereits weiter oben

<sup>\*)</sup> Darftellung bes Socianismus.

mitgetheilt worden. Böllig frei, das geht wohl an; man verdirbt jedoch alles, wenn man hinzufügt: völlig unbestimmt. Man bedarf burchaus keines unendlichen Wissens, um einzusehen, daß das Vorherwissen und Vor= hersehen Gottes unsern Handlungen ihre Freiheit läßt, da Gott dieselben so, wie sie sind, d. h. als freie, in seinen Borstellungen vorhergesehen hat. Obgleich nun Laurentins Balla in seinem Dialoge gegen Boëtius (auf den ich weister unten noch näher eingehen werde) mit vielem Glück die Freiheit mit dem Vorherwissen zu vereinen unternimmt, wagt er doch nicht zu hoffen, daß dieselbe sich auch mit der Vorsehung versöhnen lasse — es ist indessen hier gar feine Schwierigfeit mehr vorhanden, weil ber Befchluß, biefe Handlung ins Dafein überzuführen, beren Natur nicht mehr verändert, wie dies die einsache Kenntnis von derselben thut. Es giebt jedoch kein Wissen, so unendlich es auch sein mag, welches das Wissen und Vorhersehen Gottes mit Handlungen aus einer unbestimmten Ursache, d. h. mit einem dimärischen und unmöglichen Dinge, ver= einen kann. Die Handlungen des Willens sind auf zweier= lei Art bestimmt, einmal burch das Vorherwiffen ober Borhersehen Gottes und bann auch burch bie Beschaffenheit der besondern nächsten Ursache, eine Beschaffenheit, welche auf den Neigungen der Seele beruht. Herr Des= cartes stimmte hinsichtlich dieses Punktes mit den Tho-misten überein, er drückte sich aber darüber mit seiner ge-wöhnlichen Mäßigung aus, um nicht mit einigen andern Theologen in Streit zu gerathen. 55)

366. Herr Baple berichtet (Antwort auf die Fragen 2c., 142. Kap., 3. Th.. S. 804), daß der Pater Gibieuf vom Oratorium im Jahre 1630 eine lateinische Abhandlung über die Freiheit Gottes und des Geschöpses veröffent-lichte, daß man hestig dagegen protestirte, daß ihm\*) eine

<sup>\*)</sup> Zusat: "Bom Pater Theophil Raynaud."

Zusammenstellung von siebzig Widersprüchen aus dem ersten Buche seines Werkes entgegengestellt wurde, und daß der Pater Annat, der Beichtvater des Königs, ihm noch zwanzig Jahre später in seinem Buche De incoacta libertate (edit. Rom. 1654 in 4.\*) das Schweigen vorwarf, das er noch immer beobachtete. "Wer sollte," fügt Herr Bayle hinzu, "nach dem von dem Concilium de Auxiliis\*\*) angestifte= ten Lärm nicht glauben, daß die Thomisten hinsichtlich der Natur des freien Willens Dinge lehren, die der Ansicht ber Jesuiten schnurstracks zuwiderlaufen? Und nichtsbesto= weniger findet man, wenn man die Stellen durchgeht, welche der Pater Annat (in seinem Buche Jansenius a Thomistis, gratiae per se ipsam efficacis defensoribus condemnatus\*\*\*), gedruckt 1653 in Paris in Quart) aus ben Werken der Thomisten ausgezogen hat, daß es im Grunde genommen nur Wortstreitigkeiten zwischen zwei Secten find. Die an sich wirksame Gnabe ber einen be= läßt bem freien Willen gang ebenso viel Widerstandskraft wie die übereinstimmenbe Gnabe ber andern." Berr Bayle meint, daß man von Jansenius selbst nahezu das nämliche sagen könne. "Jansenius," sagt er, "war ein fähiger Kopf von systematischem Geiste und sehr arbeitsam: er hat 22 Jahre an seinem Augustinus gearbeitet. Es ge= hörte dabei zu seiner Absicht, die Jesuiten hinsichtlich des Dogmas von der Willensfreiheit zu widerlegen — noch aber hat man nicht entscheiben können, ob er die auf der Gleichgiltigkeit beruhende Freiheit verwirft oder annimmt. Man entnimmt seinem Werke eine zahllose Menge von Stellen sür und gegen diese Ansicht, wie der Pater Annat selbst (in seinem oben erwähnten Buche De incoacta libertate) gezeigt hat . . . . . So leicht ift es, biefen Bunkt

<sup>\*)</sup> Ueber die ungezwungene Freiheit (Rom 1654 in Quart).
\*\*) Ueber die Hilfen ber Enabe.

<sup>\*\*\*)</sup> Der von den Thomisten, den Bertheibigern der an sich wirkfamen Gnade, verurtheilte Jansenius.

in Dunkelheit zu hüllen," bemerkt Herr Bayle am Schlusse bieser Betrachtung. Was den Pater Gibieuf betrifft, so muß man einräumen, daß derselbe häusig die Bedeutung der Ausdrücke verändert und folglich der Frage im Ganzen kein Genüge thut, obschon er oft ganz gute Dinge

vorbringt.

367. In ber That entspringt die Verwirrung meistens nur dem Doppelsinn der Ausdrücke und der geringen Sorgfalt, mit der man sich bestimmte Vorstellungen dafür zu bilden sucht. Das erzeugt immerwährende und
meistens misverstandene Streitereien über die Nothwendigfeit und die Zufälligkeit, das Mögliche und das Unmög= liche. Wofern man aber einfieht, daß die Nothwendigkeit und die Möglichkeit, im streng metaphpsischen Sinne ge-nommen, einzig von der Frage abhängen, ob der Gegen-stand an sich oder sein Gegentheil einen Widerspruch ent-hält oder nicht; wosern man erwägt, daß die Zufälligkeit sich sehr wohl mit den Neigungen oder Gründen verträgt, welche dazu beitragen, daß der Wille sich entscheidet; wofern man weiter zwischen der Nothwendigkeit und der Beftimmtheit oder Gewißheit, zwischen ber metaphpfischen Roth= wendigkeit, die keine Wahl läßt, da fie nur einen Gegenstand als möglich darbietet, und der moralischen Nothwendigkeit, die den Weisen zur Wahl des Besten nöthigt, richtig zu unterscheiden weiß — kurzum, wosern man sich von dem Hirngespinnste der völligen Gleichgiltigkeit besreit, die nur in den Büchern der Philosophen und auf dem Papiere zu sinden ist (denn sie vermögen diesen Begriff weder in ihrem Kopfe klar zu ersassen, noch durch irgend ein Beispiel an den Dingen die Realität desselben darzuthun), so wird man leicht aus einem Labyrinthe herauskommen, dessen unglücklicher Dädalus der menschliche Geist gewesen ist, und das sowohl bei den Alten wie bei den Neuern zahllose Wirren verursacht und die Menschen sogar zu dem lächerlichen Irrthum des faulen Sophismas gebracht bat.

das sich kaum noch vom Fatum der Türken unterscheibet. Es wundert mich nicht, wenn die Thomisten und die Zesuiten und sogar die Molinisten und die Jansenisten im Grunde genommen hinsichtlich dieses Punktes unter sich übereinstimmenderer Meinung sind, als man glaubt. Sin Thomist und sogar ein verständiger Jansenist wird sich mit der gewissen Bestimmtheit begnügen, ohne bis zur Nothwendigkeit zu gehen: und geht jemand so weit, so wird der Irrthum vielleicht nur im Borte liegen. Sin einsichtsvoller Molinist wird sich mit einer der Nothwendigkeit entgegengesetzten Gleichgiltigkeit begnügen, die aber keineswegs die überwiegenden Neigungen ausschließen wird. 56)

neswegs die überwiegenden Neigungen ausschließen wird. 56)

368. Auf Herrn Bahle jedoch, der immer mehr geneigt ist, sie hervorzuheben als sie zu lösen, obgleich ihm das vielleicht besser gelungen sein würde als jedem andern, wenn er seinen Geist in dieser Richtung hätte wirken lassen wollen, haben diese Schwierigkeiten einen starken Eindruck gemacht. Man höre, was er in seinem Wörterbuche, Areitsel Jansenius, Anm. G. S. 1626, darüber sagt: "Irgend jemand hat die Materie von der Gnade ein Meer genannt, das weder Grund noch User habe. Vielleicht hätte er sich noch tressender ausgedrückt, wenn er sie mit der Meerenge von Messina verglichen hätte, wo man immer in Gesahr schwebt, auf die andere Klippe zu gerathen, während man die eine zu vermeiden sucht:

Dextrum Scylla latus, laevum implacata Charybdis Obsidet.\*)

Alles läuft zuletzt darauf hinaus: Hat Abam frei gestündigt? Antwortet man Ja, so ersolgt der Einwurs: Also ist sein Fall nicht vorhergesehen worden; antwortet man Nein, so ersolgt der Einwurs: Also ist er nicht schuldig. Man mag hundert Bände gegen den einen oder den andern von diesen

<sup>\*)</sup> Rechts hält Scylla ben Stranb, und die unfriedsame Charybbis Links. Wirg. Nen. III, 420.

beiben Schlüffen schreiben, man muß nichtsbestoweniger ein-

beiden Schlüssen schreiben, man muß nichtsbestoweniger ein-ränmen, entweder daß das untrügliche Vorhersehen eines zusälligen Ereignisses ein völlig unbegreisliches Mysterium ist, oder daß die Weise, auf welche ein Geschöpf, das keine Freiheit besitzt, dennoch sündigt, durchaus unsaßlich ist." 369. Ich müßte mich sehr täuschen, oder jene beiden angeblichen Unbegreislichkeiten verschwinden durch meine Lösungen vollständig. Wollte Gott, man könnte ebenso leicht die Frage beantworten, wie das Fieber gut zu heilen und die Klippen zweier chronischen Krankheiten zu ver-meiden seine, von denen die eine entstehen kann, wenn man das Fieber gar nicht beilt, und die andere, wenn meiden seien, von denen die eine entstehen kann, wenn man das Fieber gar nicht heilt, und die andere, wenn man es schlecht heilt. Wenn man behauptet, daß ein freies Ereignis nicht vorhergesehen werden könne, so verwechselt man die Freiheit mit der Unbestimmtheit oder der völligen und nach beiden Seiten hin gleich großen Gleichgiltigkeit; und wenn man meint, daß der Mangel der Freiheit die Strasbarkeit des Menschen verhindern würde, so versteht man darunter eine Freiheit, die, nicht der Bestimmung oder der Gewissheit, sondern der Nothswendigkeit und des Zwanges ledig ist. Man sieht, das Dienma ist nicht richtig gesast, und es hesselt ein breiter Dilenima ist nicht richtig gesaßt, und es besteht ein breiter Durchgang zwischen den beiden Klippen. Man kann nämlich erwidern, Adam habe frei gezündigt und Gott habe ihn als sündigend im Zustande seiner Möglichkeit gesehen, welcher Zustand nach dem göttlichen Beschlusse, die Sünde zuzulassen, zum wirklichen ward. Freilich hat sich Adam in Folge gewisser vorwiegender Neigungen zum Sündigen bestimmt: aber diese Bestimmung des Willens zerstört weder bie Bufalligfeit noch die Freiheit, und die gemiffe Beftimmung bes Willens jum Gundigen, die beim Deenschen vorhanden ist, hindert — an und sür sich genommen — seines-wegs, daß er sich nicht der Sünde enthalten könne, und daß er, da er sündigt, nicht schuldig sei und Strase verdiene, um so mehr, da diese Strase ihm und andern nützlich sein

und dazu beitragen kann, sie ein ander Mal zur Enthaltung von der Sünde zu bestimmen; dabei ganz von der rächenden Gerechtigkeit abgesehen, die über den Zweck der Entschädigung und Besserung hinausgeht, und in der ebensalls nichts enthalten ist, was durch die gewisse Bestimmung der zusfälligen Entschlüsse des Billens bestritten würde. Im Gegentheil, man darf behaupten, daß die Strasen und Beslohnungen zum Theil überssüssig sein und einen von ihren Zwecken versehlen würden, die Besserung nämlich, wenn sie nicht dazu beitragen könnten, den Willen ein anderes Mal zu einem bessern Handeln zu bestimmen. <sup>57</sup>)

370. "Bezüglich der Frage von der Freiheit," sährt Herr Baple sort, "stehen nur zwei Wege ofsen: entweder muß man sagen, alle bestimmten Ursachen der Seele, welche mit ihr zusammenwirken, belassen ihr die Kraft, zu

muß man sagen, alse bestimmten Ursachen der Seele, welche mit ihr zusammenwirken, belassen ihr die Kraft, zu handeln oder nicht zu handeln, oder man muß sagen, diesselben bestimmen sie in solcher Weise zum Handeln, daß sie sich dem nicht entziehen kann. Der erste Weg ist von den Molinisten eingeschlagen worden, der zweite ist der der Thomisten, der Jansenisten und der Protestanten des Genser Bekenntnisses. Indessen haben die Thomisten Stein und Bein geschworen, daß sie keine Jansenisten wären, und diese haben mit dem nämlichen Siser die Behauptung versochten, daß sie hinsichtlich der Freiheit keine Calvinisten seinen. Auf der andern Seite haben dann die Molinisten behauptet, St. Augustinus habe durchaus nicht den Janssenismus gelehrt. So wollten also die einen nicht zugessehen, daß sie mit Leuten übereinstimmten, die sür Ketzer galten, und die andern nicht einräumen, daß sie einem heisligen Glaubenslehrer widersprächen, dessen Ansichten immer sür rechtzläubig gegolten haben, und beide Parteien gaben hundert verschiedene Seiltänzerstücken zum Besten" u. s. w.

371. Die beiden Wege, welche Herr Baple hier untersscheidet, schließen einen dritten nicht auß, der darin besteht, daß man sagt, die Willensbestimmung der Seele entspringe

nicht lediglich aus dem Zusammenwirken aller außer der Seele liegenden Ursachen, sondern auch aus dem Zustande der Seele selbst und ihrer Neigungen, die sich mit ben sinnlichen Einbrücken vermischen und dieselben ver= ftarfen ober abschwächen. Nun aber bewirfen bie äußern und innern Ursachen zusammen genommen nur, daß die Seele sich mit Gewißheit entscheidet, nicht, daß sie sich mit Nothwendigkeit entscheidet: denn es würde keinen Widerspruch enthalten, wenn sie sich anders entschiede, da der Wille wohl angetrieben, aber nicht gezwungen werden kann. Ich gehe hier nicht auf eine Erörterung des Unterschiedes Ich gehe hier nicht auf eine Erörterung des Unterschiedes ein, der hinsichtlich dieses Punktes zwischen den Jansenisten und den Resormirten besteht. Vielleicht sind sie bei einer solchen Frage, wo man sich häusig in verwickelte Spitzsindigkeiten verliert, bezüglich der Dinge oder der Ausstrück nicht immer mit sich selber einig. Der Pater Theosphile Rahnaud hat in seinem Buche: Calvinismus religio destiarum\*) die Dominicaner tressen wollen, ohne sie zu nennen. Auf der andern Seite beschuldigten die, welche sich Anhänger des heiligen Augustinus nannten, die Moslinisten des Pelagianismus oder wenigstens des Semispelagianismus, und zuweilen übertrieh man die Dinge pelagianismus, und zuweilen übertrieb man die Dinge auf beiden Seiten, theils indem man eine unbestimmte Gleichgiltigkeit vertheidigte und dem Menschen allzu viel zuertheilte, theils indem man lehrte: determinationem ad unum secundum qualitatem actus licet, non quoad ejus substantiam\*\*), d. h. es bestehe bei den Nicht=Wiedergeborenen eine Vertimmung zum Bösen, als wenn sie immer nur sündigten. Im Grunde genommen, glaube ich, darf man den Anhängern von Hobbes und Spinoza nicht vorwerfen, daß fie die

<sup>\*)</sup> Der Calvinismus, eine Religion für die wilden Thiere.

\*\*) Die Bestimmung zu etwas gemäß der Beschaffenheit der Handlung, nicht hinsichtlich deren Substanz, ist statthaft.

Freiheit und die Zufälligkeit aufheben, denn sie meinen, nur das, was geschieht, sei möglich und müsse in Folge einer einsichtslosen geometrischen Nothwendigkeit geschehen. Hobbes verstofflichte alles und ordnete es einzig und allein den mathematischen Gesetzen unter; Spinoza sprach Gott ebenfalls die Einsicht und die Wahl ab und ließ ihm nur eine blinde Macht, aus der alles mit Nothwendigkeit hervorgeht. Die Theologen der beiden protestantischen Pareteien sind alle mit gleichem Eiser bemüht, eine unerträgsliche Nothwendigkeit zu widerlegen, und obgleich die Anhänger der Dortrechter Spnode zuweilen lehren, es genüge, wenn die Freiheit des Zwanges ledig sei, so scheint doch die Nothwendigkeit, welche sie derselben belassen, nur hypoethetischer Art oder das zu sein, was man passender Gewisseit und Untrüglichkeit nennt. So zeigt sich, daß die Schwierigkeiten sehr oft nur in den Ausdrücken liegen. Dasselbe sage ich von den Jansenisten, obgleich ich alle diese Leute nicht in allem entschuldigen mag. 58)

372. Bei den hebräischen Kabbalisten bedeutete Malcuth oder das Reich, die letzte der Sephiroth, daß Gott
völlig unwiderstehlich, aber sanft und ohne Gewalt regiere,
so daß der Mensch seinem eigenen Willen zu solgen glaubt,
während er den Gottes aussührt. Sie sagten, Adams
Sünde sei truncatio Malcuth a caeteris plantis\*) gewesen, d. h. Adam hätte die letzte der Sephiroth abgetrennt, indem er sich ein Reich im Reiche Gottes bildete
und sich eine von Gott unabhängige Freiheit beilegte, sein
Fall aber habe ihn gelehrt, daß er nicht durch sich selbst
bestehen könne, und daß die Menschen der Wiederaufrichtung durch den Messias bedürsen. Diese Lehre ist einer
Auslegung in gutem Sinne sähig. Spinoza aber, der
in der von Schriftsellern seiner Nation versasten Kabbala
sehr bewandert war und sagt (Tractatus theologico-

<sup>\*)</sup> Eine Abtrennung Malcuths von ben übrigen Pflangen.

politicus, c. 2. n. 6\*), daß die Menschen bei ihrer that= politicus, c. 2. n. 6\*), daß die Menichen der ihrer that-fächlichen Auffassung der Freiheit ein Reich im Reiche Gottes errichten, hat die Dinge auf die Spitze getrieben. Das Reich Gottes ist bei Spinoza nichts anderes als die Herrschaft der Nothwendigkeit und zwar einer blinden Nothwendigkeit (wie bei Straton), durch welche alles aus der göttlichen Natur hervorgeht, ohne daß bei Gott eine Wahl vorhanden ist, und ohne daß die Wahl des Menschen ihn von der Nothwendigkeit frei macht. Er fligt hinzu, daß die Menschen, um das aufzurichten, was Imperium in Imperio\*\*) genannt wird, sich einbildeten, ihre Seele wäre ein unmittelbares Erzeugnis Gottes, das nicht durch natürliche Ursachen hervorgebracht werden könne, und hätte eine unumschränkte Gewalt, sich zu entscheiden, was der Erfahrung widerspricht. Spinoza ist mit Recht gegen eine unumschränkte Gewalt der Selbstbestimmung, d. h. eine Gewalt, sich ohne Grund zu entscheiden: eine solche kommt nicht einmal Gott zu. Aber er hat Unrecht, wenn er glaubt, daß eine Seele, eine einfache Substanz, auf natürlichem Wege erzeugt werden könne. Allerdings war ihm die Seele, wie es scheint, nur eine vorübergehende Umgestaltung, und wenn er sie anscheinend dauernd und sogar ewig macht, so setzt er die Vorstellung vom Körper an ihre Stelle, die ein einfacher Begriff und nicht eine wirkliche Sache ift. 59)

373. Interessant ift, was herr Baple (Wörterbuch, Art. Spinoza, Anm. M, S. 2774) von Johann Bredenburg, einem Bürger von Rotterbam, erzählt. Dieser versöffentlichte gegen Spinoza ein Buch mit dem Titel: Enervatio Tractatus Theologico-Politici, una cum demonstratione, geometrico ordine disposita, Naturam non esse Deum, cujus effati contrario praedictus Tractatus

<sup>\*)</sup> Theologische politische Abhanblung, Kap. 2, §. 6. \*\*) Reich im Reiche (Gottes).

unice innititur.\*) Man war überrascht, daß ein Mann, ber sich nicht berufsmäßig mit ben Wiffenschaften beschäf= tigte und nur wenig Gelehrsamkeit besaß (er hatte fein Buch in vlämischer Sprache geschrieben und es dann ins Lateinische übersetzen lassen), so scharssinnig in die Princi-pien Spinozas hatte eindringen und dieselben mit solchem Glücke hatte widerlegen können, nachdem er sie durch eine gewiffenhafte Analyse so zusammengestellt hatte, daß fie ihre gange Kraft zu offenbaren vermochten. "Man hat mir erzählt," fährt Herr Baple fort, "baß dieser Schrift= steller, nachdem er ungählige Male über seine Antwort und das Princip seines Gegners nachgedacht hatte, schließlich sand, man könne dies Princip in einen Beweis umgestalten. Er unternahm es also, zu beweisen, daß es keine andere Ursache aller Dinge gebe, als eine Natur, die mit Nothwendigkeit existirt und vermöge einer unwandelbaren, unvermeiblichen und unwiderruflichen Rothwendigfeit banbelt. Er beobachtete dabei ftreng die Methode ber Geometer, und nachdem er seinen Beweis ausgebaut hatte, prüfte er benselben von allen erbenklichen Seiten und suchte seine Schwäche auszusinden, ohne doch je irgend ein Mittel zu seiner Widerlegung oder auch nur Abschwächung außefindig machen zu können. Dies verursachte ihm einen wahren Kummer: er klagte darliber und bat die scharssteinnigsten unter seinen Freunden, ihm bei der Ausspürung der Fehler dieses Beweises behilslich zu sein." Nichtsdestoweniger war es ihm nicht lieb, daß man Abschriften dawon nahm. Der Socinianer François Cuper (der gegen Spinoza Arcana Atheismi revelata\*\*), Rotterdam 1676, geschrieben hatte), im Besitze einer folden Abschrift, ver=

<sup>\*)</sup> Entkräftung ber theologisch=politischen Abhandlung, nebst einem geometrisch geordneten Beweise, daß die Natur nicht Gott ist, auf welchen Sat sich die genannte Abhandlung im Gegentheil ausschließ= lich stütt.

\*\*) Die enthüllten Gebeimnisse des Atbeismus.

öffentlichte dieselbe, wie fie mar, b. h. in vlämischer Sprache, mit einigen Betrachtungen barüber und beschulbigte ben Berfasser bes Atheismus. Der Angeschulbigte vertheibigte fich barauf in berfelben Sprache. Drobio, ein fehr tuch= tiger judischer Argt (ber nämliche, welcher von Herrn v. Limborch widerlegt worden ift und auf biese Wider= legung, wie ich höre, in einem nachgelaffenen, noch unge= bruckten Werke geantwortet hat) veröffentlichte gegen Brebenburgs Beweis ein Buch mit bem Titel: Certamen Philosophicum propugnatae veritatis Divinae ac naturalis, adversus J. B. principia\*), Umfterbam 1684. Und ebenso schrieb Berr Aubert be Berfe im nämlichen Jahre gegen benselben unter bem Namen Latinus Serbattus Sartensis. Berr Bredenburg versicherte feierlich. baf er von der Willensfreiheit und der Wahrheit der Religion überzeugt sei und lebhaft wünsche, man möge ihm ein Mittel gur Wiberlegung feines Beweises angeben.

374. Ich möchte wohl diesen angeblichen Beweis sehen und wissen, ob er zu zeigen strebt, daß die Ur=Natur, die alles hervorbringt, ohne Wahl und ohne Bewustsein versahre. In diesem Falle, das räume ich ein, würde der Beweis spinozistisch und gefährlich sein. Meinte er aber vielleicht, daß die göttliche Natur durch ihre Wahl und den Grund des Besten zu dem bestimmt wird, was sie hervorbringt, so branchte man sich über diese angeblich unwandelbare, unvermeidliche und unwiderrussliche Nothwendigkeit nicht zu betrüben. Denn sie ist nur eine moralische, eine glückliche Nothwendigkeit, und statt die Religion zu vernichten, zeigt sie vielmehr die göttliche Volkommenheit in ihrem höchsten Glanze.

375. Bei bieser Gelegenheit will ich noch erwähnen, baß herr Bayle (auf S. 2773, Anm. L) ber Meinung

<sup>\*)</sup> Philosophischer Kampf ber vertheibigten göttlichen und naturlichen Dahrheit gegen bie Principien bes J. B.

derer gedenkt, welche die 1665 veröffentlichte Schrift: Lucii Antistii Constantis de Jure Ecclesiasticorum liber singularis\*) für ein Werk Spinozas halten, baß ich aber Urfache habe, bies zu bezweifeln, obgleich Gerr Colerus, ber uns einen von ihm verfaßten Bericht über bas Leben bieses berühmten Juden geliesert hat, ebenfalls biefer Meinung ift. Die Anfangsbuchstaben L. A. C. bringen mich zu bem Schluffe, baß ber Berfaffer biefes Buches be la Court oder van den Hoof gewesen ist, der sich durch "Das Interesse Hollands", "Das politische Gleichgewicht" und eine Menge anderer Schriften, die er — 3. Th. unter ber Chiffre V. D. H. - gegen ben Erbstatthalter von Holland veröffentlichte, einen Namen gemacht hat. Man hielt nämlich bamals ben Statthalter ber Republit für gefährlich, ba ber Anschlag bes Prinzen Bilhelm II. auf Amsterdam noch frijch im Gedächtnis war. Und ba bie meisten holländischen Geiftlichen zur Partei bes Sohnes biefes Prinzen gehörten, ber bamals noch minberjährig war und Herrn de Witt sowie die sogenannte Faction Löwen= stein im Berbachte hatten, baß sie bie Arminianer, bie Cartesianer und andere, noch mehr gefürchtete Secten be= günftigten, weshalb man benn auch bas Bolt gegen fie aufzureizen versuchte, was, wie der Ausgang gezeigt hat, nicht ohne Ersolg geschah — so war es sehr natürlich, daß herr de la Court eine solche Schrift veröffentlichte. Allerdings halt man in ben Schriften, welche bas Partei= Interesse erzeugt, selten die rechte Mitte. Im Borbeigehen erwähne ich noch, daß man vor kurzem eine fran-zösische Uebersetzung des "Interesses Hollands" des Herrn be la Court unter dem falschen Titel "Memoiren des Groß-Pensionärs de Witt" veröffentlicht hat, als ob die Gebanten eines Privatmannes, ber allerbings gur Partei

<sup>\*)</sup> Das eine Buch vom Rechte ber Geiftlichen von Lucius Antistius Constans.

be Witts gehörte und ein tüchtiger Kopf war, aber weder hinlängliche Renntnis von ben Staatsgeschäften noch Fähigfeiten genug befaß, um wie biefer große Staatsbeamte gu schreiben, für das Erzeugnis eines ber erften Männer

feiner Zeit gelten fonnten.

376. Bei meiner Rückkehr aus Frankreich über Eng-land und Holland lernte ich herrn be la Court wie auch Spinoza kennen und erfuhr von ihnen einige interessante Biige ans ber bamaligen Zeitgeschichte. Berr Bayle ergählt S. 2770, daß Spinoza das Lateinische unter einem Arzte Namens Franz van ben Ende studirte, und berichtet gleichzeitig nach Herrn Sebastian Kortholt (ber barüber in ber Borrebe zur zweiten Auflage bes Buches feines verstorbenen Herrn Baters: De tribus impostoribus, Herbertus I. B. de Cherbury, Hobbio et Spinosa\*) spricht), daß ein Mädchen Spinoza das Latein lehrte, und daß das= felbe fich bann mit herrn Rerkering verheirathete, ber gleich= zeitig mit Spinoza ihr Schüler war. Ich bemerke bazu, bafi bies Mäbchen bie Tochter bes Herrn van den Ende war und ihren Bater in seiner Lehrthätigkeit unterstützte. Von den Ende, der sich auch A finibus nannte, ging später nach Paris, wo er im Faubourg Saint-Antoine ein Pensionat hielt. Er galt für einen ausgezeichneten Lehrer und fagte mir, als ich ihn besuchte, er wolle wetten, baß feine Buhörer immer aufmertsam auf bas wären, mas er vortragen würde. Auch bamals hatte er ein junges Mäbchen bei fich, Die Lateinisch sprach und geometrische Beweise aufstellte. Er hatte fich bei Beren Arnauld eingeschmeichelt, und bie Jefuiten begannen auf feinen Ruf eifersüchtig zu werben. Balb darauf verlor er jedoch das Leben, da er sich an der Berschwörung des Chevalier de Rohan betheiligt hatte. 60)
377. Wie mir scheint, habe ich zur Genüge gezeigt,

baß weder das Vorherwiffen, noch das Vorherseben Gottes

<sup>\*)</sup> Bon ben brei Betrugern Lord Berbert von Cherbury, Sobbes und Spinoza.

feiner Gerechtigkeit und feiner Bitte, noch unferer Freiheit Abbruch thun können. Es bleibt also nur noch bie Schwieriakeit, welche aus ber Beihilfe Gottes zu ben handlungen bes Geschöpfes entspringt, eine Beihilfe, bie in Bezug auf unsere schlechten Handlungen seine Gite und in Bezug auf die guten wie auch auf alle andern Handlungen unsere Freiheit näher zu berühren scheint. Herr Baple hat auch diese Schwierigkeit mit seinem gewöhnlichen Scharssinn zur Beltung gebracht. Ich werbe nun hier versuchen, bie von ihm vorgebrachten Bebenken zu heben, und bann werben wir im Stande fein, dies Werk abzuschließen. Ich habe bereits festgestellt, daß die Beihilfe Gottes barin besteht, baß er beständig das Reale an uns und unsern Hand-lungen giebt, so weit dasselbe Bollsommenheit enthält, während das Beschränkte und Unvollsommene an denselben eine Folge der vorhergehenden Begrenzungen ist, die dem Menschen ursprünglich einwohnen. Und ba jede Handlung bes Geschöpfes eine Beranderung seiner Buftanbe ift, fo lenchtet ein, daß die Handlung von dem Geschöpfe in Bezug auf die Begrenzungen ober Verneinungen herkommt, die dasselbe enthält und die durch diese Veränderung vers mannigfacht werden.

378. Ich habe schon wiederholt in diesem Werke hervorgehoben, daß das Uebel eine Folge der Beraubung ist,
und glaube es auch in ziemlich verständlicher Weise auseinandergesetz zu haben. Schon St. Augustinus hat
diesen Gedanken geltend gemacht, und St. Basilius sagt
etwas Aehnliches in seinem Hexasemeron, Homil. 2.\*),
nämlich "daß das Laster keine lebende und beseelte Substanz sei, sondern eine der Tugend widerstreitende Krankheitssorm der Seele, die daher rührt, daß man vom
Guten abläst, so daß man also kein Ur-Böses zu suchen
brauche." Herr Bayle, der diese Stelle in seinem Wörter-

<sup>\*)</sup> Die fechs Schöpfungstage, 2. Rebe.

buche (Art. Pauliciens, Anm. E, S. 2325) anführt, billigt dabei die Bemerkung des Herrn Pfanner — den er einen deutschen Theologen nennt, der aber in Wirklickeit Rechtsgelehrter und Rath in herzoglich-sächsischen Diensten ist — welcher den heiligen Basilius tadelt, weil derselbe nicht zugestehen will, daß Gott der Urheber des physischen lebels sei. Das ist er ohne Zweisel, wenn man das moralische lebel als schon bestehend vorausseht: im absoluten Sinne aber könnte man behaupten, daß Gott das physische llebel als Folge zugelassen habe, indem er das moralische llebel zuließ, das die Quelle desselben ist. Auch die Stoiker scheinen erkannt zu haben, wie gering die Wesenheit des llebels ist. Das zeigen die Worte Epistets: Sieut aberrandi causa meta non ponitur, sie nec natura mali in mundo existit.\*)

379. Man brauchte also burchaus nicht auf ein Princip bes Bofen zurudzugeben, wie St. Bafilius febr richtig bemerkt. Und ebenso wenig braucht man ben Ursprung bes Uebels im Stoff zu suchen. Die, welche glaubten, bevor Gott die Hand ans Werk gelegt habe, habe ein Chaos bestanden, suchten in diesem die Quelle ber Zerrüttung. Diefe Ansicht war von Platon in feinem Timaus aufgestellt worden. Aristoteles tabelte ihn beshalb (in feinem 3. Buche vom himmel, Rap. 2), weil nach biefer Lehre bie Unordnung natürlich und ursprünglich, bie Ordnung aber der Natur entgegen eingeführt sein würde. Anara= goras umging biese Schwierigkeit, indem er ben Stoff als ruhend annahm, bis Gott ihn bewegt habe, und Ariftoteles lobt ihn deswegen am genannten Orte. Nach Plutarch (de Iside et Osiride, et Tractatus de animae procreatione ex Timaeo \*\*) anerkannte Platon im Stoffe eine

ber Seele nach (Platons) Timäus.

<sup>\*)</sup> So wie das Ziel bei der Bettfahrt nicht aufgestellt wirb, damit man davon abirre, so besteht auch eine Natur des Bösen nicht.

\*\*) Ueber Fsis und Ofiris und Abhandlung über die Erzeugung

gewisse böswillige Seele oder Kraft, die sich gegen Gott auflehne: das war eine wirkliche Unvollkommenheit, ein Hindernis sür die Absichten Gottes. Auch die Stoiker hielten den Stoff sür die Quelle der Fehler und Unvollkommenheiten, wie Justus Lipsins im ersten Buche seiner

Physiologie der Stoifer bargethan hat.

380. Ariftoteles hat bas Chaos mit Recht verworfen, es ist jedoch nicht immer leicht, die Ansicht Platons und noch weniger die einiger andern Alten, deren Werke ver= loren gegangen sind, ins Klare zu bringen. Repler, einer ber ausgezeichnetsten unter ben neuern Mathematikern, hat eine Art Unvollfommenheit am Stoffe erfannt, felbst wenn feine regellose Bewegung besselben vorhanden ift: er nennt biese Unvollkommenheit seine natürliche Trägheit, ver= möge welcher ber Stoff ber Bewegung Widerstand ent= gegensetzt und eine größere Masse durch die nämliche Kraft eine geringere Geschwindigkeit empfängt. Diese Bemerkung ift begründet, und ich habe mich ihrer oben mit Vortheil ju einem Bergleiche bedient, um zu zeigen, wie die ur= fprüngliche Unvollfommenheit ber Gefchöpfe ber Thätigfeit bes Schöpfers, Die auf bas Gute gerichtet ift, Schranken fest. Da aber ber Stoff felbft eine Schöpfung Gottes ift, jo liefert er nur ein Gleichnis, ein Beispiel, und kann nicht die Quelle des Uebels und der Unvollkommenheit selbst fein. Ich habe nun bereits gezeigt, daß biefe Quelle sich in den Formen oder Vorstellungen der möglichen Dinge findet, benn bieselbe muß ewig fein, und ber Stoff ift es nicht. Da nun aber Gott alle nicht=ewige positive Realität geschaffen hat, so mußte er auch die Quelle des Uebels geschaffen haben, wenn dieselbe nicht in der Mög= lichkeit der Dinge oder Formen bestände, der einzigen Sache, welche Gott nicht geschaffen hat, da er nicht ber Schöpfer seines eigenen Berstandes ist. 61)

381. Wenn aber auch die Quelle des Uebels in ben möglichen Formen liegt, die älter find als die Willensatte

Gottes, so bleibt es nichtsbestoweniger boch mahr, baß Gott burch bie thatsachliche Berwirklichung, welche biefe Formen in ben Stoff einführt, jum Uebel mitwirft: und bas erzeugt eben die Schwierigkeit, um die es fich bier handelt. Durandus a Sancto Portiano, der Cardinal Aureolus, Nicolaus Taurellus, der Pater Louis Pereir be Dole, herr Bernier und verschiedene andere haben bei Besprechung dieser Beihilse dieselbe nur allgemein zulassen wollen, aus Furcht, der Freiheit des Menschen und der Heiligkeit Gottes Eintrag zu thun. Sie scheinen anzunehmen, daß Gott, nachdem er den Geschöpfen die Rraft jum Sanbeln gegeben, sich bamit begnüge, biefe Rraft gu erhalten. herr Bayle bagegen behnt in Uebereinstimmung mit einigen neuern Schriftstellern die Beibilfe Gottes allgu weit aus: er scheint ju fürchten, bas Geschöpf möchte nicht abhängig genug von Gott fein. Er geht fo weit, daß er ben Geschöpfen bas Sanbeln abspricht und erkennt nicht einmal einen wirklichen Unterschied zwischen bem Accidens und ber Substang an.

382. Er stützt sich babei hauptsächlich auf die in den Schulen geläusige Lehre, daß die Erhaltung eine fortgessetze Schöpfung sei. Dieser Lehre zusolge scheint das Geschöpf also niemals zu existiren, sondern ist immer im Werden und immer im Vergehen begriffen wie die Zeit, die Bewegung und andere in ununterbrochener Folge sortsschreitende Wesen. Platon nahm dies von den stosssichen und sinnlich wahrnehmbaren Dingen an, indem er sagte, sie besänden sich in einem beständigen Fließen: semper fluunt, nunquam sunt.\*) Ganz anders aber urtheilte er über die unkörperlichen Substanzen, die er sür die einzig wirklichen ansah, worin er nicht ganz Unrecht hat. Die sortgesetzte Schöpfung bezieht sich jedoch auf alle Geschöpfe ohne Unterschied. Mehrere tüchtige Philosophen haben

<sup>\*)</sup> Gie fliegen immer und find nie.

biese Lehre bestritten, und Herr Baple bemerkt, daß David de Robon, ein bei den der Genfer Confession zugethauen Franzosen in Ansehn stehender Philosoph, sie ausdrücklich widerlegt habe. Auch die Arminianer billigen sie kaum: sie sind nicht sehr für dergleichen metaphysische Spitssindigfeiten. Die Socinianer, die noch weniger Geschmack daran

finden, will ich hier gar nicht anziehen.

383. Zweds einer gründlichen Prüfung ber Frage, ob Die Erhaltung eine fortgesetzte Schöpfung ift, mußte man bie Gründe in genaue Erwägung ziehen, auf benen bies Dogma beruht. Die Cartesianer bedienen sich nach bem Borgange ihres Meisters jum Beweise beffelben einer Grundwahrheit, die nicht triftig genng ist. "Da die einzelnen Zeitmomente," sagen sie, "keine nothwendige Verfnüpfung mit einander haben, so folgt daraus, daß ich in diesem Angenblicke bin, noch nicht, daß ich auch im nächsten Augenblicke sein werbe, wenn nicht die nämliche Ur= sache, die mir für biefen Augenblick bas Gein giebt, es mir auch für ben folgenden Augenblick giebt." Der Ber-fasser des Avis sur le Tableau du Socianisme\*) hat sich dieser Begriindung bedient, und Herr Baple (ber vielleicht selbst ber Berfaffer dieses Gutachtens ist) führt dieselbe in seiner Antwort auf die Fragen 2c. (Rap. 141, 3. Th., S. 771) an. Man fann barauf er= widern, daß daraus, daß ich bin, allerdings nicht noth= wendigerweise folgt, daß ich sein werde: es folgt jedoch natürlich erweise daraus, d. h. von selbst (per se), wenn nichts hindernd dazwischen tritt. Es ist das der Unterschied, ber zwischen wesentlich und natürlich gemacht werben kann; so bauert ja auch bie nämliche Bewegung auf natürliche Weise fort, wenn nicht irgend eine neue Ursache fie bemmt ober ändert, benn wenn ber Grund, ber fie in biefem Augenblide zum Aufbören bringt, fein neuer mare,

<sup>\*)</sup> Butachten über bie Darftellung bes Socianismus.

so würde er sie ja schon friiher zum Aufhören gebracht haben.

haben.

384. Der verstorbene Herr Erhard Weigel, ein berühmter Mathematiser und Philosoph in Jena, der durch seine Analysis Euclidea\*), seine Mathematische Philosophie, einige ziemlich interessante mechanische Ersindungen und endlich durch seine Bemithungen bekannt ist, die protestantischen Reichssürsten zur letzten Resorm des Kalenders zu veranlassen, Bemühungen, deren Ersolg er nicht mehr erlebt hat — Herr Weigel also theilte seinen Freunden einen gewissen Beweis sür das Dasein Gottes mit, der im Grunde auf diese sortgesetzte Schöpfung hinauslief. Und da er zwischen Rechnen und Begründen Vergleiche zu ziehen liebte, wie seine arithmetisch begründete Sittensehre (Rechenschaftliche Sittensehre) beweist, so behauptete er, die Grundlage seines Beweises wäre der bekannte Ansang der Pythagoräischen Tasel: Einmal eins ist eins. Diese wiederholten Einheiten wären die Momente des Daseins der Dinge, deren jedes von Gott abhinge, der so zu sagen alse Dinge außer ihm in jedem Augenblicke von neuem belebe. Und da sie in jedem Augenblicke vergehen, so bedarf es immer jemands, der sie von neuem belebt, und das kann niemand anders sein als Gott. Es bedürste und bas fann niemand anders fein als Gott. Es bedürfte und das kann niemand anders sein als Gott. Es bedürste jedoch eines genauern Belegs, wenn dies ein überzeugenster Beweiß genannt werden sollte. Es mitste bewiesen werden, daß das Geschöpf beständig aus dem Nichts hersvorgeht und sogleich in dasselbe zurücksinkt, und insbesondere müßte dargethan werden, daß das Borrecht, vermöge seiner Natur länger als einen Augenblick zu bestehen, nur an das alleinige nothwendige Wesen geknüpst ist. Dazu kommen hinsichtlich dieses Punktes noch die Schwierigkeiten betreffs ber Zusammensetzung des Continuum. \*\*) Denn

<sup>\*)</sup> Euclidische Analysis. \*\*) Stetigen.

jenes Dogma scheint die Zeit in Angenblicke zu zerlegen, während andere die Augenblicke und die Punkte für ein= fache Modalitäten bes Stetigen ansehen, b. h. als äußerfte Enden ber Theile, bie man barin bezeichnen tann, nicht als wesentliche Bestandtheile. Sier ist jedoch nicht ber Drt,

dies Labyrinth zu betreten.

385. Was bezüglich ber vorliegenden Frage mit Sicher= heit behauptet werden fann, ift bas, bag bas Gefcopf beständig von der göttlichen Thätigkeit abhängig ift, und daß es nicht minder nach Beginn als bei Beginn feines Daseins davon abhängt. Diese Abhängigkeit ergiebt, daß es nicht fortfahren würbe, zu bestehen, wenn Gott nicht thätig zu sein fortführe, furzum, daß diese Thätigkeit Gottes eine freie ift. Denn wenn fie ein nothwendiger Ausfluß ware, wie die Eigenthumlichkeiten des Kreises, die aus beffen Wefen fliegen, so mußte man sagen, Gott habe das Beicopf bon born herein nothwendigerweise geschaffen, ober man müßte barthun, wie er sich, indem er es einmal sche Math maßte battyan, wie et sag, moent et erkante schaften, bie Nothwendigkeit auserlegte, es zu erhalten. Nun ist aber kein Hindernis vorhanden, daß man diese erhaltende Thätigkeit nicht Hervorbringung oder gar Schöpfung nenne, wenn man will. Denn da die Abhängigkeit in der Folge ebenso groß ift wie beim Anfange, so verändert bie äußere Angabe, ob sie neu ift ober nicht neu ift, ihre Natur durchaus nicht. 62)

386. Laffen wir alfo in biefem Sinne gelten, bag bie Erhaltung eine fortgesetzte Schöpfung sei, und sehen wir, was Herr Baple (S. 771) nach bem Autor bes Gutachtens über die Darstellung bes Socianismus herrn Jurien gegenüber baraus zu folgern scheint. "Mir scheint," fagt jener Autor, "man muß baraus schließen, baß Gott alles bewirkt, und daß bei allen Geschöpfen weber nähere, noch entferntere, noch selbst Gelegenheits-Ursachen vorhanden sind, wie leicht zu beweisen ist. Denn in diesem Augenblicke. wo ich spreche, bin ich so, wie ich bin, mit allen meinen

Verhältnissen, mit bem und bem Gebanken, mit ber und ber Thätigkeit, sitend ober stebend. Wenn mich nun Gott in biesem Augenblicke so, wie ich bin, erschafft, wie man boch nothwendigerweise nach biesem Systeme fagen muß, fo erschafft er mich mit dieser bestimmten Thätigkeit, dieser bestimmten Bewegung und biesem bestimmten Entschlusse. Das ift aus zwei Gründen unhaltbar: erstens weil Gott, wenn er mich in biefem Augenblicke erschafft ober erhalt, mich nicht als ein formloses Wesen, als eine Gattung ober irgend einen andern von den logischen Allgemeinbegriffen erhalt; ich bin vielmehr ein Gingelwefen, und er ichafft und erhält mich als solches, ganz wie ich in biesem Augenblicke mit allem, was mir anhängt, bin. Zweitens aber würde man, wenn Gott mich in biefem Augenblide erschafft und bann, wie man behauptet, mit mir auch meine Sandlungen bervorbringt, nothwendigerweise einen weitern Augenblid für bas Hanbeln annehmen muffen; bas wären aber zwei Augenblice, wo wir boch nur einen voraussetzen. Nach bieser Spothese ift es also sicher, bag bie Geschöpfe weber eine engere Berbindung noch eine nähere Beziehung zu ihren Handlungen haben, als fie im ersten Augenblicke ber ersten Schöpfung zu beren Gervorbringung hatten." Der Berfasser jenes Gutachtens leitet baraus äußerst harte Folgerungen ab, wie man sich benten tann, und läßt schließlich burchblicken, daß man jedem zu großem Danke verpflichtet fein würde, ber den Lobrednern biefes Spftems zeigte, wie sie sich aus biefen haarstraubenben Berfehrheiten berauswinden fonnen.

387. Herr Baple treibt die Sache noch weiter. "Wie Sie wissen," sagt er (S. 775), "beweist man in den Schulen"
— er citirt dazu Arriaga disp. 6. Phys. sect. 9. et praesertim subsect. 3.\*) — "daß das Geschöpf weder die

<sup>\*)</sup> Arriaga, Physit, sechste Abhanblung, Abschnitt 9 und besonbers Unter-Abschnitt 3.

völlige noch die theilweise Ursache seiner Erhaltung sein kann, denn wenn das der Fall wäre, so würde es schon bestehen, noch ehe es besteht, was ein Widerspruch ist. Sie wissen anch, daß man das auf folgende Weise schließt: was sich erhält, ist thätig; was aber thätig ist, besteht, und nichts kann thätig sein, bevor es nicht sein vollständiges Dasein hat — wenn also ein Geschöpf sich erhielte, so würde es thätig sein, bevor es ist. Dieser Beweis stütz sich nicht auf Wahrscheinlichkeiten, sondern auf die ersten Grundsätze der Metaphysik: non entis nulla sunt accidentia\*) und operari sequitur esse\*\*), die sonnenklar sind. Doch gehen wir weiter. Wenn die Geschöpfe neben Got. zu ihrer Erhaltung mitwirften - ich meine hier eine thätige Mitwirkung und nicht eine Mitwirkung als leiben= bes Werkzeug — so würden sie thätig sein, bevor sie über-haupt sind: das ist bewiesen. Wenn sie nun aber neben Gott zur Hervorbringung eines andern Dinges mitwirkten, so würden sie ebenfalls thätig sein, bevor sie sind; es ist also ebenso unmöglich, daß sie neben Gott zur Hervor-bringung irgend eines andern Dings mitwirken — wie 3. B. einer örtlichen Bewegung, einer Bejahung, eines Willens, also von Wesenheiten, die thatsächlich von ihrer Substanz abgesondert sind, wie man behauptet — wie es unmöglich ist, daß sie zu ihrer Erhaltung mitwirken. Da nun ihre Erhaltung eine fortgesetzte Schöpfung ist und alle Menschen auf der Welt einräumen müssen, daß sie im erften Augenblicke ihres Daseins nicht neben Gott mit= wirken können, weder um sich hervorzubringen, noch um sich irgend eine Umgestaltung zu geben, weil das ein Thätigsein vor dem Dasein sein würde — [beachten Sie die Lehre des Thomas von Aquino und einiger anderer Scholastiker, daß Gott, wenn die Engel im ersten Augenblicke ihrer

<sup>\*)</sup> Das Nicht-Seienbe hat keine Accibenzen.
\*\*) Das hanbeln folgt auf bas Sein.

Schöpfung gesündigt hätten, der Urheber der Sünde sein würde; vgl. des Bernhardiners Petrus a Sancto Josepho Suavis Concordia humanae libertatis\*), S. 318 ff.: es ist das ein Zeichen, daß sie anersennen, das Geschöpf fönne im ersten Augenblicke in keiner Hinsicht irgendwie thätig sein] — so folgt daraus offenbar, daß sie auch in keinem der folgenden Augenblicke neben Gott mitwirken können, weder um sich selbst hervorzubringen, noch um irgend ein anderes Ding hervorzubringen. Denn wenn sie im zweiten Augenblicke ihrer Dauer dazu mitwirken könnten, so würde nichts hindern, daß sie es auch im ersten Augensblicke könnten."

388. Auf biese Gründe ist folgendes zu erwidern. Rehmen wir an, bag bas Geschöpf in jedem Augenblicke von neuem hervorgebracht werbe und räumen wir ebenfo ein, daß der Augenblick als untheilbar jede zeitliche Priorität ausschließe: aber halten wir sest, daß er nicht die natür-liche Priorität oder das ausschließt, was man Frühersein in signo rationis\*\*) nennt — das genügt schon. Die Bervorbringung ober bie Handlung, burch welche Gott hervorbringt, ift von Natur bem Dasein bes Geschöpfes, welches hervorgebracht wird, vorhergehend; bas Geschöpf an sich mit seiner Natur und seinen nothwendigen Gigen= thumlichkeiten ift seinen accidentellen Zuständen und seinen Hinktichteten zu seinen accidenteuen Zustanden und seinen Hand seinen Handlungen vorhergehend, und doch sind alle diese Dinge in dem nämlichen Augenblicke beisammen. Gott bringt das Geschöpf nach den Gesetzen seiner Weisheit in Uebereinstimmung mit den Erfordernissen der folgenden Augenblicke hervor, und das Geschöpf handelt der Natur gemäß, welche er ihm giebt, indem er es fortwährend erschafft. Die Begrenzungen und Unvollkommenheiten entstehen da= bei burch die Natur bes Gegenstandes, welche ber Hervor-

<sup>\*)</sup> Die füße Eintracht ber menfclichen Freiheit. \*\*) Im Sinne ber Bernunft.

bringung Gottes Schranken sett — es ist das die Folge der ursprünglichen Unvollkommenheit der Geschöpfe. Das Laster und das Verbrechen aber entstehen dabei durch die freie innere Thätigkeit des Geschöpfes, soviel davon in dem Augenblicke vorhanden sein kann, die aber durch die

Wiederholung beträchtlich wird.

389. Dies natürliche Frühersein ist ein gebränchlicher Begriff in der Philosophie: so sagt man in diesem Sinne, daß die Beschlüsse Gottes unter sich eine Ordnung haben. Und wenn man Gott — wie mit Recht geschieht — die Renntnis der logischen Urtheile und Schlußsolgerungen der Geschöpse beilegt, so daß alle ihre Beweißsührungen und alle ihre Vernunftschlüsse ihm bekannt und wesentlich in ihm enthalten sind, so sieht man, daß zwischen den Sätzen oder Wahrheiten, die er kennt, eine natürliche Ordnung besteht, ohne daß es irgend eine zeitliche Ordnung oder einen zeitlichen Zwischenraum giebt, in welchem er in der Renntnis vorrückt und von den Vordersätzen zur Schlußsfolgerung übergeht. 622a)

folgerung übergeht. <sup>62</sup>a)

390. Ich sinde in den oben angesührten Begründungen nichts, sür das diese Erwägung nicht ausreichte. Wenn Gott das Ding hervorbringt, so bringt er es als Einzelwesen und nicht als logischen Allgemeinbegriff hervor, das räume ich ein; aber er bringt die Wesenheit desselben vor seinen Accidenzen, seine Natur vor seinen Araftäußerungen gemäß der Priorität der Natur derselben und in signo anteriore rationis\*) hervor. Daraus ersieht man, wie das Geschöpf die Ursache der Sünde sein kann, ohne daß die Erhaltung durch Gott es hindert, deun die Erhaltung richtet sich nach dem vorhergehenden Zustande des Geschöpfes, um den Geboten seiner Weisheit zu solgen trotz der Sünde, welche von vorn herein von dem Geschöpfe hervorgebracht wird. Dagegen würde Gott die Seele

<sup>\*)</sup> Im Sinne ber Borgangigkeit in ber Bernunft.

allerdings nicht im Ansang in einem Zustande geschaffen haben, wo sie gleich im ersten Augenblicke gesündigt haben würde, wie die Scholastiker sehr richtig bemerkt haben: benn in den Geboten seiner Weisheit ist nichts enthalten, was ihn bazu hätte veranlassen können.\*)

391. Dies Gesetz ber Weisheit bewirkt auch, baf Gott immer wieber bie nämliche Substang, bie nämliche Seele hervorbringt\*\*), und das hätte der Abbé, ben herr Banle in seinem Wörterbuche (Art. Pyrrhon, Anm. B, S. 2432) anstreten läßt, zur Antwort geben können. Diese Weis-heit bewirkt die Verknüpfung unter den Dingen. Ich gebe also zu, daß das Geschöpf nicht neben Gott zu seiner Er-haltung mitwirkt — in der Weise, wie die Erhaltung oben befinirt worden ift - allein ich sehe nicht ein, was es hindern könnte, neben Gott gur Hervorbringung irgend eines andern Dinges und besonders seiner innern Thätig= feit mitzuwirken, eines Dinges z. B., wie es ein Gedanke, ein Wollen sein würde, Dinge, die wirklich von der Sub= stang getrennt find. 63)

392. Aber ba gerathe ich von neuem mit herrn Bayle in Streit. Er behauptet, es gebe feine folden von ber Substang getrennten Accidenzen. "Die Brunde," fagt er (S. 773), "welche unsere neuern Philosophen gu dem Beweise benutzt haben, daß die Accidenzen keine wirklich von ber Substang abgesonderten Wesen sind, sind feine ein= fachen Bedenken: es sind Beweisgrunde, welche ben Gegner nieberschmettern, und die man nicht zu widerlegen vermag. Geben Sie sich die Mühe," fügt er hinzu, "sie bei dem Pater Maignan ober bei dem Pater Malebranche oder bei Herrn Cailli (Professor der Philosophie in Caën) oder in den Accidentia profligata\*\*\*) des Pater Saguens nach=

<sup>\*)</sup> Zusat: "Nicht so ist das aber beim Fortgange, wo das Borbergehende dem Folgenden die Weise vorschreibt."

\*\*) Zusat: "Während der Körper dagegen nie länger als einen Moment derselbe bleibt."

<sup>\*\*\*)</sup> Die beseitigten Accibengen.

juschlagen, eines Schülers bes Paters Maignan, von bessen Buche sich in den Nouvelles de la République des Lettres vom Juni 1702 ein Auszug findet; ober wenn Sie von einem einzigen Autor befriedigt zu werben munschen, so wählen Sie ben Benedictiner Dom François Lami, einen ber bebeutenbsten Cartesianer in Frankreich. Unter seinen 1703 in Trevour gedruckten philosophischen Briefen werben Sie bas Schreiben finden, in welchem er nach geometrischer Methode beweist, daß Gott die alleinige mahre Urfache alles Wirklichen ift." -Ich möchte wohl alle biefe Schriften feben; was aber ben letten Sat anlangt, fo fann berfelbe in einem febr guten Sinne mahr fein: Gott ift bie einzige Grundursache ber reinen und unbedingten Realitäten ober ber Vollkommen= heiten: causae secundae agunt in virtute primae. \*) Wenn man aber unter ben Realitäten bie Begrenzungen und Unvollkommenheiten versteht, so kann man fagen, baß bie zweiten Ursachen zur Hervorbringung beffen mitwirken, was beschränkt ift. Andernfalls witrbe Gott die Ursache ber Sünbe, ja, beren alleinige Urfache fein. \*\*)

393. Ueberdies muß man sich in Acht nehmen, baß man, indem man durch Abläugnung der Thätigkeit bei ben geschaffenen Substanzen bie Substanzen mit ben Accidenzen verwechselt, nicht in ben Spinozismus, einen auf die Spite getriebenen Cartesianismus, verfällt. Was nicht hanbelt, verdient nicht den Namen Substanz. Wenn die Acciden= gen nicht von den Substangen verschieden find, wenn die geschaffene Subftang ein ununterbrochen in ber Zeitfolge fortschreitendes Wesen ift wie die Bewegung, wenn sie nicht über einen Augenblid hinaus mahrt und fo wenig

<sup>\*)</sup> Die zweiten Ursachen wirken in der Eigenschaft der ersten.

\*\*) Zusat: Un dieser Stelle schiebt Desbosses die "Besmerkung über den sechsten der in Trevoux gebruckten philosophischen Briefe" ein, die bereits unter Nr. XXII in den Kleinern philosophischen Schriften von Leibniz (S. 240—244) von uns mitgetheilt worden ist. R. H.

wie ihre Accidenzen (während irgend eines bestimmbaren Zeitabschnitts) die nämliche bleibt, wenn sie so wenig wirkt wie eine mathematische Figur oder eine Zahl — weshals sollte man dann nicht wie Spinoza sagen, Gott ist die einzige Subskanz, und die Geschöfte sind nur Accidenzen oder Modiscationen? Bis zeht ist man der Ansicht gewesen, daß die Subskanz bleibe und die Accidenzen wechseln, und ich glaube, man muß noch immer an dieser alten Lehre sestihalten, da die Gründe, welche ich gelesen zu haben mich erinnere, durchans nicht das Gegentheil und mehr beweisen, als sie sollen.

394. "Eine der Berkehrtheiten," sagt Herr Baple (S. 779), "die aus dem angeblichen Unterschiede zwischen den Subskanzen und ihren Accidenzen entspringen, besteht darin, daß die Geschöpse, salls sie Accidenzen hervordringen, eine schöpsperische und vernichtende Nacht haben würden, do daß man nicht die geringste Handlung vollbringen könnte, ohne eine unendliche Anzahl wirklicher Wesen zu erschaffen und ohne eine eben solche Anzahl zu versichten. Wenn man nur die Zunge bewegt, um zu rusen oder zu essen man nur die Zungenkeile giebt, und zerstört damit so viele, wie es Theile in der Speise giebt, die ihre Horn verlieren und zu Milchsaft, Blut u. s. werden." Dies Argument ist nur eine Art Schrecksild. Was für ein Unglück ist es denn, wenn im Universum und sogar in jedem Theile des Universums in jedem Augenblick unzählige Bewegungen und Gestalten entstehen und vergehen? Ueberdies kann man darthun, daß dies so seiner schiedenzen auslangt, wer sieht da nicht ein, daß es keiner schiedenzen auslangt, wer sieht da nicht ein, daß es keiner schiedenzen auslangt, wer sieht da nicht ein, daß es keiner schiedenzen auslangt, wer sieht da nicht ein, daß es keiner schiedenzen auslangt, wer sieht da nicht ein, daß es keiner schiedenzen auslangt, wer sieht da nicht ein, daß es keiner schiedenzen auslangt, wer sieht da nicht ein, daß es keiner Schaten ein Nuadrat, ein Rechtest oder irgend eine andere Figur der Truppen-Ausstellung zu bilden, um durch die Verge

einzelner Stücke von einem Marmorblocke eine Statue zu gestalten ober durch Veränderung, Vermehrung oder Verminderung eines Stückhens Wachs eine halb erhabene Figur hervorzubringen? Die Hervorbringung der Modissicationen ist niemals Schöpfung genannt worden, und die Welt damit zu erschrecken, heißt mit den Ausdrücken Mißbranch treiben. Gott bringt Substanzen aus Nichts hervor, die Substanzen aber bringen durch Veränderung

ihrer Grenzen Accidenzen hervor.

396. Betreffs der Seelen oder substanziellen Formen sügt Herr Bayle mit Recht hinzu, "daß es sür die, welche die substanziellen Formen gelten lassen, nichts Unbequemeres giebt, als den Einwurf, daß dieselben nur durch eine wirkliche Schölpfung hervorgebracht werden könnten, und daß die Scholastiker Mitleid erregen, wenn sie auf diesen Sinwurf zu antworten suchen." Für mich und mein System giebt es jedoch nichts Passenderes als gerade diesen Einwurf, weil ich behaupte, daß alle Seelen, Enteslechien oder ursprünglichen Kräfte, substanziellen Formen, einsachen Substanzen oder Monaden, wie man sie nun nennen mag, von Natur weder entstehen noch vergehen können. Die Beschaffenheiten aber oder abgeleiteten Kräfte oder das, was man accidentelle Formen nennt, sasse die Gestalten Modificationen der Urschelchie auf, gerade wie die Gestalten Modificationen des Stosss sind. Shen aus diesem Grunde sind auch diese Modificationen in einem steten Wechsel begriffen, während die einsache Substanz bleibt. 64)

Wechsel begriffen, während die einfache Substanz bleibt. 64)
397. Ich habe oben (Abhandlung B. §. 86 u. sig.)
gezeigt, daß die Seelen auf natürliche Weise weder entstehen, noch eine auß der andern entnommen werden tönnen, und daß die unsere entweder erschaffen oder vorsherbestehend sein muß. Ich habe sogar ein gewisses Mittelsding zwischen der völligen Schöpfung und dem völligen Borherbestehen angegeben, indem ich die Behauptung stattshaft sand, daß die seit Anbeginn der Dinge im Samen

vorherbestehende Seele nur mit Empfindung begabt mare, daß biefelbe aber auf eine höhere Stufe, gur Stufe ber Bernunft, erhoben würde, wenn ber Mensch, bem biese Seele gehören foll, empfangen worden und ber organifirte Körper, der biese Seele, wenn auch unter vielen Berande= rungen, von Anfang an begleitet hat, gur Bilbung bes menschlichen Körpers bestimmt worden ift. Auch habe ich anerkannt, daß man diefe Erhebung ber bloß empfinden= ben Seele (burch welche dieselbe zu einem höhern wefentlichen Grade, nämlich zur Bernunft gelangt) ber außer= gewöhnlichen Wirksamkeit Gottes zuschreiben fann. Doch bürfte hier ber Zusatz am Plate sein, daß ich mich des Bunders bei ber Erzeugung des Menschen wie der übrigen Thiere lieber entschlagen möchte, und bies könnte in ber Weise geschehen, daß man annımmt, daß von dieser großen Angahl von Seelen und Thieren ober wenigstens lebenben organischen Rörpern, die im Samen enthalten find, nur jene Seelen, die bestimmt find, eines Tages zur mensch= lichen Natur zu gelangen, die Vernunft in sich schließen, die eines Tages in ihnen jum Borfchein kommen foll, und bag nur bie organischen Körper vorgebilbet und vor= bereitet find, eines Tages bie menschliche Geftalt anzuneh= men, während bie übrigen fleinen Thiere ober Samen= wesen, in benen nichts Derartiges vorgebilbet ift, wesentlich von ihnen verschieden sind und nur geringere Eigenschaften in fich tragen. Diefe Hervorbringung ift eine Art Ueber= führung (traductio), aber annehmbarer als bie, welche man gewöhnlich vorträgt: fie leitet die Seele nicht aus einer Seele, sondern nur das Beseelte von einem Beseelten her und vermeibet jugleich bie gabllofen Bunder einer Neu-Schöpfung, vermittelft berer eine neue und unbefledte Seele in einen Körper versett werden würde, ber fie verderben muß.

398. Dennoch bin ich ber Meinung bes ehrwürdigen Bater Malebranche, baß die Schöpfung, im richtigen Sinne genommen, im allgemeinen nicht fo schwer zulässig ift, wie

man denken sollte, und daß sie gewissermaßen in der Vorsstellung von der Abhängigkeit der Geschöpfe mit enthalten ist. "Wie einfältig und lächerlich sind doch die Philossophen!" ruft er in seinen Méditations métaphysiques et chrétiennes\*), Abschnitt 9, §. 3 auß. "Sie bilden sich ein, daß die Schöpfung unmöglich sei, weil sie nicht begreisen, daß Gottes Macht groß genug ist, um auß Nichts etwaß zu schaffen. Aber begreisen sie etwa besser, wie Gottes Macht im Stande ist, einen Strohhalm von der Stelle zu bewegen?" Sehr richtig sügt er dann hinzu (§. 5): "Wenn der Stoff nicht erschaffen wäre, so würde Gott ihn weder bewegen, noch irgend etwaß darauß bilden können. Denn Gott kann den Stoff nicht bewegen, noch mit Weißsheit ordnen, ohne ihn zu kennen. Nun kann Gott ihn aber nicht kennen, wenn er ihm nicht daß Dasein giebt, denn er kann sein Wissen nur sich selbst entnehmen. Nichtskann auf ihn einwirken, noch ihn belehren."

399. Nicht zufrieden mit der Behauptung, daß wir beständig erschaffen werden, hebt Herr Baple auch noch jene andere Doctrin hervor, die er daraus herleiten möchte, nämlich daß unsere Seele nicht thätig sein könne. Man höre, was er darüber sagt (Antwort 2c., Kap. 141, 3. Th., S. 765): "Er besitzt eine zu eingehende Kenntnis des Cartesianismus" — Herr Bayle spricht hier von einem gewandten Gegner — "um nicht zu wissen, mit welchem Nachdruck man in der Neuzeit behauptet hat, es gebe kein Geschöpf, welches die Bewegung hervordringen könne, und unsere Seele sei in Bezug auf die Empfindungen und die Borstellungen, die Schmerz- und die Lustgefühle u. s. w. ein rein leidender Gegenstand. Wenn man diese Behauptung noch nicht auf die Willensakte ausgedehnt hat, so ist das eben nur aus Rücksicht auf die offenbarten Wahreheiten nicht geschehen: ohne diese Rücksicht würde man die

<sup>\*)</sup> Chriftlich-metaphsische Betrachtungen.

Afte des Willens ebenso passiv befunden haben wie die des Verstandes. Die näntlichen Gründe, welche darthun, daß unsere Seele unsere Vorstellungen nicht bildet und unsere Organe nicht in Bewegung setzt, würden auch beweisen, daß sie die Aeußerungen unserer Liebe, unsere Willensakte u. s. w." — und unsere lasterhaften Handslungen, unsere Verbrechen, hätte er hinzusigen können —

"nicht erzeugen fann."

400. Die Stärke ber von Herrn Bayle gelobten Beweise dürfte benn wohl boch nicht so groß sein, wie er meint, benn bieselben würden zu viel beweisen. Gie wür= ben Gott zum Urheber ber Sünde machen. Ich räume ein, daß die Seele die Organe nicht vermittelst einer physischen Beeinflussung bewegen kann, denn ich bin der Anssicht, daß der Körper im voraus so gebildet worden sein muß, daß er das, was dem Willen der Seele entspricht, gur rechten Zeit und am rechten Orte thut, obicon bie Seele allerdings trothem bas Princip ber Thätigkeit ift. Für die Behauptung aber, daß die Seele weder ihre Bedanken, noch ihre Empfindungen, noch ihre Schmerz- und Lustgefühle hervorbringe — dafür sehe ich keinen Grund. Nach meinem Systeme muß jede einfache — b. h. jede wirkliche — Substanz die wirkliche unmittelbare Ursache ihres gangen innern Sandelns und Leibens fein, und im ftreng metaphysischen Sinne gesprochen, ift ihr itberhaupt fein anderes Handeln und Leiden eigen als das, welches sie selbst hervorbringt. Diejenigen, welche anderer Ansicht sie seine hervortingt. Diesenigen, werche anderer Anstofind, und Gott zum einzigen handelnden Wesen machen, verstricken sich ohne Grund und Ursache in Ausdrücke, aus denen sie sich nur mit schwerer Mühe wieder herauswinden werden, ohne gegen die Religion zu verstoßen, abgesehen davon, daß sie durchaus gegen die Vernunft verstoßen.

401. Man höre jedoch, worauf Herr Baple sich stützt. Er behauptet, wir vollbringen nicht, wovon wir nicht wissen, wie es geschieht. Das ist jedoch ein Princip, das ich ihm

nicht zugebe. Man vergleiche abermals seine Aussührung im 140. Kapitel ber Antwort auf die Fragen eines Kleinstädters, S. 767 u. sig. "Es ist seltsam," sagt er dort, "daß beinahe alle Philosophen — auszunehmen sind die Ausleger des Aristoteles, welche einen von unserer Seele verschiedenen Verstand als Ursache unserer Begriffe annahmen; vgl. Wörterbuch, Art. Averroës, Anm. E mit der großen Menge gemeint haben, daß wir activer Weise unsere Vorstellungen bilden. Wo aber wäre dessen-ungeachtet der Mensch zu sinden, der nicht wilßte, einerseits, daß er durchaus nicht weiß, auf welche Weise die Vorstellungen entstehen, und andererseits, daß er nicht zwei Stiche würbe naben fonnen, wenn er nicht wiißte, wie man zu nähen hat? Ift es nun an sich eine schwierigere Arbeit, zwei Stiche zu nähen, als in Gedanken eine Rose darzustellen, wenn uns eine solche zum ersten Male vor Angen kommt, und ohne daß man diese Art Malerei ge-lernt hat? Scheint nicht vielmehr dies geistige Bild an sich ein weit schwierigeres Werk zu sein als die Darstellung der Gestalt einer Blume auf der Leinwand, die wir nicht aussühren können, ohne es gelernt zu haben? Wir sind alle überzeugt, daß uns ein Schlüssel beim Deffnen einer Rifte gar nichts nüten wurde, wenn wir nicht wüßten, wie er gebraucht werden muß — und doch bilben wir uns ein, daß unsere Seele bie bewirkende Ursache ber Bewegung unserer Arme sei, obgleich dieselbe nicht weiß, weder wo sich die Nerven befinden, die diese Bewegung herbeiführen müssen, noch wo die Lebensgeister zu suchen sind, die in diesen Nerven entlangströmen müssen. Wir machen alle Tage die Ersahrung, daß die Vorstellungen, welche wir herbeirusen möchten, nicht kommen, und daß sie sich von selbst darbieten, wenn wir nicht mehr daran denken. Wenn dieser Umstand uns nicht hindert, anzunehmen, daß wir die bewirkende Ursache berselben sind, welches Gewicht soll man ba auf ben Beweis aus bem Gefühle legen, ber

Herrn Jaquelot so überzeugend erscheint? Ist die Gewalt über unser Wollen allzu beschränkt? Wenn wir richtig zählten, so würden wir im Lause unseres Lebens mehr leeres Wollen als Willensakte d. h. mehr Zeugnisse sür bie Knechtschaft unseres Willens als sür seine Herrschaft sinden. Wie oft macht nicht ein und derselbe Mensch die Ersahrung, daß er einen gewissen Willensakt — z. B. einen Akt der Liebe gegen einen Beleidiger, einen Akt der Berachtung gegen ein von ihm gesertigtes schönes Sonett, einen Akt des Hasses gegen eine Geliebte, einen Akt der Billigung sür ein lächerliches Epigramm; man beachte, daß ich nur von innern Akten spreche, die durch ein "Ich will" ausgedrückt werden, wie z. B. ich will verachten, will billigen u. s. w. — daß er also einen aewissen Willensakt nicht würde zu Herrn Jaquelot so überzeugend erscheint? Ift die Gewalt - bag er also einen gewiffen Willensaft nicht wurde gu Stande bringen fonnen, hatte er auch babei auf ber Stelle hundert Piftolen zu gewinnen, und wünschte er auch eifrig, biese hundert Pistolen zu verdienen, und seuerte er sich auch noch überdies durch das Verlangen an, sich durch einen Ersahrungsbeweis zu überzeugen, daß er Herr über sich sei?
402. "Um das ganze Gewicht des Gesagten in wenige Worte zusammenzufassen, will ich darauf hinweisen, daß

Worte zusammenzusassen, will ich darauf hinweisen, daß es allen denen, welche die Sache gründlich erwägen, völlig klar ist, daß die wahre bewirkende Ursache einer Wirkung biese Wirkung kennen und ebenso wissen muß, auf welche Weise dieselbe hervorzubringen ist. Wenn man nur das Werkzeug jener Ursache oder der leidende Gegenstand ihres Wirkens ist, so ist das nicht ersorderlich — daß es aber bei einem wirklich thätigen Wesen nicht unumgänglich nothewendig sei, das kann man sich nicht vorstellen. Wenn wir uns nun aber gründlich prüsen, so werden wir zu der sessen Ueberzeugung gelangen, daß unsere Seele unabhängig von der Ersahrung ebenso wenig weiß, was ein Wollen, wie was eine Vorstellung ist, und daß sie nach einer langen Ersahrung nicht besser weiß, wie das Wollen gebildet wird,

als sie es wußte, bevor sie etwas gewollt hatte. Was soll man daraus schließen, wenn nicht, daß sie weder die be-wirkende Ursache ihrer Willensakte, noch ihrer Vorstellungen, noch der Bewegung der Lebensgeister sein kann, welche unsere Arme in Bewegung setzen? (Man beachte, daß ich die Sache hier nicht unbedingt zu entscheiden behaupte, ich betrachte sie nur hinsichtlich der Principien des Einwurfs

[bes Herrn Jaquelot])."

403. Das heißt auf eine feltsame Weise begrunden und folgern! Welche Nothwendigkeit besteht benn bafür, daß man immer wisse, wie das geschieht, was man thut? Wissen etwa die Salze, die Metalle, die Pflanzen, die Thiere und tausend andere beseelte und unbeseelte Körper, wie das geschieht, was sie thun, und haben sie nöthig, es du wissen? Muß ein Tropsen Del oder Fett Geometrie verstehen, um sich auf ber Oberfläche bes Waffers gurunden zu können? Stiche nähen ist ganz etwas Anderes: da handelt es sich um einen Zweck, und man muß die Mittel dazu kennen. Unsere Vorstellungen aber bilden wir nicht, weil wir es wollen: sie bilden sich in uns und durch uns nicht in Folge unseres Willens, sondern in Folge unserer Natur und ber Natur ber Dinge. Und da die Bilbung bes Fötus im Thiere und tausend andere Wunder ber Natur durch einen gewissen Instinkt hervorgebracht werben, d. h. vermöge der göttlichen Präsormation, die diese bewunderungswürdigen Automaten geschaffen hat, welche zur mechanischen Erzeugung so schöner Wirkungen geeignet sind, so ist leicht zu schließen, daß ebenso die Seele ein noch bewunderungswürdigerer geistiger Automat ift, und daß dieselbe eben vermöge der göttlichen Präfor= mation jene schönen Vorstellungen hervorbringt, an benen unser Wille keinen Antheil hat, und an die unsere Kunst nicht heranreicht. Die Verrichtung der geistigen Auto-maten, d. h. der Seelen, ist durchaus nicht mechanisch, aber sie enthält im höchsten Grade das Schöne der Mechanis:

die in den Körpern entwickelten Bewegungen sind durch die Vorstellung in derselben concentrirt wie in einer idea= len Welt, bie bie Gesetze ber wirklichen Welt und ihre Folgen barftellt, nur mit bem Unterschiebe von ber volltommenen idealen Welt, die in Gott ift, daß die meiften Vorstellungen bei den andern Substanzen nur verworren sind. Denn man muß wissen, daß jede einsache Substanz das Universum vermittelst ihrer verworrenen Vorstellungen oder Empfindungen umschließt, und daß die Auseinandersfolge dieser Vorstellungen durch die besondere Natur der Substanz geregelt wird, jedoch in einer Weise, bie immer die ganze universelle Natur wiedergiebt: jede gegenwärtige Vorstellung zielt auf eine neue Vorstellung hin, wie jede Bewegung, die sie vorstellt, auf eine andere Bewegung hinzielt. Unmöglich aber kann die Seele klar und bestimmt ihre ganze Natur erkennen und wahrnehmen, wie jene unzähligen kleinen Vorstellungen, die in ihr auseinandergehäuft ober vielmehr zusammengedrängt sind, sich darin bilben: um das zu können, mußte sie das ganze Univerfum fennen, bas barin enthalten ift, b. h. ein Gott fein.

404. Was das leere Wollen anlangt, so ist dasselbe nur eine sehr unvollkommene Abart des bedingten Wollens. Ich möchte, wenn ich könnte: liberet, si liceret\*), und im Falle eines leeren Wollens, wollen wir nicht eigentlich wollen, sondern können. Deshalb giebt es kein leeres Wollen bei Gott und dars es nicht mit dem vorhergehenden Willen verwechselt werden. Ich habe oben hinläng-lich auseinandergesetzt, daß unsere Hernschaft über den Willen nur mittelbar ausgeübt werden kann, und daß man sehr unglücklich sein würde, wenn man Herr genug über sich wäre, um ohne Veranlassung, ohne Grund und Ursache wollen zu können. Beklagte man sich über den Mangel einer solchen Macht, so klügelte man wie Plinius,

<sup>\*) 3</sup>ch möchte, wenn es mir frei ftanbe.

der gegen Gottes Allmacht Einwendungen macht, weil

Gott sich nicht felbst vernichten fann. 66)

405. 3ch beabsichtigte hier zu schließen, nachdem ich, wie mir icheint, alle Ginwürfe bes Beren Bayle hinfichtlich dieses Gegenstandes, die ich in seinen Werken finden konnte, erledigt habe. Da ich mich aber des bereits erwähnten Dialogs bes Laurentins Balla über ben freien Willen gegen Boëtius erinnerte, so hielt ich es für angebracht, unter Beibehaltung ber bialogischen Form einen furzen Abrif besselben zu geben und bann unter Weiterführung ber von ihm gebrauchten Fiction da fortzusahren, wo er abbricht: und das weniger, um den Gegenstand unterhaltend zu machen, als um mich am Schlusse meiner Abhandlung auf die möglich klarfte und verständlichste Weise auszusprechen. Diefer Dialog Vallas und seine Bücher Bon ber Luft und vom mahren Gute zeigen, daß er nicht weniger Philosoph als Humanist war. Jene vier Bucher waren gegen die vier ersten Bücher Bom Troste der Philosophie des Boëtius gerichtet, der Dialog aber gegen das fünfte. Ein gewisser Antonius Glarea, ein Spanier, bittet barin Balla um Aufklärung über bie schwierige Frage ber Willensfreiheit, die ebenso wenig befannt ift, wie fie werth ift es zu fein, und von der Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit, Lohn und Strafe in biefent und in jenem Leben abhangen. Laurentius Balla erwidert ihm, daß er sich über eine Unwissenheit trösten müsse, die wir mit allen Menschen theilen, wie man sich ja auch barüber trofte, baf man feine Flügel habe.

406. Antonius. Ich weiß, daß Ihr, ein zweiter Dädalus, mir diese Flügel geben könnt, um dem Gesängenis der Unwissenheit zu entsliehen und mich in die Region der Wahrheit zu erheben, die daß Heimatland der Seelen ist. Die Bücher, die ich eingesehen habe, haben mich nicht befriedigt, selbst der berühnte Boëtius nicht, der die allegemeine Zustimmung für sich hat. Ich weiß nicht ob er

das, was er über den Berstand Gottes und über die über ber Zeit stehende Ewigkeit fagt, auch selbst richtig verstanden hat. Darum bitte ich Guch um Guer Urtheil über bie

Weise, in der er das Vorherwissen mit der Freiheit vereint. Laurentius. Ich fürchte bei vielen Anstoß zu erregen, wenn ich diesen großen Mann widerlege. Indessen will ich diese Furcht der Rücksicht auf die Bitten eines Freunbes nachsetzen, wenn bu mir versprichft

Antonius. Was?

Laurentius. Daß du, nachdem du bei mir gu Mittag gegessen, nicht auch noch ein Abendbrot verlangst, b. h. ich wünsche, daß du dich mit der Lösung der von dir auf-

geworsenen Frage begnügst und keine neue stellst. 407. Antonius. Das verspreche ich Euch. Hört nun mein Bebenken: Wenn Gott ben Berrath bes Judas vorhergesehen hat, so war es nothwendig, daß Judas den Berrath verübte, und unmöglich, daß er ihn nicht verübte. Zum Unmöglichen aber ist niemand verbunden. Er sündigte also nicht und verdiente feine Strafe. Das fturgt aber bie

Gerechtigkeit und die Religion sammt der Furcht Gottes um. Laurentius. Gott hat die Sünde vorhergesehen, aber er hat den Menschen durchaus nicht gezwungen, sie zu be-gehen: die Sünde ist vielmehr dem Willen unterworsen.

Antonius. Diefer Wille war aber nothwendig, ba

er vorhergesehen war.

Laurentius. Benn mein Biffen nicht bewirft, bag bie vergangenen ober gegenwärtigen Dinge existiren, so wird auch mein Vorherwissen nicht bewirken, daß die qu-

fünftigen existiren.

408. Antonius. Dieser Bergleich ift betrüglich: weber das Gegenwärtige noch das Bergangene kann verändert werden, beides ist bereits nothwendig; das Zukunftige aber, an sich veränderlich, wird burch bas Borherwissen fest und nothwendig. Nehmen wir an, ein heidnischer Gott rühme sich, bie Zufunft ju wissen: ich merbe ihn nun fragen, ob

er wiffe, welchen Fuß ich voranstellen werde, und bann bas Gegentheil von bem thun, was er vorausgesagt hat.

Laurentius. Dieser Gott weiß, was du wirst thun wollen.

Antonius. Wie weiß er es benn, da ich das Gegenstheil von dem thun werde, was er sagt, und ich vorausssetz, daß er sagen wird, was er benkt?

Laurentius. Deine Annahme ist falsch: Gott wird bir keine Antwort geben, oder wenn er dir antwortete, so würde die Berehrung, die du für ihn hegst, dich veranslassen, eiligst das zu thun, was er vorausgesagt hätte—seine Borhersagung würde ein Besehl für dich sein. Wir sind jedoch von unserer Frage abgekommen. Es handelt sich nicht um das, was Gott vorhersagen wird, sondern um das, was er vorhersieht. Rommen wir also auf das Borherwissen zurück, und unterscheiden wir zwischen dem Nothwendigen und dem Gewissen. Es ist nicht unmöglich, daß das Borhergesehene nicht eintrete, aber es ist unsehlbar gewiß, daß es eintreten wird. Ich kann Soldat oder Briester werden, aber ich werde es nicht werden.

409. Antonius. Gerabe ba habe ich Euch in ber Schlinge. Nach ber Regel ber Philosophen barf alles, was möglich ist, als wirklich seiend angesehen werden. Wenn aber bas, was nach Eurer Behauptung möglich ist, nämelich ein von dem vorhergesehenen verschiedenes Ereignis, wirklich einträte, so würde Gott sich getäuscht haben.

Laurentiu 8. Die Regeln der Philosophen sind keine Orakel für mich, und die angezogene insbesondere ist durch= aus nicht buchftäblich richtig. Oft sind beide Widersprüche möglich — können aber auch beide zugleich bestehen? Um dir jedoch noch nähern Aufschluß zu geben, laß uns annehmen, Sextus Tarquinius erhalte bei Besragung des delphischen Orakels des Apoll die Antwort:

Arm und verbannt von der Heimat stirbst du dereinstens im Elend.

Der Jingling wird sich barüber beklagen: Ich habe bir ein königlich Geschenk gebracht, Apoll, und du verkündest mir zum Danke ein so unglückliches Schickal? Darauf wird Apollo erwidern: Dein Geschenk ist mir angenehm, und ich thue was du forderst — ich sage dir, was geschehen wird. Ich kenne wohl die Zukunst, aber ich schaffe sie nicht. Geh und beklage dich bei Jupiter und den Parzen. Sextus würde sich lächerlich machen, wenn er sich nach diesem noch weiter über Apollo beklagen wollte, nicht wahr?

Antonius. Er wird nun sagen: Ich danke dir, ershabener Apoll, daß du mir die Wahrheit enthüllt hast. Aber woher kommt es, daß Jupiter so grausam gegen mich ist, daß er einem Unschuldigen, einem frommen Verehver der Götter ein so grausames Schicksal bereitet?

Laurentius. Du unschuldig? wird Apoll erwidern. Wisse, daß du hochmüthig sein, daß du die She brechen, daß du dein Baterland verrathen wirst! Könnte nun wohl Sextus entgegnen: Du bist die Ursache von dem allem, Apoll; du zwingst mich, es zu thun, da du es vorhersiehst?

Antonius. Ich gestehe, Sextus mußte unfinnig sein,

um diese Entgegnung vorzubringen.

Laurentius. Also kann auch ber Berräther Judas sich nicht über das Borherwissen Gottes beklagen. Und damit haft du die Lösung beiner Frage. 67)

410. Antonius. Ihr habt mich über mein Erwarten befriedigt, Ihr habt gethan, was Boëtius nicht vermochte: ich bin Euch Zeit meines Lebens zu Dank verpflichtet.

Laurentius. Laß uns bessenungeachtet unser Geschichtden noch ein wenig weiter ausspinnen. Sextus kann ja sagen: Nein, Apoll, ich werde das nicht thun, was du da sagk.

Antoniu 8. Wie ?! würde ihm ber Gott entgegnen,

ich sollte also ein Litgner sein? Ich wiederhole dir noch-

mals, daß du alles thun wirst, was ich gesagt habe. Laurentius. Bielleicht aber würde Sextus die Götter bitten, die Bestimmungen des Schicksals abzuändern und ihm ein besseres Herz zu verleihen. Antonius. Darauf wird ihm die Antwort werden:

Desine fata deûm flecti sperare precando.\*)

Er kann bas göttliche Vorherwissen nicht jum Lügner machen. — Aber was wird Sextus nun thun? Wird er nicht in Rlagen gegen die Götter ausbrechen? Wird er

nicht satagen gegen die Gotter ausdrechen? Wito et nicht sagen: Wie? ich bin also nicht frei? es steht also nicht in meiner Macht, dem Pfade der Tugend zu solgen? Laurentius. Darauf wird Apollo ihm vielleicht zur Antwort geben: Wisse, armer Sextus, daß die Götter jeden so machen, wie er ist. Jupiter hat den Wolf raub-süchtig, den Hasen surchtsam, den Esel dumm, den Löwen muthig gemacht. Dir hat er eine böse und unverbesserlierliche

Seele gegeben: du wirst beiner Natur gemäß handeln, und Jupiter wird beinen Thaten gemäß gegen dich verschren, er hat es beim Styr geschworen.

411. Antonius. Ich muß gestehen, Apollo scheint mir bei seiner Entschuldigung mehr den Jupiter als den Sertus anzuklagen, und Sextus dürste ihm mit Recht entsgegnen: Ass verdammt Jupiter in mir sein eigenes Verschweiter als den Starten und Sextus die eigenes Verschweiter auf der den Verdammt Jupiter in mir sein eigenes Verschweiter auf der den verdammt Jupiter in mir sein eigenes Verschweiter auf der den verdammt Jupiter in mir sein eigenes Verschweiter auf der den verdammt Jupiter in mir sein eigenes Verschweiter verdammt ver brechen, also ift er ber allein Schuldige. Er konnte mich ganz anders machen, allein so wie ich einmal von ihm geschaffen bin, muß ich handeln, wie er es gewollt hat. Warum also straft er mich? Konnte ich seinem Willen widerstehen?

Laurentius. Ich gestehe bir, daß ich hier ebenso festgebannt stehe wie du. Ich habe die Götter Apollo und Jupiter auf die Scene gebracht, damit du das göttliche

<sup>\*)</sup> Lag ab von ber hoffnung, burch Fleben bie Bestimmungen ber Götter ju anbern.

Vorhermiffen und die göttliche Vorsehung unterscheiden solltest. Ich habe gezeigt, daß das Vorherwissen die Freisheit durchaus nicht beeinträchtigt — in Bezug auf die Beschlüsse des Willens Jupiters aber, d. h. in Bezug auf die Gebote ber Vorsehung, fann ich bich nicht zufrieden ftellen.

Antonius. Ihr habt mir aus einem Abgrunde ber-

ausgeholsen und stürzt mich nun in einen andern. Laurentius. Denke an unser Abkommen: ich habe dir ein Mittagessen gegeben, und du verlangst nun auch noch ein Abendbrot.

412. Antonius. Jetzt erkenne ich Eure Feinheit: Ihr habt mich überlistet — bas ist kein redlicher Handel.

Laurentius. Was soll ich nach beiner Meinung thun? Ich habe dir Wein und Fleisch aus eigenen Mitteln vorgesetzt, wie sie mein kleines Besitzthum liesert, Nektar und Ambrosia aber mußt du von den Göttern fordern: bei den Sterblichen sindet sich diese Götternahrung nicht. Wende dich an St. Paulus, dies erwählte Gefäß, das bis in den dritten Himmel entzückt ward und dort unaussprechliche Worte vernahm: er wird bir mit bem Gleichnis bom Töpfer, mit ber Unerforschlichkeit ber Wege Gottes, mit ber Bewunderung ber Tiefe feiner Weisheit antworten. Doch beachte, daß man nicht fragt, weshalb Gott bie Dinge vorhersieht, benn bas versteht man von selbst: weil sie sein werben; sondern man fragt, warum er fie so anordnet, warum er das Herz des einen verstockt und mit dem andern Erbarmen hat. Wir kennen die Gründe nicht, die er dazu haben mag, aber es reicht hin, baß er allgütig und allweise ift, um uns zu bem Schluffe zu bestimmen, daß biefe Gründe gut find. llnd da er auch gerecht ist, so erhellt, daß seine Beschlüsse und seine Thätigkeit unsere Freiheit nicht ausheben. Ginselne haben einen Grund dafür vorzubringen gesucht und gesagt, wir seien aus einer verdorbenen und unreinen Masse, aus Roth geschaffen. Aber Abam und bie Engel maren

aus Gold und aus Silber gebildet und haben trothem gejündigt. Zuweilen wird man auch nach der Wiedergeburt
nochmals verstockt. Man muß also eine andere Ursache siir
bas Uebel suchen, ich bezweisse aber, daß selbst die Engel sie
kennen. Und nichtsbestoweniger sind dieselben glücklich und
loben Gott. Boëtius hat mehr der Antwort der Philosophie als der des heiligen Paulus gelauscht, und deshalb ist er in seinem Bemühen gescheitert. Glanben wir
an Jesum Christum: er ist die Tugend und die Weisheit
Gottes, er lehrt uns, daß Gott das Heil aller, daß er
nicht den Tod des Sünders will. Vertrauen wir also der
Barmberzigseit Gottes, und machen wir uns nicht durch

nicht den Tod des Sünders will. Vertrauen wir also der Barmherzigkeit Gottes, und machen wir uns nicht durch unsere Eitelkeit und unsere Bosheit derselben unwürdig. <sup>68</sup>)

413. Dieser Dialog Ballas ist sehr schön, obgleich man hier und da etwas dagegen einzuwenden findet: sein Hauptsehler ist jedoch der, daß er den Knoten zerhaut und die Borsehung unter dem Namen Jupiters, den er nahezu zum Urheber der Sünde macht, zu verdammen scheint. Spinnen wir daher die Fabel noch ein wenig weiter. Sextus verläßt den Apollo und Delphi und sucht den Jupiter zu Dodona aus. Er opfert und bringt dann seine Jupiter zu Dodona auf. Er opfert und bringt dann seine Magen vor. Warum hast du mich verdammt, großer Gott, böse und unglücklich zu sein? Aendere mein Schicksal und mein Herz oder erkenne dein Unrecht an. Daraus wird ihm Jupiter erwidern: Willst du auf Rom Verzicht thun, so sollen die Parzen dir ein anderes Lebensloos spinnen: du wirst weise werden, du wirst glücklich sein.

Sextus. Weshald soll ich der Hossing werden? From entsagen? Kann ich nicht ein guter König werden? Jupiter. Nein, Sextus, ich weiß besser, was dir wommt. Wenn du nach Rom gehst, bist du verloren.

Da nun Sextus sich nicht zu einem so großen Opfer entschließen konnte, so verließ er den Tempel und übersließ sich seinem Schickslae. Theodorus aber, der erste der Opserpriester, der bei dem Zwiegespräche des Gottes mit

Opferpriester, ber bei bem Zwiegespräche bes Gottes mit

Sextus zugegen gewesen war, richtete nun folgende Worte an Rubiter:

Großer Gebieter der Götter, deine Weisheit ist bewunberungswürdig. Du hast diesen Mann von seinem Unrecht überzeugt: er muß nun sein Unglick seinem bösen Willen zur Last legen und kann nichts dagegen einwenden. Allein deine treuen Berehrer sind erstaunt: sie möchten beine Güte bewundern, wie sie deine Größe bewundern und es hing doch nur von dir ab, ihm einen andern Willen zu geben.

Jupiter. Wende dich an meine Tochter Pallas. Sie

wird dich darüber belehren, was ich zu thun hatte.

414. Theodorus reiste nach Athen. Man gebot ihm, im Tempel der Göttin zu schlafen. Im Traume sah er sich da in eine unbekannte Gegend versett. Er erblickte einen Palast von ungeheurer Größe, der in unbeschreiblichem Glanze sunkelte. An der Psorte desselben erschien die Göttin Ballas, von Strahlen blendender Majestät umgeben:

Qualisque videri Coelicolis et quanta solet.\*)

Sie berührte das Antlitz des Theodorus mit einem Olivenzweige, den sie in der Hand hielt, und nun war er plötzlich im Stande, den göttlichen Glanz der Tochter Jupiters und alles dessen zu ertragen, was dieselbe ihm zeigen sollte. Jupiter, sprach sie, der dich liebt, hat dich mir empsohlen, damit ich dich belehre. Du siehst hier den Palast der Leben sloose, der meiner Hut anvertraut ist. Er enthält Darstellungen nicht allein dessen, was wirklich geschieht, sondern auch alles dessen, was möglich ist. Jupiter hat dieselben vor Beginn der bestehenden Welt durchgesehen, hat alle die möglichen Welten geprüft und überdacht und endlich die beste von allen erwählt. Noch jetzt macht er

<sup>\*)</sup> So beschaffen und fo groß, Wie sie sich ben Himmlischen zu zeigen pflegt.

zuweilen dem Palaste einen Besuch, um sich am Ueber-blick über die Dinge und an der bestätigenden Erneue-rung der getroffenen Wahl, die ihm Freude machen muß, zu ergötzen. Ich brauche nur zu gebieten, und wir wer-den eine Welt sehen, die mein Vater erschaffen konnte, und in biesem Bilbe wird alles enthalten fein, wonach man forschen kann. Auf diesem Wege kann man auch ersahren, was eintreten würde, wenn diese oder jene Mögslichkeit existiren sollte. Wenn die dabei gestellten Bebingungen nicht bestimmt genug find, so werden sich so viele unter sich verschiedene Welten zeigen, wie man nur will, und die sämmtlich die nämliche Frage in verschiedener Weise auf alle möglichen Arten gelöst darstellen. Du wirst, wie alle sorgfältig erzogenen Griechen, in beiner Jugend die Geometrie gelernt haben. Du weißt also, daß, wenn die Bedingungen für einen gesuchten Punkt denselben nicht hinlänglich bestimmen und daher unzählige gesuchte Punkte vorhanden sind, diese sämmtlich in das fallen, was die Mathematiker einen geometrischen Ort neunen, und dieser Ort wenigstens — der häufig eine Linie ist — wird dann immer bestimmt sein. In gleicher Weise kannst du dir nun auch eine geregelte Folge von Welten vorstellen, die sämmtlich unter Ausschluß alles andern den Fall enthalten, um den es sich handelt, und die Umstände und Folgen desselben mannigsach verändern. Setzest du aber einen Fall, der sich von der bestehenden Welt nur in einem einzigen bestimmten Punkte und in bessen Folgen unterscheidet, so wird dir eine gewisse bestimmte Welt Auskunft ertheilen. Diese Welten nun befinden sich sämmtlich hier, d. h. als Vorstellungen. Ich werde dir jetzt verschiedene berselbeit zeigen, die zwar nicht völlig den Sextus enthalten, den du gesehen hast — denn das ist unmöglich: er trägt, was er sein wird, immer mit sich — in denen sich aber ähnliche Sextusse sinden, die alles das haben, was du an dem wirklichen Sextus bereits fennft, nicht aber alles bas, mas

er bereits in sich trägt, ohne daß man es gewahr wird, und folglich auch nicht alles bas, was ihm noch geschehen wird. In der einen Welt wirst du einen sehr glücklichen und hochgestellten Sextus sehen, in einer andern einen Sextus, ber mit einer bescheibenen Lebensstellung gufrieben ift, furgum, Sextusse von jeder Gattung und ungahligen Denkarten.

415. Darauf führte die Göttin ben Theoborus in eins der Gemächer. Als er baffelbe betreten hatte, war es fein Gemach mehr, sondern eine Welt,

Solemque suum, sua sidera norat.\*)

Auf Geheiß ber Pallas zeigte sich ihm Dobona mit bem Tempel bes Jupiter und bem eben heraustretenden Sextus. Man hörte ihn sagen, er werbe bem Gotte gehorchen. Und schon erblickt man ihn in einer Stadt, die, ähnlich wie Korinth, zwischen zwei Meeren liegt. Dort kauft er einen kleinen Garten, findet beim Umgraben desselben einen Schat, wird ein reicher, beliebter, angesehener Mann und ftirbt in hohem Alter, von ber gangen Stadt geliebt. Theodorus liberjah fein ganzes Leben wie mit einem Blide und wie bei einer Theater=Vorstellung. In bem Gemache lag ein großes geschriebenes Buch: Theodorus konnte sich nicht der Frage enthalten, was das bedeute. Es ist die Geschichte der Welt, der wir eben jetzt einen Besuch machen, bedeutete ihn die Göttin; es ist das Buch ihrer Schicksale. Du haft auf ber Stirn bes Sextus eine Zahl geseben, suche in bem Buche bie bamit bezeichnete Stelle. Theodorus foling nach und fand an jener Stelle bie Geschichte bes Sextus aussührlicher dargestellt, als er sie im Abrisse gesehen hatte. Lege den Finger auf welche Zeile dir beliebt,
sinhr Pallas sort, und du wirst das, was dieselbe im Großen
und Ganzen angiebt, thatsächlich in allen seinen Einzelheiten vor dir sehen. Er gehorchte und sah nun alle
Einzelheiten eines Theils vom Leben des Sextus erscheinen.

<sup>\*)</sup> Und er erfannte ihre Sonne und ihre Geftirne.

Dann begab man sich in ein zweites Gemach, und bort zeigte sich eine andere Welt, ein anderer Sextus, der, aus dem Tempel kommend und entschlossen, dem Gotte zu geshorchen, nach Thracien geht. Dort heirathet er die einzige Tochter des Königs und wird dessen Nachfolger und von seinen Unterthanen hoch verehrt. Und so solgten immer neue Zimmer, und sie erblickten immer neue Scenen.

416. Die Zimmer bauten sich in Hyramidensorm über

einander auf. Sie wurden immer schöner, je mehr man sich der Spige der Phramide näherte, und stellten immer schönere Welten dar. Endlich kam man in das oberste der Gemächer, das die Phramide abschloß und das schönste von allen war. Denn die Phramide hatte wohl einen Anfang, das Ende aber sah man nicht: sie hatte eine Spitze, aber feine Basis, sondern wuchs nach unten ins Endlose fort. Das kam daher, wie die Göttin erklärte, daß es unter der Das kam baher, wie die Göttin erklärte, daß es unter der unendlichen Zahl von möglichen Welten eine beste giebt: sonst würde Gott sich nicht entschlossen haben, überhaupt eine Welt zu erschaffen; dagegen giebt es keine, die nicht noch minder vollkommene unter sich hätte: und deshalb geht die Phramide nach unten ins Unendliche sort. Als Theodorus dies oberste Gemach betrat, versiel er in einen Zustand von Wonnetrunkenheit, so daß die Göttin ihm zu Hischand von Wonnetrunkenheit, so daß die Göttin ihm zu Hischand von Wonnetrunkenheit, so daß die Göttin ihm zu Hisse kommen mußte: ein Tropsen eines göttlichen Sastes, den sie ihm auf die Zunge träuselte, brachte ihn wieder zur Besinnung. Er war außer sich vor Frende. Wir bessinden uns hier in der wirklichen Welt, sprach die Göttin, und du besindest dich an der Quelle des Glücks. Siehe hier, was Jupiter dir bereitet, wenn du sortsährst, ihm treu zu dienen. Hier nun ist Sextus, wie er ist, und wie er wirklich sein wird. Er kommt voll Zorn aus dem Tempel, er verachtet den Kath der Götter. Dort siehst du ihn nach Kom gehen, alles in Berwirrung stürzen, das Weid seines Freundes schänden. Hier erscheint er mit seinem Bater vertrieben, geschlagen, unglücklich. Hätte

hier Jupiter einen Sextus, der in Korinth glücklich oder König von Thracien wäre, an seine Stelle gesetzt, so würde es nicht mehr diese Welt sein. Und doch mußte er diese Welt wählen, die alle andern an Bollkommenheit über= trifft und die Spike der Phramide bildet, denn sonst würde er seiner Weisheit entsagt und mich, die ich seine Tochter bin, verbannt haben. Du siehst, nicht mein Bater hat den Sextus böse gemacht: er war es von aller Ewigkeit her und war es immer aus freiem Willen; Jupiter hat ihm nur das Dasein gewährt, das seine Weisheit jener Welt nicht vorenthalten konnte, in der er mit enthalten war: er hat ihn nur aus der Region der Möglickfeiten in die Region der wirklichen Wesen übergeführt. Das Ver= brechen des Sextus sührt zu großen Dingen: es wird da-von ein Reich seinen Ansang nehmen, das große Vordilder aufstellen wird. Das ist aber noch nichts im Vergleiche zur Gesammtheit dieser Welt, deren Schönheit du erst be-wundern wirst, wenn die Götter dich nach einem glücklichen Uebergange aus diesem sterblichen in einen bessern Zustand fähig gemacht haben werden, dieselbe zu erkennen. 69)

417. In diesem Augenblicke erwacht Theodorus. Er dankt ber Göttin, er anerkennt die Weisheit und Gute bes Jupiter, und durchdrungen von dem, was er gesehen und gehört hat, erfüllt er seine Pflichten als erster Opferpriester mit all dem Eiser eines wahren Dieners seines Gottes und mit all der Frendigkeit, deren ein Sterblicher fähig ist. — Mich dünkt, diese Weitersührung der Fabel vermag die Schwierigkeit zu heben, die Balla nicht hat berühren wollen. Wenn Apollo das göttliche Wissen aus Anschauung — das das Seiende umsaßt — gut repräsentirt hat, so hoffe ich, daß Pallas auch das sogenannte Wissen aus einsacher Einssicht — das alle Möglichkeiten umsaßt — nicht übel dargestellt haben wird: in diesem Wissen aus einsacher Einsicht aber muß schließlich die Quelle aller Dinge gesucht werden.

## Anhang.

T.

## Rurze Wiederholung

ber

## Streitfrage in formgerechten Schluffen.

Berschiedene einsichtsvolle Personen haben dem Bunsche nach dieser Zugabe Ausdruck gegeben, und ich habe mich ihrer Ansicht um so leichter gestigt, da ich dadurch Gelegensheit erhielt, noch einige Schwierigkeiten zu heben und noch einige Bemerkungen hinzuzussigen, die in dem Werke selbst nicht hinlänglich erledigt worden waren.

I. Einwurf. Wer nicht das beste Theil erwählt, ermangelt ber Macht ober ber Erkenntnis ober ber Güte.

Gott hat, indem er die Welt schuf, nicht das beste Theil erwählt.

Mso hat Gott ber Macht ober ber Erkenntnis ober ber Gilte ermangelt.

Antwort. Ich läugne ben Untersatz b. h. den zweisten Vordersatz dieses Syllogismus, und der Gegner besweist denselben durch folgenden

Prospilogismus. Wer Dinge schafft, die Uebles enthalten, während sie ohne jedes Uebel geschaffen werden konnten oder gar nicht geschaffen zu werden brauchten, erwählt nicht das beste Theil.

Gott hat eine Welt geschaffen, in ber es Uebles giebt, eine Belt, die ohne jedes Uebel geschaffen werden tounte ober gar nicht geschaffen zu werben brauchte.

Also hat Gott nicht das beste Theil erwählt. Antwort. Ich gebe den Untersatz dieses Prospulogis= mus zu, denn man muß einräumen, daß es Uebles in der von Gott geschaffenen Welt giebt, und daß es mög= lich war, eine Welt zu schaffen, und sogar, gar keine Welt zu schaffen, da die Schöpfung von Gottes freien Willen abhing. Aber ich bestreite den Obersatz d. h. die erste von den beiden Prämissen des Prosplogismus, und ich könnte mich begnügen, den Beweis dasür zu sordern. Um jedoch mehr Licht über den Gegenstand zu verbreiten, will ich diese Berneinung rechtsertigen, indem ich darthue, daß das beste Theil oder der beste Entschluß nicht immer ber ift, ber bas lebel zu vermeiben ftrebt, ba bas lebel von einem größern Gute begleitet sein kann. So wird zu bein heerschiere einen großen Sieg und eine leichte Verwundung einem Zustande ohne Sieg und ohne Verswundung vorziehen. Ich habe das aussührlicher im Werke selbst dargelegt, indem ich sogar durch Beweisgründe, die aus der Mathematik und anderswoher geschöpft waren, darthat, daß eine Unvolksommenheit am Theile zur gröskund der Walkennande in der Verstelle zur gröskund der Verstelle zur größen der Verstelle zur großen der Verstelle zur gr fern Bollsommenheit des Ganzen erforderlich sein kann. Ich folgte darin der Ansicht des heiligen Angustinus, der es hundertmal ausgesprochen hat, Gott habe bas Uebel zugelassen, um ein Gut, d. h. ein größeres Gut, daraus zu gewinnen, sowie der Meinung des Thomas von Aquino (im 2. Buche der Sent. dist. 32., quaest. 1., §. 1), daß die Zulassung des Uebels das Beste des Universums bezwecke. Auch habe ich gezeigt, wie Adams Fall bei den Alten felix culpa, eine glückliche Silnde, genannt ward, weil sie mit unermeglichem Bortheil wieder ausgeglichen worben ift, nämlich burch bie Fleischwerdung bes Sohnes Gottes, ber bem Weltall etwas Ebleres gegeben hat als

alles, was es sonst unter den Geschöpfen gegeben haben würde. Und zum bessern Berständnisse habe ich nach dem Beispiele mehrerer guter Autoren noch hinzugesügt, daß es zur Ordnung und zum allgemeinen Besten nöthig war, daß Gott gewissen Geschöpfen Gelegenheit zur Auslibung ihrer Freiheit beließ, selbst wenn er voraussah, daß diesselben sich dem Bösen zuwenden würden (was er ja so gut wieder ins Gleiche bringen konnte), weil es nicht angemessen war, daß Gott, um die Sünde zu verhindern, immer auf außergewöhnlichem Wege handelte. Es genügte also, um jenen Sinwurf zu nichte zu machen, wenn man zeigte, daß eine Welt mit dem Uebel besser sein könnte, als eine Welt wirden und habe sogar dargethun, daß das bestehende Universum thatsächlich besser sein muß als jedes andere mögliche Universum. 70)

II. Einwurf. Wenn es bei ben vernünftigen Ge= schöpfen mehr Uebles als Gutes giebt, so giebt es auch in Gottes ganzem Werke mehr Uebles als Gutes.

Nun giebt es mehr Uebles als Gutes bei ben ver-

nünftigen Geschöpfen.

Mjo giebt es in Gottes ganzem Werke mehr Uebles als Gutes.

Antwort. Ich bestreite sowohl den Obers wie den Untersat dieses bedingten Schlusses. Was den Obersat anlangt, so lasse ich denselben nicht gelten, weil dieser ansgebliche Schluß vom Theile auf das Ganze, von den vernünstigen Geschöpfen auf alle Geschöpse, stillschweigend und ohne Beweis voraussetzt, daß die vernunstlosen Geschöpse nicht mit den vernünstigen verglichen und ihnen gegenüber nicht in Rechnung gezogen werden können. Aber warum sollte es nicht möglich sein, daß der Ueberschuß an Gutem bei den vernunstlosen Geschöpsen, die die Welt erstüllen, den Ueberschuß an Uebeln bei den vernünstigen Geschöpsen ausgleicht oder sogar unverhältnismäßig übers

steigt? Freilich ist der Werth der letztern ein höherer, aber dem gegenüber ist die Zahl der erstern unvergleichlich größer, und es ist wohl möglich, daß das Verhältnis der Zahl und der Menge das Verhältnis des Werthes und der Beschaffenheit übersteigt.

Was ben Unterfat betrifft, fo fann ich benfelben ebenfo wenig zugeben, d. h. ich kann nicht zugeben, daß es bei ben vernünftigen Geschöpfen mehr Uebles als Gutes gebe. Man braucht nicht einmal einzuräumen, daß es beim Mensschengeschlechte mehr Uebles als Gutes gebe, da es möglich und sogar sehr vernunftgemäß ist, daß der Ruhm und die Bollsommenheit der Seligen unvergleichlich größer seien als bas Elend und die Unvollkommenheit der Berdammten, und daß hier die Vortrefflickkeit des Gesammtbetrags des Guten bei der kleinern Anzahl den Gesammtbetrag des Uebeln bei der größern Anzahl überwiegt. Die Seligen nähern sich durch Vermittlung des göttlichen Mittlers der Gottheit so weit, wie es diesen Geschöpfen zukommt, und machen Fortschritte im Guten, während die Verdammten unmöglich im lebel fortschreiten können, wenn fie fich auch ber Natur ber Dämonen so weit näherten, wie nur immer möglich ift. Gott ift unendlich, ber Damon aber ift beschränkt: bas Gute kann fortschreiten und schreitet ins Unendliche fort, mahrend bas Uebel feine Grenzen hat. Es ist also möglich und glaublich, daß bei der Bergleichung der Seligen mit den Berdammten das Gegentheil von dem statthat, was wir bei der Bergleichung der vernünstigen Geschöpfe mit den vernunftlosen als möglich hingestellt haben, d. h. es ist möglich, daß bei der Vergleichung der Slücklichen mit den Unglücklichen das Verhältnis der Grade das Verhältnis der Anzahl überwiegt, während bei der Bergleichung der vernünftigen mit den vernunftlosen Ge-schöpfen das Verhältnis der Anzahl größer sein mag als das Verhältnis des Werthes. Nun ist man aber berech= tigt, eine Sache als möglich anzunehmen, fo lange beren

Unmöglichteit nicht bewiesen ift, und bas hier Vorgebrachte ift sogar mehr als eine bloße Annahme.

Zweitens aber ift zu bemerken, bag man, wenn man auch jugabe, baf es beim menichlichen Geichlechte mehr llebel als Gutes gebe, doch immer noch alle Urfache hat, nicht gugugeben, baf es bei allen vernünftigen Geschöpfen insgesammt mehr Uebles als Gutes giebt. Denn es giebt eine unfaßbare Menge von guten Geistern und vielleicht auch noch andern vernünftigen Geschöpfen, und fein Gegner fann nachweisen, daß im gesammten Gottesftaate, ber von soviel Geistern wie von zahllosen vernünftigen Thieren und einer unendlichen Anzahl von Gattungen zusammengesetzt wird, bas lebel bas Gute tiberfteige. Und obgleich man, um auf einen Einwurf gu antworten, nicht nöthig hat, nachzuweisen, daß eine Sache ift, wenn icon die bloge Möglichkeit ausreicht, fo habe ich nichtsbestoweniger in meinem Werke bargethan, wie es eine Folge ber bochften Vollkommenheit bes herrn bes Weltalls ift, baf bas Reich Gottes ber volltommenfte von allen möglichen Staaten ober Staatsformen ift, und bag folglich bas wenige in ihm enthaltene Uebel gur Erreichung bes unermeglichen Guten erforberlich ift, bas fich barin findet. 71)

III. Einwurf. Wenn es immer unmöglich ift, nicht zu sündigen, so ist es immer ungerecht, zu strafen.

Nun ist es immer unmöglich, nicht zu sündigen, ober vielmehr: alle Sünde ist nothwendig.

Also ist es immer ungerecht, zu strafen. Den Untersatz beweist man auf folgende Weise:

Erfter Profpllogismus. Alles Borherbestimmte ift nothwendig.

Jedes Creignis (und folglich auch die Sünde) ist nothwendig.

Diesen zweiten Untersatz beweist dann ber

3weite Profyllogismus. Bas zufünftig ift, mas

vorhergesehen ist, was in den Ursachen enthalten ist, ist vorherbestimmt.

Jebes Ereignis ift biefer Art.

Alfo ift jebes Greignis vorherbestimmt.

Antwort. 3ch gebe ben Schluffat bes zweiten Brofollogismus und damit den Untersatz bes ersten Prospuogismus in einem gewiffen Sinne zu, bestreite aber ben Oberjat bes ersten Projpllogismus, b. h. ich bestreite, bag alles Vorherbestimmte nothwendig ift, indem ich unter Nothwendigfeit ju sundigen ober unter Unmöglichfeit, nicht ju fündigen ober irgend eine Sandlung nicht zu thun, die Nothwendigkeit verstehe, um die es sich hier handelt, d. h. eine wesentliche und unbedingte Nothwendigkeit, welche die Moralität der Handlung und die Gerechtigkeit der Strafe aufhebt. Denn wenn jemand eine andere Noth= wendigkeit ober Unmöglichkeit barunter verftande, b. h. eine blos moralische ober blos hppothetische Nothwendigkeit (worauf ich gleich zu sprechen kommen werbe), so würde ich ihm offenbar ben Oberfat bes Ginwurfe felbft bestreiten. Mit biefer Entgegnung fonnte ich mich begnügen und ben Beweis für ben bestrittenen Sat abwarten, allein ich will hier mein Berfahren im Berte felbst begründen, um bie Sache gründlicher zu beleuchten und mehr Licht über ben ganzen Gegenstand zu verbreiten: deshalb gebe ich hier nähern Aufschluß über die Nothwendigkeit, welche verwor= fen werben muß, und über bie in biefem Falle ftatthabenbe Bestimmtheit. Die Nothwendigkeit nämlich, welche ber Moralität widerstreitet und vermieden werden muß, weil sie bie Ungerechtigkeit ber Bestrasung zur Folge haben würbe, ist eine unvermeibliche Nothwenbigkeit, bie jeben Wiberstand fruchtlos machen würde, selbst wenn man bie nothwendige Handlung allen Ernstes vermeiden möchte und zu diesem Behufe alle möglichen Anstrengungen machte. Nun ist aber flar, daß das nicht auf die freiwilligen Handlungen anwendbar ift, ba man bieselben nicht vollbringen

würde, wenn man fie nicht wollte. Auch ift die Voraussicht und Vorherbestimmung bieser Handlungen nicht unbedingt, sondern hat den Willen zur Voraussetzung: wenn es sicher ist, daß man sie thun wird, so ist nicht minder sicher, daß man sie wollen wird. Diese freiwilligen Handlungen und ihre Folgen werden nicht eintreten, was man auch thue, und ob man sie will oder nicht will, sondern weil man das thun und thun wollen wird, was dazu sührt. Das eben ist in der Voraussicht und der Vorherbestimmung enthalten und bilbet sogar ben Grund berselben. Die Nothwendig= feit solcher Ereignisse nun wird bedingte, hppothetische ober auch auf ber Folge beruhenbe Nothwendigfeit genannt, weil sie den Willen und die übrigen Ersordernisse zur Boraussetzung hat, während die Nothwendigkeit, welche die Moralität aushebt und die Bestrasung ungerecht, die Bestohnung unnütz macht, in den Dingen liegt, welche einstreten werden, was man auch thue und thun wolle, kurzum, bei bem vorhanden ift, was burchaus unerläglich ift; und biese Nothwendigkeit wird absolute Nothwendigkeit genannt. Daher führt es in Bezug auf das, was durchaus nothswendig ist, zu nichts, wenn man Berbote und Geheiße ersläßt, Strasen oder Belohnungen in Aussicht stellt, lobt oder tadelt: es wird deshalb nicht mehr und nicht weniger sein, während bei den sreiwilligen Handlungen und dem, was davon abhängt, die Vorschriften in Verbindung mit der Macht, zu strafen und zu belohnen, sehr oft von Ruten und in der Ordnung der Ursachen, welche das Eintreten der Handlung bewirken, mit enthalten sind. Aus diesem Grunde sind nicht nur die Mühen und Arbeiten, sondern auch die Gebete nützlich, da Gott auch diese Gebete ins Auge gesaßt hat, bevor er die Dinge regelte, und die ans gemessene Rudficht barauf genommen hat. Deshalb ift bas Gebot: Ora et labora (Bete und arbeite) in seinem ganzen Umfange giltig, und nicht nur diejenigen, welche, unter bem nichtigen Vorwande ber Nothwendigkeit ber

Ereigniffe, behaupten, daß man die Sorge, welche die menichlichen Angelegenheiten erheischen, vernachlässigen burfe, sondern auch diejenigen, welche Grunde gegen bas Beten aufsuchen, verfallen in das, was schon die Alten das "faule Sophisma" nannten. Auf diese Beise trägt also gerade die Borherbestimmung ber Greignisse durch die Ursachen zur Moralität bei, anstatt dieselbe zu vernichten, und treiben bie Ursachen ben Willen nur an, ohne ibn zu zwingen. Eben deshalb ist die Bestimmung des Willens, um die es sich handelt, durchaus keine Nöthisgung: es ist gewiß (d. h. für den, der alles weiß), daß die That aus diesem Antriebe solgen wird, aber diese That folgt baraus nicht vermöge einer nothwendigen Folgerichtig= feit, b. h. einer Folgerichtigfeit, beren Gegentheil einen Wiberspruch enthält — und eben vermittelft eines solchen innern Antriebes entscheidet sich auch der Wille, ohne daß eine Nothwendigkeit dabei vorhanden ist. Gesetzt den Fall, daß jemand die heftigste Begierde, &. B. einen großen Durft, habe, so wird man mir zugestehen, daß die Seele irgend einen Grund — und ware es auch nur der bes Berlangens, ihre Macht zu zeigen — aufzufinden vermag, um biefer Begierbe ju wiberstehen. Obgleich man sich also nie im Zustande einer völligen, nach beiben Seiten hin gleich großen Gleichgiltigkeit befindet, und immer ein Vorwiegen an Neigung für den Entschluß besteht, dem man sich zuwendet, so macht dies Vorwiegen den Ents ichluff, den man faßt, doch niemals nothwendig. 72)

IV. Einwurf. Wer die Sunde eines andern verhindern kann und es nicht thut, sondern vielmehr dazu beiträgt, obgleich er völlige Kenntnis davon hat, ist mitschuldig an der Sünde.

Sott kann die Sinde der vernünftigen Geschöpfe verhindern, aber er thut es nicht, sondern trägt vielmehr burch seine Mitwirkung und die Gelegenheiten, die er hervorbringt, dazu bei, obgleich er eine vollkommene Kenntnis bessen hat.

Also ist Gott u. s. w.

Antwort. Ich bestreite den Obersatz dieses Spllo-gismus. Denn es ist möglich, daß man die Sünde ver-hindern kann, es aber nicht thun darf, weil man es nicht könnte, ohne selbst eine Sünde zu begehen oder — wenn es sich um Gott handelt — ohne eine vernunftwidrige es sich um Gott handelt — ohne eine vernunftwidrige Handlung zu volldringen. Ich habe Beweisgründe dasür vorgebracht und die Anwendung auf Gott selbst gemacht. Auch ist es möglich, daß man zum llebel beiträgt und ihm zuweilen sogar den Zugang öffnet, indem man Dinge thut, die zu thun man verpslichtet ist. Wenn man aber seine Pslicht thut, oder wenn man — von Gott gesprochen — alles wohl erwogen, das thut, was die Bernunst sordert, so ist man nicht sür die Ereignisse verantwortlich, selbst wenn man sie vorhersieht. Man will diese llebel nicht, aber man will sie zulassen eines größern Gutes wegen, das andern Rücksichten vorzuziehen man sich vernünstigerweise nicht enthalten kann. Es ist das ein nachfolgensder Wille, der sich aus den vorhergehenden Willen, durch die man das Gute will, ergiebt. Ich weiß wohl, daß manche, wenn sie von vorhergehenden und nachsolgensden Willen Gottes sprachen, unter vorhergehenden Willen den Willen den Willen dem Aufolge alle Menschen gerettet werden sollen, und unter nachsolgendem Willen den Willen dem Willen dem Billen dem dem zufolge es der beharrenden Sünde gemäß auch Berdammte darunter geben soll. Allein dies sind nur Beispiele sür einen allgemeinern Begriff, und gemaß auch Verdammte darunter geden soll. Allem dies sind nur Beispiele sür einen allgemeinern Begriff, und man kann aus dem nämlichen Grunde sagen, Gott wolle mit seinem vorhergehenden Willen, daß die Menschen nicht sündigen, mit seinem nachfolgenden oder schließlichen und entscheidenden Willen aber, der immer seine Wirkung hat, wolle er zulassen, daß sie sündigen, da diese Zulassung eine Folge höherer Gründe ist. Wan kann also im all-

gemeinen mit Grund fagen, daß ber vorhergebenbe Wille Gottes auf die Hervorbringung des Guten und die Ber= hinderung des Uebels gerichtet ist, jedes an sich und gleichsam abgesondert (particulariter et secundum quid\*), Thom. I., quaest. 19., §. 6) nach Maßgabe des Grades jedes Gutes und jedes Uebels genommen, während der nachfolgende, schließliche und vollständige Wille dagegen auf die Hervordringung so vieler Güter gerichtet ist, wie man deren zusammenstellen kann, wodurch deren Mischung man deren zusammenstellen kann, wodurch deren Weischung und Verbindung bestimmt wird, die auch die Zulassung einiger Uebel und die Ausschließung einiger Güter begreift, wie der beste mögliche Plan für das Universum es ersordert. Arminius hat in seinem Antiperkinsus sehr gut aus-einandergesetzt, wie Gottes Wille nachsolgend genannt werden könne, nicht nur in Bezug auf die vorher im gött-lichen Verstande erwogene Handlung des Geschöpses, son-bern auch in Bezug auf andere, frühere Willensneigungen Gottes. Indeffen genügt icon bie nabere Erwägung ber angeführten Stelle bei Thomas von Aquino und einer andern bei Scotus (I. dist. 46. quaest. 11), um einzufehen, daß beibe den Unterschied so auffassen, wie ich ihn hier ausgefaßt habe. Wenn jedoch jemand diesen Gebrauch der beiden Ausdrücke nicht gelten lassen will, so mag er vorläufiger Wille für den vorhergehenden und schließ= licher oder entscheidender Wille für den nachfolgen= den sehen, denn ich will nicht über Worte streiten. 73)

V. Einwurf. Wer alles Reale an einer Sache ber-

vorbringt, ift beren Urfache.

Gott bringt alles Reale an ber Gunbe hervor.

Also ist Gott die Ursache der Sünde. Antwort. Ich könnte mich begnügen, den Obersatz oder den Untersatz zu verneinen, da der Ausdruck Rea-les Auslegungen gestattet, die diese Sätze zu falschen

<sup>\*)</sup> Im Besonbern und je nachbem.

zu machen vermögen. Um mich jedoch genauer zu erstlären, will ich hier die Unterschiede in der Bedeutung des Wortes angeben. Real bezeichnet entweder das blos Positive, ober es umfaßt auch bas beraubenbe Sein: im erstern Falle bestreite ich ben Obersatz und gebe ben Untersatz zu, im lettern thue ich bas Gegentheil. Damit könnte ich mich begnügen, aber ich will noch weiter gehen, um biese Unterscheidung zu begründen. Es hat mir Freude gemacht, im Werke selbst darzulegen, daß jede rein positive oder unbedingte Realität eine Vollkommenheit ist, und daß die Unvollkommenheit der Beschränkung, d. h. dem Beraubenden, entspringt: benn beschränten beißt ben Fortfdritt ober ben höhern Grad vorenthalten. Gott ift nun bie Ursache aller Vollkommenheiten und folglich aller Realitäten, wenn man fie als rein positiv betrachtet. Die Beschränkungen ober Beraubungen aber entspringen ber Unvollkommenheit ber Geschöpfe, die die Empfänglichkeit berselben beschränkt. Es ist damit gerade wie mit einem beladenen Boote, das der Fluß nach Maßgabe der Last, die es trägt, mehr oder weniger langsam vorwärts treibt: die Schnelligfeit ruhrt also vom Flusse ber, die Berzöge-rung aber, die diese Schnelligkeit beschränkt, kommt von ber Last. Ebenso habe ich im Werke selbst gezeigt, wie das Geschöpf, indem es die Sunde verursacht, eine auf dem Mangel beruhende Ursache ist, wie die Irrthlimer und die bösen Neigungen aus der Beraubung entspringen, und wie die Beraubung durch Zusall wirksam ist. Auch habe ich die Ansicht bes beiligen Augustinus (An Simpli= cius, 1. Buch, Frage 2) gerechtfertigt, ber 3. B. auseinandersett, wie Gott verftodt, nicht indem er ber Geele etwas Bisses giebt, sondern weil die Wirkung seiner guten Beeinflussung durch den Widerstand der Seele und durch die Umstände beschränkt wird, die zu diesem Widerstande mitwirken, so daß er also ber Seele nicht all das Gute gewährt, daß ihr liebel überwinden würde. Nec (inquit)

ab illo erogatur aliquid quo homo fit deterior, sed tantum quo fit melior non erogatur omne. \*) Sätte aber Bott in diefer Sinfict mehr thun wollen, fo hatte er ent= weber Geschöpfe von anderer Natur erschaffen ober aber andere Bunder thun muffen, um ihre Naturen gu anbern, was ber beste Plan nicht zulassen konnte. Es ware bas gerade, als ob der Fluß ichneller fliegen follte als fein Kall ihm gestattet, im anbern Falle aber mußten bie Boote weniger belaftet fein, wenn er fie mit größerer Befdwin= bigfeit vorwärts treiben follte. Die Befdranktheit ober ursprüngliche Unvollkommenheit der Geschöpfe aber hat zur Folge, daß sogar der beste Plan für das Universum nicht von gewissen Uebeln frei sein kann, die sich jedoch barin in ein größeres Gut verwandeln. Es find bas einige Unregelmäßigfeiten an ben Theilen, bie bie Coon= beit des Bangen munderbar erhöhen, wie gewiffe Diffonan= gen an richtiger Stelle bie Harmonie ichoner machen. Dies hängt jedoch mit bem zusammen, mas ich bereits in ber Entgegnung auf ben erften Ginwurf geltend gemacht habe. 74)

VI. Einwurf. Ber biejenigen bestraft, bie gethan baben, mas in ihren Kräften ftand, ift ungerecht.

Gott thut bies.

Mlfo ift Gott ungerecht.

Antwort. Ich läugne den Untersatz dieses Schlisses. Ich glaube im Gegentheil, daß Gott immer die Unterstützungen und Gnaden gewährt, welche für die ausreichen, die einen guten Willen haben, d. h. die Gnade Gottes nicht durch eine neue Sunde von sich stoßen. Daher räume ich auch weder die Berdammnis der ungetauft oder außerhalb der kirchlichen Gemeinschaft verstorbenen Kinder noch die jener Erwachsenen ein, die dem Lichte gemäß han-

<sup>\*)</sup> Bon ihm (Gott), sagt er, geht nicht etwas aus, wodurch ber Densch schlechter wirb, sonbern es geht nur nicht alles bas von ihm aus, wodurch ber Mensch besser wirb.

belten, das Gott ihnen gewährte. Vielmehr glaube ich, daß jemand, der dem Lichte gesolgt ist, das ihm gewährt worden, unzweiselhaft auch noch das größere empfangen wird, dessen er bedars, wie Herr Hülsemann, ein berühmter, scharssinger Leipziger Theologe, irgendwo bemerkt hat. Und hätte es einem solchen Menschen auch während seines Lebens gesehlt, so würde er es doch wenigstens in seiner Todesstunde empfangen. 75)

VII. Einwurf. Wer nur einigen und nicht allen bie Mittel gewährt, die ihnen thatsächlich den guten Willen und den beharrlichen, heilbringenden Glauben mittheilen,

ber ist nicht gütig genug.

Gott thut dies.

Also ist er nicht gutig genug.

Antwort. Ich bestreite ben Obersat. Allerbings murbe Gott auch ben größten Wiberstand bes menschlichen Bergens überwinden fonnen und er thut dies auch zuweilen, balb burch eine innere Gnabe, balb burch bie äußern Umftande, die viel über bie Seele vermögen: aber er thut es nicht immer. Woher rührt biefer Unterschied? wird man fragen, und weshalb erscheint seine Gnade beschränft? Deshalb, weil es nicht in ber Ordnung gewesen sein würde, wenn er immer auf außerordentlichem Wege gehandelt und ben Zusammenhang der Dinge unterbrochen hätte, wie be-reits in der Entgegnung auf den ersten Einwurf bemerkt worben ift. Die Gründe für Diefen Zusammenhang, wonach ber eine fich in gunftigern Berhaltniffen befindet als ber andere, find in ber Tiefe ber göttlichen Weisheit verborgen: fie hangen von ber allgemeinen Sarmonie ab. Der befte Plan für bas Universum, ben Gott nicht umbin tonnte, ju wählen, verlangte es eben fo. Man erkennt bas aus bem Borgang felbst: ba Gott es gethan hat, war es un= möglich, es beffer zu machen. Und weit entfernt, bag bies Berfahren ber Gute wiberstreite, hat vielmehr gerade bie bochfte Gute ihn bagu bestimmt. Diefer Ginwand konnte

sammt seiner Lösung schon dem entnommen werden, was hinsichtlich des ersten Einwurss bemerkt worden ist — es schien mir jedoch zweckmäßig, denselben besonders zu beshandeln. 78)

VIII. Einwurf. Ber nicht umhin kann, bas Befte

ju ermählen, ift nicht frei.

Gott fann nicht umbin, das Befte zu erwählen.

Alfo ift Gott nicht frei.

Antwort. Ich läugne den Obersatz dieses Beweises:
es ist vielmehr die wahre Freiheit, und zugleich die vollstommenste, wenn man seine Willenssreiheit auf die beste Weise gebrauchen kann und diese Fähigkeit immer ausübt, ohne je durch äußere Gewalt oder innere Leidenschaften, von denen die ersiere die Anechtschaft der Körper, die letztern die Anechtschaft der Seele begründen, davon abgehalten zu werden. Nichts ist weniger knechtisch, als wenn man immer, und immer durch eigene Neigung, ohne jeden Zwang und jede Unlust, zum Guten gesührt wird. Der Einwurf aber, daß Gott demnach der äußern Dinge bedürse, ist nur ein Sophisma. Er schafft dieselben mit völliger Freiheit: da er sich aber einen Zweck vorgesetz hat, nämlich die Ausübung seiner Güte, so hat die Weisseheit ihn bestimmt, die zur Erreichung dieses Zwecks geeigenetsten Mittel zu wählen. Nennt man das ein Bedürfen, so gebraucht man dies Wort hier in einem ungewöhnlichen Sinne, der ihm jede Unvollkommenheit nimmt, ungesähr wie wenn man vom Zorne Gottes spricht.

Seneca sagt an einer Stelle, Gott habe nur einmat geboten, gehorche aber immer, weil er ben Gesetzen geshorche, die er sich hat vorschreiben wollen: semel jussit, semper paret.\*) Er hätte jedoch besser gesagt, Gott gebiete immer und immer werde ihm gehorcht: denn wollend solgt er immer der Neigung seiner Natur, und alle übri-

<sup>\*)</sup> Einmal befahl er und geborcht nun immer.

gen Dinge folgen immer feinem Willen, und ba biefer Bille immer ber nämliche ift, so kann man burchaus nicht sagen, baf er bem Willen gehorche, ben er gubor hatte. Obgleich inbeffen fein Wille unausbleiblich und immer auf bas Beste gerichtet ift, so bleibt boch bas lebel ober bas geringere But, bas er zurudweift, au fich möglich, benn sonst würde bie Nothwendigkeit bes Guten eine so zu sagen geometrische ober mathematische und völlig unbebingte, bie Bufälligkeit ber Dinge aber aufgehoben und feine Wahl mehr vorhanden sein. Die hier in Rede stehende Art von Nothwendigkeit aber, die die Möglichkeit des Gegentheils nicht aufhebt, hat ben Namen nur wegen ber Aehnlichkeit: fie wird wirklich, nicht vermöge bes blogen Wejens ber Dinge, sondern burch bas, was außer und über jenen ftebt, nämlich burch ben Willen Gottes. Diese Nothwendigkeit wird moralische Nothwendigkeit genannt, weil bei dem Weisen Nothwendigkeit und Pflicht gleichbedeutend sind, und wenn sie immer ihre Wirkung übt, wie das bei bem vollkommenen Weisen, d. h. bei Gott, in der That ber Fall ift, fo fann man wohl fagen, baf fie eine gludliche Nothwendigkeit fei. Je mehr bie Geschöpfe fich ihr nähern, besto mehr nähern fie sich ber vollkommenen Gludseligkeit. Auch ift bies nicht jene Art von Nothwenbigkeit, die man zu vermeiden sucht, und die die Moralistät, die Belohnungen, die Lobsprüche hinfällig macht. Denn das, was sie bringt, geschieht nicht, was man auch thue und was man auch wolle, sondern eben weil man es will. Ein Wille aber, in bessen Natur es liegt, bas Gute zu wählen, verdient bas höchfte Lob: auch trägt er seinen Lohn, bas höchste Glud, schon in sich. Und ba biefe Beschaffenbeit ber göttlichen Ratur bem, ber fie befitt, eine völlige Befriedigung gemährt, so ist sie beste und wunschenswertheste auch für die Geschöpfe, die alle von Gott abhängig sind. Wenn der Wille Gottes nicht bas Brincip bes Besten zur Richtschnur batte, so würde er

entweder auf das Boje gerichtet sein, was das Schlimmste wäre, oder er würde in gewisser Beise gegen das Gute und das Bose gleichgiltig sein und vom Zusall geleitet werben: ein Wille aber, ber fich immer bem Bufall überließe, würde für bie Beltregierung faum beffer fein, als bas zufällige Zusammenwirken ber Atome, ohne bag es irgend eine Gottheit gabe. Und felbst wenn Gott sich bem Zufall nur in einigen Fällen und in bestimmter Weise überließe — wie es ber Fall sein würde, wenn er nicht immer voll und gang bem Besten Buftrebte, und wenn er fähig mare, ein geringeres Gut einem größern Gute b. h. ein Uebel einem Gute vorzuziehen, benn was ein größeres Gut verhindert, ist ja ein Uebel — so würde er ebenso wie ber Gegenstand seiner Wahl unvolltommen fein: er würde bann fein volles Bertrauen verdienen, er murbe in einem solchen Falle ohne Grund handeln, und bie Welt= regierung würde bann gewissen Kartenspielen gleichen, bei benen halb die Vernunft und halb bas Glück entscheibet. Alles dies zeigt nun, daß obiger Einwurf gegen die Wahl des Besten die Begriffe von Freiheit und Nothwendigkeit verdreht und uns sogar das Beste als schlecht darstellt, was entweder schädlich oder lächerlich ift. ??)

## Bemerkungen

iiber

das Werk, welches Herr Hobbes im Englischen über

die Freiheit, die Nothwendigkeit und den Bufall veröffentlicht hat.

Da die Frage von der Nothwendigkeit und der Freiheit nebst ben bavon abhängigen Fragen schon früher wischen bem berühmten Herrn Hobbes und herrn John Bramball, Bischof von Derry, in beiberseits veröffent= lichten Büchern verhandelt worden ift, so habe ich es für angebracht gehalten (obgleich ich biefes Streites ichon mehr als einmal Erwähnung gethan habe), hier eine genaue Nachricht darliber zu geben, um so mehr, da die betreffen= ben Schriften bes Herrn Hobbes bis jett nur im Englischen erschienen sind, und ba alles, was von biesem Autor tommt, etwas Gutes und Sinnreiches zu enthalten pflegt. Der Bischof von Derry und herr hobbes hatten fich im Jahre 1646 in Paris bei bem Marquis (fpatern Herzog) von Newcastle getroffen und bort eine Berhandlung über biese Frage angesponnen. Dieser Streit war mit hinlänglicher Mäßigung geführt worben, ein wenig spater aber übersandte ber Bischof Mylord Newcaftle eine Schrift mit bem Ersuchen, herrn hobbes ju einer Be-

antwortung derfelben ju veranlaffen. Berr Bobbes ant= wortete, drückte aber gleichzeitig den Bunsch aus, daß man diese Antwort nicht veröffentlichen möge, da er bestürchte, übel unterrichtete Personen könnten Lehren wie die seinen, so wahr dieselben auch sein möchten, mißbrauchen. Indessen theilte Herr Hobbes selbst seine Antwort einem ihm befreundeten Franzosen mit und gestattete, daß ein junger Engländer bieselbe für diesen Freund ins Französische übersetze. Dieser junge Mann nun behielt eine Isische ubersetze. Dieser junge Mann nun vehtelt eine Abschrift von dem englischen Originale zurück und versöffentlichte dann die Schrift in England ohne Wissen des Berfassers, was den Bischof nöthigte, darauf zu antworten, und Herrn Hobbes zwang, eine Duplik zu geben und die sämmtlichen Schriftstücke 1656 in London unter dem Titel: "Die Fragen von der Freiheit, der Nothwendigkeit und dem Aufall, ausgeklärt und erörtert zwischen Dr. Bramhall, Bischof von Derry, und Thomas Hobbes von Malmes= bury" in einem Quartbande von 348 Seiten zu veröffent= lichen. Es giebt noch eine spätere Ausgabe vom Jahre 1684 in einem Werke mit dem Titel: Hobbes's Tripos\*), in welchem man sein Buch über die menschliche Natur, seine Abhandlung vom Staatskörper und die Abhandlung über die Freiheit und die Nothwendigkeit sindet, doch enthält biefe lettere weber bie Antwort bes Bischofs, noch bie Duplik des Verfassers. Herr Hobbes bespricht den Gegen-ftand mit dem bei ihm gewöhnlichen Geiste und Scharffand mit dem det ihm gewohntigen Geste und Scharfinn: aber es ist schade, daß man sich beiderseits bei manscherlei kleinen Spitssindigkeiten und Chicanen aushält, wie das zu geschehen pslegt, wenn man seine Ehre darin sett, den Sieg davon zu tragen. Der Bischof spricht mit vieler Heftigkeit und tritt mit einiger Anmaßung auf. Herr Hobbes seinerseits zeigt keine Lust, ihn zu schonen, und legt ein wenig gar zu viel Geringschätzung gegen die

<sup>\*)</sup> Der Gobbes'iche Dreifuß.

Theologie und die scholastischen Ausdrücke, die der Bischof zu lieben scheint, an den Tag.

2. Ich muß gestehen, daß sich in den Ansichten des Herrn Hobbes etwas Seltsames und Unhaltbares sindet. Nach seiner Meinung sind nämlich die Lehren über die Gottheit völlig von der Bestimmung des Staatsoberhauptes abhängig und ist Gott ebenso wenig die Ursache der guten wie der hösen Handlungen der Geschöpfe. Er behauptet, alles, was Gott thue, sei gerecht, weil Gott niemand über fich bat, ber ibn ftrafen und zwingen tonne. Inbeffen briickt er sich zuweilen so aus, als ob alles, was man von Gott sagt, nur Complimente wären, b. h. Redensarten, bie wohl geeignet sind, ihn zu ehren, nicht aber, ihn zu erkennen. Auch läßt er burchblicken, daß es ihm scheint, die Strafen ber Gottlofen mußten durch beren Bernichtung ein Ende haben: es ift bas nahezu bie Ansicht ber Goein Ende haben: es ist das nahezu die Ansicht der Socinianer, nur daß er noch viel weiter zu gehen scheint.
Seine Philosophie, der zufolge nur die Körper Substanzen
sind, scheint der Vorsehung Gottes und der Unsterblichkeit
der Seele wenig günstig zu sein. Dessenungeachtet bringt
er über andere Gegenstände vielsach sehr vernünstige Dinge
vor. Unter anderm zeigt er sehr gut, daß nichts aus Zusall geschieht, oder vielmehr, daß der Ausdruck Zufall
nur die Unkenntnis der die Wirkung hervorbringenden Ursochen hereichnet und server daß est sin iede Wirkung sachen bezeichnet, und ferner, daß es für jede Wirkung eines Zusammentreffens sämmtlicher zureichender, dem Ereignisse vorhergehender Bedingungen bedarf, woraus sich klar ergiebt, daß nicht eine einzige derselben sehlen dars, wenn das Ereignis erfolgen soll, weil es ja eben Bedingungen sind, und andererseits, daß das Ereignis unsehleder eintreten nur sachel sich alle bas Ereignis unsehle bar eintreten muß, sobald sich alle beisammen finden, da sie ja zureichende Bedingungen sind. Es läuft dies auf das von mir so ost Gesagte hinaus, daß alles aus bestimmenden Gründen geschieht, und daß wir, wenn wir diese Gründe kennten, gleichzeitig wissen würden, warum

bie Sache geschen ift, und warum fie nicht auf anbere

Weise geschehen ift.

bie Sache geschehen ist, und warum sie nicht auf anbere Weise geschehen ist.

3. Die bittere Lanne dieses Antors aber, die ihn zu Paradoren verleitet und ihn anreizt, andern zu widerssprechen, hat ihn veranlaßt, jener Ansicht übertriebene und gehässige Folgerungen und Redewendungen zu entnehmen, als ob alles vermöge einer unbedingten Nothwendigkeit gesche. Der Vischof von Derry hat in seiner Antwort (Abschitt 35, S. 327) sehr richtig geltend gemacht, daß daraus nur eine hypothetische Nothwendigkeit folge, wie wir sie sier alle Ereignisse in Bezug auf das Borherwissen Gottes annehmen, während herr Hobbes behauptet, daß schands die Meinung Bereftes und sogar Luthers war, als er sein Buch De servo arbitrio\*) schrieb—wenigsens brücken beide sich so aus. heute erkennt man jedoch hinlänglich, daß jene Art Nothwendigkeit, die man die hypothetische nennt, und die dem Borherwissen der andern vorherzehenden Gründen entspringt, nichts enthält, worüber man in Unruhe gerathen müßte, während gerade das Gegentheil statthaben würde, wenn die Sache an sich nothwendig wäre, so daß das Gegentheil einen Widerspruch enthielte. Ebenso wenig will herr hobbes etwas von einer moralischen Rothwendigkeit wissen, weil in der That alles aus physischen Ursachen geschehe. Man macht jedoch mit Recht einen großen Untersche zwischen der Mothwendigkeit, durch welche nach der Meinung Epiturs, Stratons, Spinozas und vielleicht anch des Herrn Hobbes die Dinge ohne Einsicht und ohne Wahl und demausolge auch ohne Gott

<sup>\*)</sup> Bom inechtifden Willen.

bestehen, bessen es auch nach der Ansicht jener in der That nicht bedürsen würde, da in Folge jener Nothwendigkeit alles vermöge seiner eigenen Wesenheit bestehen
müßte und zwar mit derselben Nothwendigkeit, mit der zwei
und drei sünf ergeben muß. Diese letztere Nothwendigkeit
ist unbedingt, weil alles, was sie mit sich bringt, geschehen
muß, was man auch immer thun mag, während das, was
in Folge einer hypothetischen Nothwendigkeit geschieht, nur
in Folge der Boranssetzung geschieht, daß dies oder jenes
vorhergesehen oder beschlossen oder im voraus gemacht
worden, und während die moralische Nothwendigkeit nur
eine Nöthigung aus Gründen mit sich bringt, die bei dem
Weisen nie ihre Wirkung versehlt. Diese Art von Nothwendigkeit, wo man durch gute Gründe veranlaßt wird,
so zu handeln, wie man's thut, ist eine glückliche und
wünschenswerthe, während die blinde und unbedingte Nothwendigkeit die Frömmigkeit und die Moral umstürzen würde.

4. Begründeter ist die Abhandlung des Herrn Hobbes

4. Begründeter ist die Abhandlung des Herrn Hobbes an den Stellen, wo er einräumt, daß unsere Handlungen in unserer Gewalt stehen, so daß wir das thun, was wir wollen, wenn wir dazu im Stande sind und kein Hindernis vorhanden ist, und wo er dennoch behauptet, daß unser Wollen selbst nicht in unserer Gewalt steht, so daß wir uns etwa ohne Schwierigkeit und nach Willkür Neisungen und Willenstriebe geben könnten, wie wir sie wünschen. Der Bischof scheint diese Bemerkung nicht hinkänglich beachtet zu haben, die Herr Hobbes auch nicht zur Genüge entwicklt. In Wahrheit haben wir auch über unsere Willensakte einige Gewalt, aber nur mittelbar und nicht unbedingt und ohne Unterschied, wie ich das an mehreren Stellen meines Werkes auseinandergesetzt habe. Schließlich zeigt Herr Hobbes nach dem Vorgange anderer, daß die Gewisheit der Ereignisse und sogar die Nothewendigkeit, salls eine solche bei der Weise, in der unsere Handlungen von den Ursachen abhangen, vorhanden wäre,

boch nicht die Anwendung von Erwägungen, Ermahnungen, Lob und Tadel, Strafen und Belohnungen verhindern dürfte, weil diese dem Menschen dazu dienen und ihn dazu bestimmen, die Handlungen vorzunehmen oder sich ihrer zu enthalten. Wenn daher die menschlichen Handlungen nothwendig wären, so würden sie es nur durch biese Mittel sein. In Wahrheit aber tragen biese Mittel, ba jene Handlungen nicht unbedingt und was man auch thue, nothwendig sind, nur bazu bei, dieselben bestimmt und gewiß zu machen, wie sie es in ber That sind, da ihre Natur barthut, daß sie nicht unbedingt nothwendig sein können. Herr Hobbes giebt auch eine ziemlich richtige Definition von ber Freiheit, in fo weit dieselbe in einem allgemeinen, für bie vernünftigen und bie vernunft= tofen Substanzen gemeinsamen Sinne genommen wird, indem er sagt, ein Ding gelte für frei, wenn die Macht, welche ihm innewohnt, durch kein äußeres Ding gehemmt wird. So hat das Wasser, das durch einen Damm aufgehalten wird, wohl die Macht, sich auszubreiten, aber nicht die Freiheit dazu, während es nicht die Macht hat, fich über ben Damm au erheben, obgleich alsbann nichts es hindern würde, fich auszubreiten, und obgleich fogar nichts Aeußeres es hindert, sich so hoch zu erheben: dazu wäre jedoch nöthig, daß es selbst aus größerer Höhe käme, oder daß es durch einen Zuwachs an Menge höher stiege. In gleicher Weise sehlt einem Gesangenen die Freiheit, einem Kranken aber die Macht, davonzugehen.

5. Die Borrede des Herrn Hobbes enthält eine kurze Darstellung der strittigen Punkte, die ich hier unter Beifügung einer kurzen Beurtheilung wiedergebe. Einersteits soat er bekanntet man das es nicht in der

5. Die Borrede des Herrn Hobbes enthält eine kurze Darstellung der strittigen Punkte, die ich hier unter Beifügung einer kurzen Beurtheilung wiedergebe. Einerfeits, sagt er, behauptet man, daß es nicht in der gegenwärtigen Macht des Menschen stehe, sich den Willen zu wählen, den er haben soll. Das ift gut gesagt, besonders in Bezug auf den gegenwärtigen Willen: die Menschen wählen wohl die Gegenstände durch

den Willen, aber sie wählen nicht ihr gegenwärtiges Wollen - bies entspringt ben Gründen und ben Neigungen. Inbessen kann man allerbings neue Gründe aufsuchen und sich mit ber Zeit neue Reigungen geben, und auf biefem Wege vermag man fich einen Willen zu verschaffen, ben man nicht hatte, und ben man fich nicht auf ber Stelle gu geben vermochte. Es ift bamit - um mich bes von herrn Hobbes selbst gebrauchten Vergleiches zu bedienen - wie mit bem hunger ober bem Durfte. Für biesen Augenblick hängt es nicht von meinem Willen ab, hunger gu haben, während es von meinem Willen abhängt, ob ich effe ober nicht effe; bagegen hangt es für bie Zufunft von mir ab, ob ich zur gleichen Tagesstunde Hunger haben will, ober ob ich dies verhindern will, indem ich vorher effe. In gleicher Weise giebt es auch Mittel, einem bösen Willen vorzubeugen, und wenn Herr Hobbes in seiner Antwort (Abschnitt 14, S. 138) sagt, der Gesetz=Stil laute: du sollst dies thun, oder: bu sollst dies nicht thun, nicht aber: du sollst dies thun wollen, oder: du sollst dies nicht thun wollen - fo täuscht er sich offenbar in Sinsicht auf bas Gesetz Gottes, welches befiehlt: Non concupisces, bu follst nicht begehren; allerdings bezieht sich bies Berbot nicht auf die ersten Regungen, welche unwillfürlich sind. Zwei= tens behauptet man nach Herrn Hobbes, daß der Zu= fall (chance im Englischen, im Lateinischen casus) nichts hervorbringe. Nämlich ohne Grund oder ohne Urfache. Gang recht, ich stimme bem bei, wenn man bier einen wirklichen Zufall meint; benn bas Glück und bas Ungefähr find nur ein Schein, ber von ber Untenntnis ber Urfachen ober baber tommt, daß man von benfelben absieht. Drit= tens, behauptet man, bag alle Ereigniffe ihre noth= wendigen Urfachen haben. Schlecht gefagt: fie haben ihre bestimmenben Urfachen, vermittelft welcher man fie begründen tann, aber das find feine nothwendigen Ur= fachen, benn bas Gegentheil fonnte geschehen, ohne einen 12\*

Wiberspruch zu enthalten. Viertens wird behauptet, daß der Wille Gottes die Nothwendigkeit aller Dinge bewirke. Schlecht gesagt: der Wille Gottes bringt nur zufällige Dinge hervor, die auch anders gesichehen könnten, da Zeit, Raum und Stoff gegen jede Art von Gestalten und Bewegungen gleichgiltig sind.

6. Andererfeits behauptet man (nach Berrn Bobbes) erstens, daß der Mensch nicht nur (unbedingt) frei sei, um das zu wählen, was er thun will, son= dern auch um das zu wählen, was er wollen will. Das ift schlecht ausgebrückt: man ift nicht unbedingter Berr feines Willens, um benfelben auf ber Stelle andern zu können, ohne sich bagu irgend eines Mittels ober Runft= griffs zu bedienen. 3meitens wird behauptet: Wenn ber Mensch eine gute Handlung will, so tritt der Wille Gottes mitwirkend zu bem seinen, andern= falls aber nicht. Das ift gut gefagt, vorausgefett baß man darunter versteht, Gott wolle die bojen Handlungen nicht, obgleich er sie zulassen wolle, bamit nicht noch etwas Schlimmeres geschehe als biefe Gunben. Drittens wird behauptet, daß der Wille mählen könne, ob er wol= len wolle ober nicht wolle, was in Bezug auf ben gegenwärtigen Willen falich ift, und viertens, daß die Dinge ohne Nothwendigkeit durch Zufall ein= treten, was ebenfalls falsch ist: denn was ohne Noth= wendigkeit geschieht, geschieht deshalb noch nicht aus Zu= fall, b. h. ohne Grund und Urfache. Fünftens endlich meint man, bag bas Gintreten eines Ereigniffes, wenngleich Gott voranssieht, bag es eintreten wird, boch nicht nothwendig fei, ba Gott bie Dinge nicht als zufünftige und in ihren Urfachen, fon= bern als gegenwärtige voraussehe. hier beginnt man gut und endet schlecht. Mit Recht läßt man bie Nothwendigkeit der Folge gelten, aber es ift hier kein Grund vorhanden, auf die Frage zuruckzugehen, wie die

Bukunft Gott gegenwärtig ist: benn die Nothwendigkeit ber Folge verhindert nicht, daß nicht daß Ereignis oder daß Erfolgende an sich zufällig sei. 78)
7. Unser Versasser ist der Ansicht, daß die von Ar=

7. Unser Versasser ist der Ansicht, daß die von Arminius von neuem ins Leben gerusene Doctrin, die in England vom Erzbischof Laud und vom Hose begünstigt ward, so daß die Besetzung der wichtigsten geistlichen Aemeter immer im Sinne dieser Partei geschah, viel zu der Umwälzung beigetragen habe, die zur Folge hatte, daß er und der Bischof von Derry sich während ihrer Verbanmung in Paris bei Mylord Newcastle trasen und dort in Streit mit einander geriethen. Nun möchte ich allerdings nicht alle Schritte des Erzbischoss Laud gutheißen, so große Verdienste und vielleicht auch guten Billen derselbe auch hatte, denn er scheint die Preschyterianer allzu sehr bedrückt zu haben. Indessen darf man wohl behaupten, daß die Revolutionen sowohl in den Niederlanden wie in Großbritannien zum Theil durch die allzu große Unduldsamseit der Strenggläubigen herbeigesührt worden sind, und ebenso, daß die Versechter des unbedingten Rathschlisses der Gottheit zum mindesten ebenso streng versaheren sind wie die andern, da sie in Holland ihre Gegner durch die Amtsgewalt des Prinzen Moritz unterdrückten und in England die Ausstände gegen Karl I. nährten. Das ist jedoch die Schuld der Menschen und nicht die Dogmen. Ihre Gegner haben ihrer ebenso wenig geschont,

Das ist jedoch die Schuld der Menschen und nicht die der Dogmen. Ihre Gegner haben ihrer ebenso wenig geschont, wie die Strenge, mit der man in Sachsen gegen Nicolaus Crellius versuhr, und das Vorgehen der Jesuiten gegen die Partei des Bischoss von Ppern beweist. <sup>79</sup>)

8. Herr Hobbes bemerkt übereinstimmend mit Aristozteles, daß es zwei Quellen sür den Beweis giebt: die Vernunst und die Autorität. Bas die Vernunst anlangt, so läst er, wie er sagt, die aus den Cigenschaften Gottes hergenommenen Gründe gelten und bezeichnet jene Eigenschaften als darlegende, deren Sinn begreislich ist; dabei

behauptet er aber, daß es auch noch andere gebe, von benen man nichts begreift, und die nur leere Worte find, durch welche wir Gott zu ehren meinen. Ich sehe jedoch nicht ein, wie man Gott burch Ausbrücke ehren könne, bie nichts bezeichnen. Dielleicht find Weisheit, Gite, Gerechtig= feit bei herrn hobbes wie bei Spinoza in Bezug auf Gott und das Universum nur erdichtete Annahmen, da nach ihrer Meinung die erfte Urfache vermöge ber Nothmendigfeit ihrer Macht und nicht vermöge ber Wahl ihrer Bei8= heit handelt — eine Anficht, beren Falschheit ich gur Geninge dargethan habe. Herr Hobbes scheint sich hier nicht ausreichend haben aussprechen wollen, aus Furcht, Anstoß ju erregen, und das ist durchaus löblich. Auch hatte er, wie er felbst fagt, aus diesem Grunde den Bunsch ausge= sprocen, daß die Verhandlungen zwischen bem Bischof und ihm ju Paris nicht veröffentlicht murben. Dabei bemerkt er, daß es nicht gut fei, wenn man fage, daß eine Sand= lung, die Gott nicht wolle, doch eintrete, weil das in Wahr= heit sagen heißt, es mangle Gott an Macht. Gleichzeitig aber fügt er noch hinzu, daß es ebenso wenig gut sei, wenn man bas Gegentheil fage, und Gott zur Laft lege, daß er das Böse wolle, weil das sich nicht gezieme und man bamit Gott einen Mangel an Gute vorzuwerfen scheine. Er meint also, daß es nicht gut sei, über biese Dinge die Wahrheit zu fagen, und er würde allerdings Recht haben, wenn die Wahrheit in den paradoren Lehren enthalten ware, die er vertheidigt, benn nach feiner Deinung scheint Gott in ber That feine Gitte gu befiten, ober ift vielmehr bas, was er Gott nennt, nur bie einsichtslose Natur ber Maffe ber ftofflichen Dinge, Die gemäß einer unbedingten Nothwendigfeit nach mathematischen Gesetzen handelt gang wie die Atome im Spfteme Epifurs. Wäre Gott so, wie die Großen bier auf Erben zuweilen find, so würde es allerdings nicht angebracht fein, alle ihn betreffenben Wahrheiten auszusprechen. Allein Gott ift nicht wie

ein Mensch, bessen Absichten und Handlungen oft mit Stillschweigen übergangen werben müssen, während es immer statthaft und vernünftig ist, die Rathschläge und Handlungen Gottes zu veröffentlichen, weil sie immer schör und lobenswerth sind. Daher dürsen die Wahrheiten, welche Gott betreffen, immer ausgesprochen werden, wenigstens so weit das Aergernis dabei in Frage kommt, und ich selbst habe, wie mir scheint, in einer Weise, die Dernunst befriedigt und die Frömmigkeit nicht verlett, auseinandergesett, wie es zu verstehen ist, daß Gottes Wille seine Wirkung hat und zur Sünde mitwirkt, ohne daß Gottes Güte oder seine Gerechtigkeit darunter leiden.

9. Was bie ber beiligen Schrift entnommenen Beweisstellen anlangt, so theilt Herr Hobbes dieselben in drei Mlassen: die einen, sagt er, sprechen für mich, die andern sind neutral, und die dritten scheinen für meinen Gegner ju fprechen. Die Stellen nun, welche ihm feiner Unficht gunftig icheinen, find bie, welche bie Ursache unseres Willens in Gott felbst suchen, wie 3. B. Genesis XLV, 5, wo Joseph zu seinen Brübern sagt: "Und nun bekummert euch nicht, daß ihr mich hieher verkauft habt, denn um eures Lebens willen hat mich Gott vor euch hergesandt," und ebenda Vers 8: "Nicht ihr habt mich hergesandt, sondern Gott." Auch sagt Gott Erodus VII, 3: "Ich will Bharao Berg verharten," und Mofes berichtet Deuterono= mium II, 30: "Aber Sihon, ber König gu Besbon, wollte uns nicht burchziehen laffen; benn ber Berr, bein Gott, uns nicht durchziehen lassen; denn der Herr, dem Gott, verhärtete seinen Muth und verstockte ihm sein Herz, auf daß er ihn in deine Hände gäbe." Ferner sagt David von Simei (2. Samuel. XVI, 10): "Laßt ihn fluchen, denn der Herr hat es ihm geheißen: Fluche David. Wer kann nun sagen: warum thust du also?" Und 1. Kön. XII, 15 heißt es: "Der König" (Rehabeam) "gehorchte dem Bolke nicht, denn es war also gewandt von dem Herrn." Ferner Hiob, XII, 16: "Sein ist, der da irret und der da versühret;" Bers 17: "Er machet die Richter toll;" Bers 24: "Er nimmt weg den Muth der Obersten des Volks im Lande und läßt sie irren in den Wüsten" und Bers 25: "Er macht sie irre wie die Trunkenen." Jesaias X, 6 fagt Gott vom König ber Affprer: "Ich will ihn fenden wider bas Bolt meines Bornes, daß er es beraube und zertrete es wie Koth auf ber Gaffe." Und Jeremias fagt (X, 23): "Ich weiß, Herr, daß bes Meu-schen Thun stehet nicht in seiner Gewalt, und stehet in niemandes Macht, wie er wandele ober feinen Bang richte." Ferner fagt Gott bei Ezechiel (III, 20): "Wenn sich ein Gerechter von seiner Gerechtigkeit wendet und thut Boses, so werbe ich ihn laffen anlaufen, bag er muß fterben." Und ber Erlöser felbst spricht bei Johannes (VI, 44): "Es fann niemand zu mir tommen, es fei benn, daß ihn ziehe ber Bater, ber mich gesandt hat." Betrus erklärt Apostel= geschichte II, 23: "Ihr habt ihn" (Jesus) "genommen burch bie Hände ber Ungerechten, nachdem er aus bebach= tem Rath und Vorsehung Gottes gegeben mar," und ebenda Rap. IV, B. 27. 28: "Sie haben fich versammlet über bein heiliges Kind Jesum, Herodes und Pontius Pilatus mit ben Beiben und bem Bolf Ifrael, ju thun, mas beine Hand und bein Rath zuvor bedacht hat, das geschehen follte." Ferner fagt St. Paulus im Briefe an die Romer IX, 11: "So liegt es nun nicht an jemandes Wollen ober Laufen, sondern an Gottes Erbarmen;" ebenda Bers 18: "So erbarmet er sich nun, welches er will, und verftodet, welchen er will," Bers 19: "Go fageft bu ju mir: Bas ichulbiget er benn uns? wer fann feinem Willen widerstehen?" und Bers 20: "Aber wer bist bu benn, Menich, bag bu mit Gott rechten willft? Spricht auch ein Werk zu seinem Meister: Warum machst du mich also?" Ebenso heißt es 1. Korinth. IV, 7: "Wer hat bich bem andern vorgezogen, und was haft bu, bas du nicht empfangen haft?", ebenda XII, 6: "Es find man=

cherlei Kräfte, aber es ist ein Gott, ber ba wirket alles in allem;" ferner Ephes. II, 10: "Wir sind sein Werk, geschaffen in Jesu Christo zu guten Werken, zu welchen Gott
uns zuvor bereitet hat, daß wir barinnen wandeln sollen," und Philipper II, 13: "Gott ift es, ber in euch wirket beides, das Wollen und das Bollbringen, nach seinem Wohlgefallen." Bu biefen Stellen fonnen noch alle bie hinzugezogen werden, bie Gott zum Urheber aller Gnabe und aller guten Neigungen machen, und ebenso die, nach benen wir im Zuftand ber Gunde gleichsam todt find.

10. hier nun die nach herrn hobbes neutralen Stellen. Es find bas jene, in benen bie heilige Schrift fagt, ber Mensch habe die Wahl, zu handeln, wenn er wolle, ober nicht zu handeln, wenn er nicht wolle, wie z. B. Deute= ronom. XXX, 19: "Ich nehme himmel und Erbe heute über euch zu Zengen. Ich habe euch Leben und Tod, Segen und Fluch vorgelegt, daß du das Leben erwählest, und du leben mögest, du und bein Same." Josua XXIV, 15: "Erwählet euch heute, welchem ihr bienen wollt." 2. Samuel. XXIV, 12 spricht ber herr zu Gab, dem Propheten: "Gehe hin und rede zu David: Go fpricht ber Berr: breierlei bringe ich zu bir, ermähle bir berer eines, daß ich es dir thue," und Jesaias VII, 16 heißt es: "Bis der Knabe lernet Boses verwerfen und Gutes er= wählen." Die Stellen endlich, von benen herr hobbes anerkennt, bag fie feiner Unficht zu widerftreiten icheinen, find alle jene, in benen angebeutet wird, bag ber Wille bes Menschen nicht mit bem Willen Gottes übereinftimmt, wie z. B. Jesaias V, 4: "Was sollte man boch mehr thun an meinem Beinberge, bas ich nicht gethan habe an ihm? Warum hat er benn Heerlinge gebracht, ba ich wartete, daß er Trauben brachte?"; Jeremias XIX, 5: "Gie haben bem Baal Sohen gebauet, ihre Kinder zu verbrennen bem Baal zu Brandopfern, welches ich ihnen weber geboten, noch babon geredet habe, bazu in mein Berg nie ge=

kommen ist;" Hosea XIII, 9: "Frael, bein Unglück kommt von dir selbst, benn bein Heil stehet allein bei mir," und 1. Timoth. II, 4: "Gott will, daß alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen." Er bemerkt dazu, daß er noch eine Anzahl anderer Stellen ansühren könne, wie z. B. die, welche besagen, daß Gott nicht die Ungerechtigkeit will, daß er das Heil des Sünders will, und überhaupt alle die, welche zu erkennen geben, daß Gott das Gute gebiete und das Böse verbiete. 80)

will, und überhaupt alle die, welche zu erkennen geben, daß Gott das Gute gebiete und das Böse verbiete. 80)

11. Gegen diese Stellen nun macht Herr Hobbes geletend, daß Gott nicht immer das will, was er gebietet, wie z. B. als er Abraham gebot, seinen Sohn zu opfern, und daß sein offenbarter Wille nicht immer sein voller Wille ober fein Beschluß ift, wie 3. B. als er bem Propheten Jonas offenbarte, daß Ninive in vierzig Tagen untergeben würbe. Er bemerkt auch, bag ber Sat: Gott wolle das Beil aller, nur bedeute, daß Gott allen gebiete, das zu thun, was zum Heise nöthig ist, und daß, wenn die Schrift sagt, Gott wolle die Sünde nicht, dies nur heiße, er wolle sie bestrafen. Was die übrigen Stellen anbetrifft, so hält Herr Hobbes dieselben sür übereinstimmend mit der gewöhnlichen menschlichen Redeweise. Inbeffen wird man ihm einwerfen, bag es Gottes nicht würdig fei, daß fein offenbarter Wille mit feinem wirklichen Willen in Widerspruch stehe, daß also das, was er den Niniviten durch Jonas sagen ließ, eher eine Drohung, als eine Boraussagung war, und daß dabei ihre Undußsertigkeit stillschweigend vorausgesetzt war — auch saßten ja die Niniviten es wirklich in diesem Sinne auf. Ferner wird man ihm entgegnen, daß Gott, als er dem Abraham die Opserung seines Sohnes befahl, in Wirklichkeit den Gehorsam, aber nicht die That wollte, die er ja auch verhinderte, nachdem er den Gehorsam erlangt hatte, denn es war dies keine That, die an sich gewollt zu werden verdiente. Anders verhält es sich bagegen mit den Hand=

lungen, hinsichtlich berer er zu erkennen giebt, daß er sie ausdrücklich wolle, und die in der That würdig sind, Gesgenstand seines Willens zu sein. Zu dieser Klasse gehört die Frömmigkeit, die Nächstenliebe und jede tugendhafte Handlung, die Gott gebietet, namentlich aber auch die Unterlassung der Sünde, die weiter von der göttlichen Vollkommenheit entfernt ist als alles andere. Es ist also Unterlassung der Sünde, die weiter von der göttlichen Volkommenheit entsernt ist als alles andere. Es ist also unvergleichlich besser, wenn man den Willen Gottes so auslegt, wie das in meinem Werke geschehen ist, und daher sagt, Gott habe in Folge seiner höchsten Güte vorgängig eine ernste Neigung, alles Gute und jede löbliche Handlung hervorzubringen oder hervordringen zu sehen und ihre Hervordringung zu bewirken, und dagegen alles lebel und jede schlechte Handlung zu verhindern oder sehlschlagen zu sehen und ihr Fehlschlagen zu bewirken, durch biese selbe Büte aber in Verdindung mit einer unendlichen Weisheit und durch das Zusammenwirken aller vorgängigen und besondern Neigungen zu jedem einzelnen Gute und zur Verhinderung sedes einzelnen lebels werde er bestimmt, den besten möglichen Plan der Dinge zu verwirklichen, was eben seinen schließlichen und entschehen Willen ausmacht; da nun dieser beste Plan so beschaffen ist, daß das Gute darin, wie das Licht durch den Schatten, so durch einiges Schlechte, das unvergleichlich geringer ist als jenes Gute, hervorgehoben werden nuß, so konnte Gott weder dies Schlechte völlig ausschließen, noch gewisse von diesem Plane ausgeschlossene Witter aufnehmen, ohne gegen seine höchste Vollenmenheit zu verstoßen; und eben deshalb nuß man sagen, er habe die Sinde anderer gestattet, weil er sonst secht, dasse wirde als alle Sinden werden würde, die schimmer gewesen wäre als alle Sinden der Geschöpse. 12. Meines Erachtens hat der Bischof von Derrh mindestens darin Recht, daß er sagt (Abschnitt XV seiner Antwort, S. 153), die Ansicht der Gegner widerstreite der Frömmigkeit, sobald sie alles aus Gottes Macht allein zu-

zudführen, und herr hobbes burfe feineswegs behaupten, baß bie Berehrung ober ber Cultus nur ein Zeichen ber Macht bessen sei, den man verehrt, da man auch die Weisheit, die Güte, die Gerechtigkeit und andere Boll= kommenheiten anerkennen und verehren könne und auch solle. Magnos facile laudamus, bonos libenter.\*) Diese Ansicht, die Gott alle Güte und alle wahre Gerechtigkeit abspricht, die ihn als einen Thrannen barstellt, der eine unumschränkte Macht ohne jede Abhängigkeit von Recht und Billigkeit gebraucht und Millionen von Geschöpfen erschaft, die dann ewig unglücklich sind, und das in keiner andern Absicht als um nur seine Macht zu zeigen — eine solche Ansicht ist im Stande, die Menschen sehr schlecht zu machen, und wenn sie allgemein anerkannt wäre, so bes dürfte es keines Teusels weiter in der Welt, um die Menschen unter sich und mit Gott zu entzweien, wie dies die Schlange that, als sie die Eva glauben machte, Gott habe mit dem Verbote, von der Frucht des Baumes zu essen, nicht ihr Bestes gewollt. Herr Hobbes such in seiner Duplik (S. 160) diesen Streich abzuwehren, indem er sagt, die Güte sei nur ein Theil der göttlichen Macht, nämlich das Vermögen, sich beliebt zu machen. Aber das heißt nur mittelst einer Ausstucht den Sinn der Ausdrücke ver= drehen und das mit einander vermengen, was von ein= ander unterschieden werden muß. Und dann, bei Lichte betrachtet, wie fann Gott fich beliebt machen, wenn er nicht bas Wohl ber vernünftigen Geschöpfe beabsichtigt, wenn er feine andern Principien der Gerechtigfeit hat, als nur seine Macht, die ihn veranlaßt, entweder das, was der Zusall ihm darbietet, willfürlich, oder das, was mögslich ist, mit Nothwendigkeit hervorzubringen, ohne daß eine auf dem Guten beruhende Wahl vorhanden ist? Diese Lehren von der blinden Macht oder von der willkürlichen

<sup>\*)</sup> Die Großen lobt man leicht, bie Guten gern.

Gewalt zerstören also die Frömmigkeit, denn die erstere vernichtet das vernünftige Princip oder die Vorsehung Gottes, und die andere legt Gott Handlungen bei, die sich nur für das böse Princip schicken. Die Gerechtigkeit Gottes, sagt Herr Hobbes (S. 161), ist nichts anderes als die Macht, die er besitzt und durch Austheilung von Fluch und Segen ausübt. Diese Desinition setzt mich in Erstender staunen: nicht die Macht, Fluch und Segen auszutheilen, fondern ber Wille, fie vernünftig ju vertheilen, b. h. bie von der Weisheit geleitete Güte, macht die Gerechtigkeit Gottes aus. Aber, sagt Herr Hobbes, die Gerechtigkeit Gottes gleicht nicht der Gerechtigkeit des Menschen, der nur durch Befolgung der von seinem Obern aufgestellten Gesetz gerecht ist. Auch darin täuscht sich Herr Hobbes Gesetze gerecht ist. Auch darin täuscht sich herr hobbes und ebenso herr Pusendorf, der sich dieser Meinung ansgeschlossen hat. Die Gerechtigkeit hängt sowohl bei den Menschen wie bei Gott nicht von den willstürlichen Gesetzen der Obern, sondern von den ewigen Regeln der Weisheit und der Güte ab. An derselben Stelle behauptet herr hobbes auch, daß die Weisheit, die man Gott beilegt, nicht in einer logischen Erwägung der Mittel im hinblick auf die Zwecke, sondern in einer undegreislichen Eigenschaft bestehe, die einem undegreislichen Wesen beigelegt werde, um dasselbe zu ehren. Wie es scheint, will er damit sagen, sie sei ein unsagdares Etwas, das einem unsagdaren Etwas beigelegt werde, oder wohl gar eine chimärische Eigenschaft, die einer chimärischen Substanz zuertheilt worden, um die Völker vermittelst der Verehrung, die sie derselben widmen, einzuschüchtern und zu unterhalten. Denn im Grunde genommen kann herr hobbes schwerlich eine ans wiomen, etizuschaftert und zu unterhalten. Denn im Grunde genommen kann Herr Hobbes schwerlich eine ans bere Meinung von Gott und seiner Weisheit haben, da er ja nur stoffliche Substanzen anerkennt. Wäre Herr Hobbes noch am Leben, so würde ich es unterlassen haben, ihm Ansichten zur Last zu legen, die ihm schaden könnten, aber es ist schwer, ihn davon frei zu sprechen: in der

Folge mag er auch vielleicht anderer Meinung geworden sein, denn er hat ein hohes Alter erreicht, so daß man hofsen dars, seine Irrthümer werden nicht verderblich sür ihn geworden sein. Da sie das aber sür andere werden können, so ist es angebracht, daß man denen eine Warnung giebt, die einen Schriftseller lesen, der im übrigen viel Berdienst hat, und von dem man in sehr vielen Dingen lernen kann. Allerdings schlußfolgert Gott nicht eigentlich, da er nicht, wie wir, Zeit braucht, um von einer Wahrseit zu einer andern überzugehen, da er aber alle Wahrseiten und alle Verknüpfungen derselben mit einem Male ersaßt, so kennt er auch alle Folgerungen und schließt im höchsten Grade alle die Schlußreihen in sich, die wir aufstellen können: und eben deshalb ist seine Weisheit eine vollkommene. §2)

## III.

## Bemerkungen

über

das kürzlich in England erschienene Buch

vom

## Arsprung des Aebels.

1. Es ift zu bedauern, bag herrn Bayle nur die in ben Zeitschriften erschienenen Recensionen bieses trefflichen Bertes zu Gefichte gefommen find, benn hatte er es felbft gelesen und gehörig geprüft, so würde er uns Belegenheit gegeben haben, mehrere Schwierigkeiten gu beben, bie wie die Röpfe der Hydra immer wieder von neuem entstehen bei einem Gegenstande, bei bem man sich leicht in ben Ausbrücken verstricken kann, wenn man nicht das ganze Spstem vor sich hat und sich nicht die Milhe giebt, mit aller Genauigkeit und Schärfe zu begründen und zu folgern. Denn bei ben Gegenständen, welche bie Borftellungskraft übersteigen, ist die Schärfe ber Beweise baffelbe, was die Figuren in der Geometrie sind, da immer etwas vorhanden sein muß, das der Ausmerksamkeit eine bestimmte Richtung ju geben und bie Berknüpfung zwischen ben Betrachtungen berzustellen vermag. Aus biefem Grunde meinte ich, als mir jenes gelehrte und zugleich anziehend geschriebene lateinische Buch, das in London erschienen und dann in Bremen nachgedruckt worden ift, zuerst in die Hände fiel, daß die Erhabenheit des Gegen=

standes und das Berdienst bes Berfassers eine nähere Betrachtung erforberten, bie einzelne Leser sogar von mir verlangen burften, ba ich nur gur Halfte mit jenem Antor übereinstimme. Das Werk enthält nämlich fünf Kapitel, von benen das fünfte mit bem Unhange fo ftart ift, wie die übrigen vier zusammen genommen, und ich bin inne geworden, daß biese vier ersten Kapitel, die vom Uebel im allgemeinen und vom physischen Uebel im besondern handeln, mit Ausnahme einiger befonderer Stellen giem= lich mit meinen Principien zusammenstimmen und sogar bin und wieber einzelne Puntte, bie ich nur flüchtig beruhrte, weil Berr Baple fein besonderes Gewicht barauf gelegt hatte, mit großer Beredtsamkeit ausführlich erörtern. Das fünfte Kapitel bagegen, bas in seinen Abschnitten, von benen einige gangen Rapiteln gleichkommen, bie Freiheit und bas bavon abhängige moralische Uebel behandelt. ift auf Brincipien aufgebaut, die den meinen und oft so= gar benen bes herrn Baple - wenn es eben möglich wäre, ihm sesste Principien beizumessen — schnurstracks zu-widerlausen. Dies fünste Kapitel will nämlich zeigen — wenn das überhaupt anginge — daß die wahre Freiheit von einer unbestimmten, völligen und unbedingten, nach beiben Seiten hin gleich großen Gleichgiltigkeit abhängig sei, so baß also weber bei bem Wählenben noch am gewählten Gegenstande irgend ein Grund für bie Enticheidung vorhanden ist, der der Entscheidung vorherginge, und man nicht das wählt, was gefällt, sondern durch das grundlose Wählen bewirkt, daß das gefällt, was man wählt.

2. Das Princip einer Wahl ohne Grund und ohne Ursache, einer Wahl, die des Zwecks der Weisheit und der Güte beraubt ist, wird von vielen als das große Vorzrecht Gottes und der vernünftigen Substanzen und als die Quelle ihrer Freiheit, ihrer Zufriedenheit, ihrer Sittlichkeit und des ihnen zuzurechnenden Guten oder Bösen angesehen. Und zuweilen wird die Einbildung, als könne

man sich nicht nur von ber Neigung, sondern sogar auch von der Vernunft im Innern und von dem Guten ober bem Schlechten in ber Außenwelt unabhängig nennen, in so schönen Farben bargestellt, daß man sie für bas Vor= trefflichste auf ber Welt halten sollte, und boch ist es nur eine leere Einbildung, eine Unterdrückung ber Bernunft burch bie Laune, mit ber man sich bruftet. Man behauptet ba etwas Unmögliches, fande es aber wirklich statt, fo würde es schädlich fein. Diese erträumte Eigenthumlich= feit konnte einem Don Juan im Steinernen Gafte beigelegt werben, auch könnte irgend ein überspannter Ropf ben äußern Schein berselben affectiren und fich ein= reden, er besitze sie in der That: in der Natur aber wird nie eine Wahl vorkommen, zu ber man nicht burch bie vorhergehende Vorstellung vom Guten ober vom lebel, burch Reigungen ober burch Gründe bestimmt wird, und ich habe baber immer die Vertheidiger biefer unbedingten Gleichgiltigkeit aufgeforbert, ein Beispiel bafür beizubringen. Wenn ich indeffen auch biefe Wahl, bei ber man burch nichts bestimmt wird, als Traumgespinnst behandle, fo beabsichtige ich boch burchaus nicht, Die Bertheibiger bieser Ansicht und namentlich ben tüchtigen Autor bes in Rebe ftebenben Buches als Träumer hinzustellen. Die Peripatetiker lehrten einige Dinge biefer Art, man würde aber eine schreiende Ungerechtigkeit begehen, wenn man einen Occam, einen Guiffet, einen Cafalpinus, einen Conringius, Die noch einige scholastische Unsichten vertheibigten, welche man ingwischen geläutert und umgestaltet hat. be8= halb verachten wollte. 82a)

3. Eine von diesen Ansichten nun, die jedoch von der spätern Scholastik und im Zeitalter der Chimaren wieder ins Leben gerusen und in die Philosophie eingeführt worsden ist, ist eben die unbestimmte Gleichgiltigkeit beim Wählen oder der als in den Seelen vorkommend gedachte wirkliche Zusall, als ob nichts uns eine Neigung verliehe,

wenn wir bessen nicht flar und beutlich inne werden, und als ob eine Wirfung ohne Ursachen sein könnte, sobald diese Ursachen nicht mahrnehmbar sind: es ist das beinahe gang biefelbe Weise wie die, in ber einige die nicht finn= lich wahrnehmbaren Utome geläugnet haben, weil sie dieselben nicht seben. Da aber die neuern Philosophen die icholastischen Ausichten umgestaltet und verbeffert haben, indem fie nach den Gesetzen ber forperlichen Natur zeigten, daß ein Körper nur burch die Bewegung eines andern, ber ihn treibt, in Bewegung gesetzt werden fann, fo muß man ebenso annehmen, daß unfere Seelen — fraft ber Gesetze ber geistigen Natur - nur burch irgend einen Grund des Guten ober Bofen bewegt werden fonnen, felbst wenn die genaue und bestimmte Erkenntuis besselben nicht möglich ift, weil es eine unendliche Menge kleiner Borftellungen giebt, die uns zuweilen heiter, befümmert und sonst verschieden stimmen und uns bas eine angeneh= mer als bas andere machen, ohne daß man fagen fann, warum. Platon, Aristoteles und sogar Thomas von Uguino, Durandus a Sancto Portiano und andere von ben tüchtigsten Scholaftikern urtheilen barüber wie ber große Haufe, und wie Leute ohne Vorurtheile es immer gethan haben. Sie fetzten bie Freiheit in ben Gebranch ber Bernunft und bie Berwendung ber Reigungen, burch welche die Gegenstände erwählt ober verworfen werden. und nehmen als feststehend an, daß unfer Wille bei seiner Wahl durch die mahren ober scheinbaren Güter ober Uebel bestimmt werbe, die man an den Gegenständen bemerkt. Schließlich aber haben einige allzu spitfindige Philosophen aus ihrem Deftillirkolben ben unerklärbaren Begriff einer durchaus von allem unabhängigen Wahl zu Tage geför= bert, der Wunder thun und alle Schwierigkeiten lösen soll. Aber er felbst bietet gleich von vorn berein eine ber größ= ten, indem er das große Princip ber Urtheilskraft verlett. laut welchem wir immer annehmen, baf nichts ohne eine

Ursache ober einen zureichenden Grund geschehe. Da die Scholastifer häusig die Anwendung dieses großen Princips vergaßen, indem sie gewisse ursprüngliche verborgene Qua-litäten annahmen, so darf man sich nicht wundern, daß diese erdichtete unbestimmte Gleichgiltigkeit bei ihnen Bei-sall gesunden hat, und daß sogar ausgezeichnete davon eins genommen waren. Unser Versasser, der im übrigen von vielen Irrthümern der gewöhnlichen Scholastifer frei ist, hält noch an diesem erdichteten Gebilde sest; ohne Zweisel aber ist er einer der geschildesten Vertheidiger desselben:

Si Pergama dextra
Defendi possent, etiam hac defensa fuissent.\*)

Er giebt ihm die beste mögliche Wendung und zeigt es nur von feiner guten Seite. Er entfleibet bie Spontanei= tät und die Bernunft ihrer Borzuge und legt fie fämmt= lich ber unbestimmten Gleichgiltigkeit bei: nur burch biefe Gleichgiltigkeit ift man thätig, widersteht man ben Leiden= ichaften, macht man fich nach feiner Wahl beliebt, ift man gludlich, und es scheint banach, als ob man elend fein würde, wenn irgend eine gliickliche Nothwendigkeit uns zwänge, gut zu mählen. Unfer Berfaffer hatte über ben Ursprung und die Gründe ber natürlichen Uebel vortreff= liche Sachen gefagt, er brauchte alfo nur bie nämlichen Principien auf das moralische Uebel anzuwenden, um so mehr, da er selbst der Ansicht ist, daß das moralische Uebel durch die physischen Uebel, die es verursacht oder zu verursachen ftrebt, ein Uebel wirb. Ich fann mir aber nicht erklaren, warum er gemeint hat, es hieße Gott und bie Menschen herabwürdigen, wenn dieselben ber Bernunft unterthan sein mußten, daß sie baburch völlig passiv werben und nicht mit sich selbst zufrieden sein würden, turzum.

12\*

<sup>\*)</sup> Wenn Pergamos mit ber Rechten Vertheibigt werben könnte, so ware es bereits burch biese ges scheen.

daß die Menschen dem von außen auf sie anstürmenden Unglück nichts entgegenzustellen haben würden, wenn sie nicht das schöne Borrecht in sich trügen, die Dinge durch ihre Wahl gut und erträglich machen und durch die Berührung mit dieser wunderbaren Fähigkeit alles in Gold verwandeln zu können.

4. Ich werbe in der Folge diesen Punkt noch genauer prüfen, vorher wird es jedoch gut sein, die vortrefflichen Gebanken unseres Berfassers über die Natur der Dinge und über bie natürlichen Uebel ins Auge gu faffen, jumal ba wir an einigen Stellen noch etwas weiter geben können: auch werben wir auf diesem Wege bie gange Ginrichtung feines Spftems beffer fennen lernen. Das erfte Rapitel enthält die Brincipien. Unfer Berfaffer nennt Gubftang ein Wefen, beffen Begriff nicht bas Dafein eines anbern einschließt. Ich weiß nun nicht, ob es, bes Zusammen= hangs ber Dinge wegen, bergleichen unter ben Geschöpfen giebt: bas Beispiel einer Wachsterze ift so wenig bas Bei= spiel einer Substang, wie es bas eines Bienenschwarms fein würde. Man kann jedoch die Ausbrücke auch in einem weitern Sinne nehmen. Unfer Autor bemerkt fehr richtig, daß nach allen Beränderungen des Stoffs und nach Wegnahme aller ber Eigenschaften, berer er beraubt werben fann, bemfelben noch die Ausbehnung, die Beweglich= feit, die Theilbarkeit und die Widerstandsfraft verbleibe. Er erflärt auch die Natur ber Begriffe und giebt gu verstehen, daß die Universalien nur die Aehnlichkeiten bezeichnen, die zwischen ben Individuen bestehen, und daß wir unter Vorstellungen nur das burch eine un= mittelbare Empfindung Erfannte verftehen, mahrend alles übrige uns nur durch seine Beziehungen zu diesen Vorstellungen bekannt ist. Wenn er aber zugiebt, daß wir feine Vorstellung von Gott, vom Geiste und von der Substang hatten, fo icheint er nicht hinlanglich beachtet gu haben, bag mir ben Beift und bie Gubftang unmittelbar

wahrnehmen, indem wir uns selbst wahrnehmen, und daß die Borstellung Gottes durch die Beseitigung der Grenzen unserer Bollsommenheiten in der Borstellung von uns entsteht, wie die Ausdehnung, unbedingt genommen, in der Borstellung von einer Kugel enthalten ist. Mit Recht behauptet er auch, daß wenigstens unsere einfachen Borstellungen uns angeboren seien, und verwirft er die unbeschriebene Tasel des Aristoteles und des Herrn Locke. Dagegen kann ich ihm nicht einräumen, daß unsere Borstellungen kaum mehr Beziehung zu den Dingen haben als die in die Luft gehauchten Worte, oder als die auf das Papier geworsenen Schristzüge Beziehungen zu unsern Borstellungen haben, und daß auch die Beziehungen der Empfindungen willkirklich und ex instituto\*) seien wie die Bedeutungen der Worte. Ich habe schon an anderer Stelle dargelegt, weshalb ich in diesem Punkte nicht mit unsern Cartesianern übereinstimme.

5. Um zur ersten Ursache zu gelangen, sucht unser Versasser ein Kriterion ober Kennzeichen der Wahrheit und setzt dasselbe in jene Kraft, durch welche unsere innern Behauptungen, sobald sie einleuchtend sind, den Verstand nöthigen, ihnen zuzustimmen: dadurch, sagt er, messen wir den Sinnen Glauben bei. Er zeigt auch, daß das Kennzeichen der Wahrheit bei den Cartesianern, nämlich eine klare und deutliche Vorstellung, selbst eines neuen Kennzeichens zur Ersenntnis dieser Klarheit und Deutlichkeit bedarf, und daß die Uebereinstimmung oder Nicht-Ueberzeinstimmung der Vorstellungen (oder vielmehr der Ausdrücke, wie man früher sagte) ebensalls trügerisch sein kann, da es wirkliche und anscheinende Uebereinstimmungen giedt. Er scheint sogar anzuerkennen, daß auch die innere Kraft, die uns nöthigt, unsere Zustimmung zu geben, Vorsicht erheischt und aus eingewurzelten Vorurtheilen stammen

<sup>\*)</sup> Auf bem Herkommen beruhend.

fann. Deshalb meint er auch, daß ber, welcher ein anderes Kriterion gäbe, etwas sehr Nützliches für die Menschheit gesunden haben würde. Ich habe versucht, dies Kriterion in einer kleinen, 1684 veröffentlichten Ab-handlung über die Wahrheit und die Ideen darzulegen, und obgleich ich mich nicht rühme, bamit etwas Neues entbedt zu haben, so hoffe ich boch, bamit Dinge klarge= legt zu haben, von benen man bis babin nur eine ver= worrene Kenntuis hatte. Ich unterscheide nämlich zwischen Sach=Wahrheiten und Bernunft-Wahrheiten. Die Sach= Wahrheiten können nur durch die Gegenüberstellung mit ben Bernunft=Wahrheiten und burch Zurudführung auf bie in uns vorhandenen unmittelbaren Vorstellungen beglaubigt werben, welche Borftellungen, wie St. Augustinus und herr Descartes febr richtig erfannt haben, nicht bezweifelt werden können, da wir ja doch nicht bezweifeln fönnen, daß wir denken, und daß wir sogar diese oder jene Dinge denken. Um aber zu erkennen, ob unsere in-nern Borstellungen einige Realität in den Dingen besitzen, und um von den Gedanken zu den Gegenständen zu gelangen, muß man meiner Meinung nach erwägen, ob unsere Vorstellungen unter sich und mit andern, bie wir gehabt haben, richtig verknüpft sind, so daß die Regeln ber Mathematik und andere Bernunft=Bahrheiten dabei zur Geltung kommen: ist das der Fall, so muß man sie für wirkliche halten, und ich glaube, dies ist das einzige Mittel, um sie von den Einbildungen, Träumen und Visionen zu unterscheiden. Die Wahrheit der Dinge außer uns kann also nur burch ben Zusammenhang ber Bhanomena erkannt werben. Das Kriterion ber Ber= nunft= Wahrheiten ober ber Wahrheiten, die bem Be= griffsvermögen entspringen, besteht in einer genanen und sorsfältigen Anwendung der Regeln der Logik. Was die Vorstellungen oder Begriffe anlangt, so nenne ich alle die wirkliche, deren Möglichkeit gewiß ist, und die

Definitionen, welche diese Möglichkeit nicht angeben, sind nur Nominal = Definitionen. Die tlichtig in der Analyse bewanderten Geometer kennen den Unterschied, der in dieser Hinsicht zwischen den Eigenthümlichkeiten besteht, durch welche eine Linie oder Figur definirt werden kann. Unser tlichtiger Autor ist vielleicht nicht so tief eingedrungen, aus all dem hier nachstehend Angesührten aber erssieht man, daß es ihm weder an Tiese, noch an Gründslichkeit sehlt.83)

6. Dennächst untersucht er, ob die Bewegung, der Stoff und der Raum von selbst bestehen, und erwägt zu diesem Zwecke, ob man sich vorzustellen vermag, daß sie nicht bestehen. Dabei hebt er das Vorrecht Gottes her= nicht bestehen. Dabei hebt er das Vorrecht Gottes hersvor, daß man, sobald man annimmt, daß er besteht, auch zugeben muß, daß er mit Nothwendigkeit besteht. Es ist das ein Folgesat aus einer Bemerkung, die ich in der oben erwähnten kleinen Abhandlung gemacht habe, daß man nämlich, sobald man zugebe, daß Gott möglich sei, auch zugeben müsse, daß er mit Nothwendigkeit besteht. Sobald man aber zugiebt, daß Gott besteht, giebt man auch zu, daß er möglich ist. Sobald man daher zugiebt, anch zu, daß er möglich ift. Sobald man daher zugiebt, daß Gott besteht, muß man auch zugeben, daß er mit Nothwendigkeit besteht. Dies Borrecht ist jedoch den oben genannten drei Dingen nicht eigen. Auch meint unser Berfasser von der Bewegung im besondern, es genüge nicht, wenn man mit Herrn Hobbes sage, daß die gegen-wärtige Bewegung von einer frühern herrühre, diese wieder von einer noch frühern und so ins Unendliche sort. Denn man mag so weit zurückgehen, wie man will, hinssichtlich des Grundes sür die Bewegung im Stosse kommt man damit nicht weiter. Dieser Grund muß also außershalb jener Reihe liegen, und wenn es eine ewige Bewegung gäbe, so bedürste es auch eines ewigen Bewegers: wie die Strahlen der Sonne, wenn sie auch mit der Sonne ewig wären, nichtsbestoweniger ihre ewige Ursache in der ewig waren, nichtsbestoweniger ihre ewige Ursache in ber

Sonne haben wilrden. Ich freue mich, diefe Begründun= gen unferes gewandten Berfaffers mittheilen zu konnen, bamit man fieht, von welcher Wichtigkeit nach feiner Deinung das Princip des zureichenden Grundes ift. Denn wenn es statthaft ift, etwas anzunehmen, wofür anerkanntermaßen fein Grund vorhanden ift, fo wird es einem Atheisten leicht fein, biefen Beweis umzuftogen, in= bem er fagt, es fei nicht nothwendig, daß es einen qu= reichenden Grund für bas Dasein ber Bewegung gebe. Ich will hier nicht auf die Erörterung über die Realität und die Ewigkeit bes Raums eingehen, aus Furcht, mich allzu weit von unserm Gegenstande zu entsernen. Es ge-nügt, wenn ich anführe, daß unser Autor der Ansicht ist, der Raum könne durch Gottes Macht vernichtet werden, aber nur im Ganzen, nicht in einzelnen Theilen, und wir fonnten allein mit Gott bestehen, auch wenn es weber Raum noch Stoff gabe, ba wir bie Borftellung vom Da= fein ber äußern Dinge nicht in uns tragen. Er giebt auch zu bebenten, daß in den sinnlichen Wahrnehmungen ber Tone, ber Gerüche und bes Geschmads bie Borftel= lung vom Raume nicht enthalten ift. Wie man aber auch über ben Raum urtheilen mag, es genligt, baß es einen Gott giebt, ber bie Urfache bes Stoffs und ber Bewegung und damit aller Dinge ift. Unser Verfasser meint, wir fönnten über Gott nur urtheilen, wie ber Blindgeborene über bas Licht. Ich bagegen meine, bag boch etwas mehr in uns vorhanden ist, benn unser Licht ist ja ein Strahl vom göttlichen Lichte. Nachdem er bann noch einige Eigenschaften Gottes besprochen, erkennt unser Autor an, daß Gott zu einem Zwecke handle, der in der Mittheilung feiner Gute besteht, und bag feine Werte trefflich eingerichtet feien. Endlich beschließt er bann bas Rapitel gebührendermaßen, indem er fagt, daß Gott bei ber Erschaf= fung der Belt dafür Sorge getragen habe, berfelben bie größte Angemeffenheit ber Dinge, die größte Bequemlich-

feit für bie mit Gefühl begabten Wefen und bie größte Harmonie unter den Begierden zu verleihen, die eine un= endliche Macht, Weisheit und Güte im Vereine hervor= zubringen vermochten; und wenn nichtsbestoweniger, fügt er hinzu, einiges Uebel barin verblieben ist, so muß man daraus schließen, daß diese unendlichen göttlichen Boll-kommenheiten dasselbe nicht beseitigen konnten (ich möchte

bafür lieber fagen: burften).

7. Das zweite Rapitel giebt eine Zergliederung bes Uebels. Wie ich unterscheibet ber Berfaffer zwischen bem metaphysischen, bem physischen und bem moralischen Uebel. Das metaphysische lebel ift bas ber Unvolltom= menheiten, bas phyfische Uebel besteht im Schmerze und andern ähnlichen Beschwerden und das moralische Uebel endlich in den Sünden. Alle diese Uebel sinden sich in dem Werke Gottes vor, und Lucretius hat daraus gesschlossen, daß es keine Vorsehung gäbe, und demgemäß bestritten, daß die Welt ein Werk der Gottheit sein könne:

Naturam rerum divinitus esse creatam,\*) weil es so viele Mängel in ber Natur ber Dinge gabe:

Quoniam tanta stat praedita culpa.\*\*)

Andere haben zwei Principien angenommen, ein gutes und ein bofes, und einige haben fogar biefe Schwierigfeit für unüberwindlich gehalten, wobei unfer Autor Berrn Baple im Auge gehabt ju haben scheint. Er hofft nun in seinem Werte gu zeigen, baß biefe Schwierigkeit fein Gorbischer Anoten ift, ber Berhauen werben muß, und bemerkt mit Recht, daß Gottes Macht, Beisheit und Gute in ihrer Ausübung nicht unendlich und vollkommen fein würben, wenn biefe lebel ausgeschloffen worben waren.

<sup>\*)</sup> Daß die Natur ber Dinge von Gott geschaffen fet.
\*\*) Weil sie mit so viel Gebrechen behaftet ift.

Im britten Rapitel beginnt er mit dem Uebel aus ber Unvollkommenheit und bemerkt übereinstimmend mit Augustinus, daß die Geschöpfe unvollkommen find, weil fie aus bem Nichts erschaffen worben, während Gott, hätte er eine vollkommene Substanz aus seinem eigenen Reichthum hervorgebracht, einen Gott barans gebildet haben würbe. Dies giebt bem Berfaffer Anlaß zu einem Keinen Absteder gegen die Socinianer. Aber, könnte jemand sagen, warum hat Gott nicht völlig von der Hervorbringung der Dinge Abstand genommen, anstatt unvollkommene zu schaffen? Darauf erwidert der Versasser sehr gut, daß ber leberfluß ber Gite Gottes die Ursache bavon fei. Er bat fich barin mittheilen wollen, felbst auf Roften einer Empfindlichkeit, die wir als bei Gott vorhanden aunehmen, indem wir uns einbilden, daß bie Unvollfommenheiten ihn verleten. Daher war ihm bas Unvollfommene lieber als das Nichts. Aber hier hätte noch hinzugefügt werden können, daß Gott in der That das vollkommenste Ganze hervorgebracht hat, das hervorzubringen möglich war, und mit bem er mit vollem Rechte völlig gufrieben fein fann, da die Unvollkommenheiten an den Theilen zu einer gröfern Vollkommenheit am Ganzen führen. Auch bemerkt ber Berfasser ein wenig weiter unten, daß wohl gewisse Dinge hätten besser gemacht werden können, nicht aber ohne andere, neue Unbequemlichkeiten, die vielleicht größer gewesen wären als die bestehenden. Dies Vielleicht hätte fortfallen können, zumal ber Berfaffer am Schluffe biefes Kapitels — und mit Recht — als sicher hinstellt, baß es zum Befen ber unenblichen Gute gehöre, bas Befte ju wählen. Er hatte baraus icon ein wenig früher ben Schluß ziehen können, baß bie unvolltommenen Dinge mit den vollkommensten verbunden sein werden, sobald sie nicht verhindern, daß es der letztern so viele giebt, wie nur immer möglich ist. Deshalb sind auch neben ben Beiftern bie Körper geschaffen worben, ba bie

lettern fein hindernis für die erstern sind, und die Erschaffung des Stoffs war des großen Gottes durchaus nicht unwürdig, wie die alten Ketzer meinten, die diese Schöpfung einem gewissen Demogorgon zuschwieben. 84)

8. Rommen wir nun jum physischen lebel, von dem im vierten Kapitel die Rede ist. Nachdem er dar= gelegt hat, daß das metaphysische Uebel, d. h. die Unvoll= fommenheit, vom Nichts herrührt, fällt unfer berühmter Autor das Urtheil, daß das physische lebel, d. h. die Un= gemächlichkeit, vom Stoff ober vielmehr von ber Bewegung besselben herrühre. Denn ohne bie Bewegung würde ber Stoff nutlos fein, und unter biefen Bewegungen muß fogar Widerspruch und Verschiedenheit herrschen, benn wenn alles zusammen sich in gleicher Richtung bewegte, so würde es weber Mannigsaltigkeit noch Zeugung geben. Die Bewegungen aber, welche die Zeugungen veranlaffen, bewirken auch die Verberbnis, da eben aus der Verschie= benheit der Bewegungen der Zusammenprall der Körper entspringt, burch ben sie häufig zertheilt und vernichtet werben. Um indessen die Körper dauerhafter zu machen, hat ber Urheber ber Natur fie in Spfteme vertheilt, von benen bie uns bekannten aus leuchtenben und undurch= sichtigen Augeln auf eine Weise zusammengesetzt find, bie fo icon und fo trefflich geeignet ift, die Renntnis und die Bewunderung beffen zu bewirken, was fie enthalten, daß wir uns nichts Schöneres vorstellen können. Die Krone bes Werkes aber war der Ban der Thiere, damit es allent= halben der Erkenntnis fähige Beschöpfe gabe:

Ne regio foret ulla suis animalibus orba.\*)

Unser scharfsinniger Autor meint, daß die Luft und sogar der reinste Aether ebenso wohl ihre Bewohner haben wie das Wasser und die Erde. Gäbe es aber auch Orte ohne

<sup>\*)</sup> Damit feine Gegend ihrer Thiere beraubt mare.

Thiere, so könnten dieselben für andere bewohnte Orte von unentbehrlichem Nuten fein, wie 3. B. Die Gebirge, welche die Oberfläche unferer Erdfugel uneben und quweilen wüst und unfruchtbar machen, für die Erzeugung ber Ströme und Winde nütlich find; auch haben wir feinen Grund, uns über bie Saiben und Morafte zu beflagen, da noch immer Land genug für die Bebauung iibrig bleibt. Ueberbem barf man fich burchaus nicht ein= bilden, daß alles für den Menschen allein geschaffen sei: ber Berfaffer ift überzeugt, nicht nur bag es reine Beifter giebt, fondern auch, bag es unfterbliche, jenen Beiftern ähnliche Thiere giebt, b. h. Thiere, beren Geelen mit einem atherischen und unverwellichen Stoffe verbunden find. Dies ift aber bei ben Thieren, beren Rörper aus Erbe gebilbet und aus Röhren mit barin circulirenden Muffigkeiten gusammengesett ift, und beren Bewegung mit bem Zerbrechen ber Gefäße aufhört, nicht ber Fall, und beshalb glaubt unfer Autor, daß die Unsterblichkeit, welche Abam im Kalle seines Gehorsams gewährt worben ware, nicht eine Folge feiner Natur, fonbern ber göttlichen Gnabe gewesen sein würde. 84a)

9. Nun war es aber für die Erhaltung der zerstörsbaren Thiere nothwendig, daß sie Merkmale hatten, die sie von einer gegenwärtigen Gesahr in Kenntnis setzten und ihnen das Berlangen eingaben, dieselbe zu vermeiden. Deshalb muß das, was mit einer schweren Berletzung droht, zuvor den Schmerz verursachen, der das Thier zu Anstrengungen zu bringen vermag, die im Stande sind, die Ursache jener Ungemächlickeit zu entsernen oder ihr zu entsliehen und damit einem größern Uebel vorzubeugen. Auch die Furcht vor dem Tode dient dazu, daß man demsselben ausweicht: denn wäre er nicht so häßlich und die Aussicht: denn wäre er nicht so häßlich und die Aussicht: denn wäre er nicht so häßlich und die Aussicht sie Thiere sich sehr häusig gar nicht um ihren Untergang oder um die Zerstörung der Theile ihres Körs

pers bekümmern, und bie stärksten würden kaum einen

ganzen Tag lang bestehen.

Ebenso hat Gott ben Thieren ben Hunger und ben Durst gegeben, um sie dadurch zu nöthigen, sich zu ersnähren und zu erhalten, indem sie das ersetzen, was verstraucht wird ober unmerklich verschwindet. Diese Begiersben dienen auch dazu, sie zur Arbeit zu veranlassen, um dadurch eine Nahrung zu gewinnen, die ihrer Körperbesschaffenheit entspricht und geeignet ist, ihnen Kräfte zu geben. Der Urheber aller Dinge hat es sogar sür nothswendig erachtet, daß sehr häusig ein Thier einem andern zur Nahrung diene, wodurch dasselbe keineswegs unglücklicher wird, da ber durch Krankheit herbeigesührte Todebenso schnerzhaft und noch schmerzhafter zu sein pflegt als ein gewaltsamer; auch leben diese Thiere, deren Schicksals es ist, die Beute anderer zu werden, da sie keine Vorzaussicht besitzen, noch sür die Zukunst besorzt sind, darum nicht minder ruhig, sobald sie außer Gesahr sind.

Ebenso verhält es sich mit den Ueberschwemmungen, den Erderschütterungen, den Blitzschlägen und andern

Ebenso verhält es sich mit den Ueberschwemmungen, den Erderschütterungen, den Blitzschlägen und andern Störungen, die von den vernunftlosen Thieren nicht gesfürchtet werden, und die zu fürchten auch die Menschen für gewöhnlich keinen Anlaß haben, da nur wenige dars

unter leiben.

10. Der Schöpfer ber Natur hat diese und andere Uebel, die nur selten eintreten, durch tausend regelmäßige und immerwährende Annehmlichkeiten ausgeglichen. Der Hunger und der Durst vermehren das Vergnügen, das man durch das Zusichnehmen der Nahrung empfindet. Die mäßige Arbeit ist eine angenehme Uebung der Kräfte des Thieres, und der Schlaf ist auf entgegengesetzte Weise ebenfalls angenehm, indem er die Kräfte durch die Ruhe wiederherstellt. Eines der lebhastesten Vergnügen aber ist das, welches die Thiere zur Fortpslanzung antreibt. Da Gott dassu Sorge getragen hat, daß die Gattungen un=

sterblich wären, da die Individuen es hienieden nicht sein können, so hat er auch gewollt, daß die Thiere eine große Liebe zu ihren Kleinen hegten, die so weit geht, daß sie

fich für beren Erhaltung preisgeben.

Mus bem Schmerze und ber Luft entstehen bie Furcht, die Begierbe und die übrigen Leidenschaften, die gewöhn= lich von Nuten sind, obgleich sie auch zuweilen burch Zu= fall zum Bofen ausschlagen. Daffelbe gilt von ben Giften, ben Seuchen und andern schädlichen Dingen, b. h. auch fie find unvermeidliche Folgen eines gut eingerichteten Syftems. Was bie Unwiffenheit und bie Grrthumer anlangt, so muß man bedenken, daß ohne Zweifel auch bie vollkommenften Geschöpfe vieles nicht wissen, und daß bie Renntnisse ben Bedürfnissen angemessen zu sein pflegen. Indessen ift es nothwendig, daß man Fällen ausgesetzt sei, die nicht vorhergesehen werden können, und diese Art von Unfällen ift unvermeiblich. Man muß sich häufig in seinem Urtheile täuschen, weil es nicht immer ftatthaft ift, es bis zu einer genauen Untersuchung hinauszuschieben. Diese Unzuträglichkeiten sind vom Systeme ber Dinge unzertrennlich: Die lettern muffen häufig unter bestimmten Umständen einander gleichen und können bann eins für bas andere genommen werden. Die unvermeiblichen Irrthumer find aber weber die häufigsten, noch die gefährlichsten. Bielmehr pflegen die Grethumer, welche uns bas meifte Uebel verursachen, die Folge unseres eigenen Fehlers zu fein, und folglich thate man Unrecht, wenn man an ben natlirlichen Uebeln Anlaß nähme, fich bas Leben zu nehmen, ba man fieht, baß biejenigen, welche bies gethan haben, gewöhnlich durch selbstverschuldete Uebel bazu bewogen worden sind.

11. Nach Prüfung alles bessen ergiebt sich, daß alle bie erwähnten liebel nur die zufälligen Folgen guter Urssachen sind, und nach allem, was wir kennen, darf man bezüglich bessen, was wir nicht kennen, annehmen, daß

man jene llebel nicht hätte beseitigen können, ohne noch größere Unguträglichkeiten herbeizuführen. Um bies noch besser zu erkennen, räth uns ber Autor, bie Welt als ein großes Gebäude aufzufaffen. Zu einem folden gehören nicht nur Zimmer, Säle, Galerien, Gärten und Grotten, sondern auch Küche, Keller, Wirthschaftshof, Ställe und Ausgüsse. Ebenso wäre es nicht angebracht gewesen, lauter Sonnen in der Welt zu schaffen oder eine Erde ganz aus Gold und Diamanten zu bilden, die aber nicht bewohnbar gewesen sein würde. Sätte ber Mensch gang aus Auge oder gang aus Ohr bestanden, so würde er nicht geeignet gewesen sein, sich zu ernähren. Hätte Gott ihn ohne Leidenschaften geschaffen, so würde er stumpssinnig gewesen sein, und hätte er ihn vom Irrthum frei bilden wollen, so hätte er ihn der Sinne berauben oder es so einrichten muffen, bag er burch andere Organe empfände, b. h. bann wurde es eben feine Menschen gegeben haben. An diefer Stelle erwähnt unfer gelehrter Berfaffer auch einer Ansicht, welche von der heiligen wie von der Profan= Geschichte gelehrt zu werden scheint, daß nämlich den wilben Thieren, ben Giftpflangen und andern ichablichen Natur= gegenständen erst durch die Sünde die Waffen gegen uns in die Hand gegeben worden seien. Da er indessen hier nur nach ben Principien ber Vernunft begründet und folgert, fo läßt er die Lehren der Offenbarung ganz bei Seite. Doch meint er, daß Adam (im Falle seines Gehorsams) nur vermöge der göttlichen Gnade und eines mit Gott ge-schlossen sertrages von den natürlichen llebeln frei ge-blieben sein würde, und daß Moses nur etwa sieben Fol-gen der ersten Sinde ausdrücklich aufzähle. Diese sind

1) die Rücknahme des Gnadengeschenks der Unsterb= lickeit;

2) die Unfruchtbarkeit der Erde, die nur noch Unkrant und Gras von geringer Nütlichkeit von selbst hervorbringen sollte; 3) die harte Arbeit, die zur Beschaffung der Nahrung nöthig wurde;

4) die Unterordnung ber Frau unter den Willen des

Mannes;

5) bie Schmerzen bes Bebarens;

6) die Feindschaft zwischen bem Menschen und ber Schlange, und

7) die Berbannung des Menschen aus dem Luftorte,

in den er von Gott versetzt worden war.

Unser Versasser glaubt indessen, daß mehrere von unsern lebeln von der Nothwendigkeit des Stoss herrühren, namentlich seit der Entziehung der Gnade. Ueberdem scheint es ihm, daß die Unsterdlichkeit uns nach unserer Verbannung nur eine Last sein würde, und daß es uns vielleicht mehr zum Heile als zur Strase gereiche, daß uns der Baum des Lebens unzugänglich geworden ist. Hier und da dürste wohl gegen dies alles einiges zu ersinnern sein, im Grunde aber ist die Abhandlung des Verssasser über den Ursprung der llebel voll guter und gründslicher Betrachtungen, die zu benutzen ich sür angebracht gehalten habe. Zeht nun kommen wir zu dem Punkte, der zwischen uns strittig ist, nämlich zur Erörterung über die Natur der Freiheit. \*\*5)

12. Der gelehrte Versasser vieses Werkes über den Ursprung des Uebels beabsichtigt im fünften Kapitel, das die Hälfte des ganzen Buches ausmacht, den Ursprung des moralischen Uebels darzulegen und zwar hält er denselben vom Ursprung des physischen Uebels, der in der unvermeidlichen Unvollkommenheit der Geschöpfe besteht, für durchaus verschieden. Es scheint ihm vielmehr, wie wir gleich sehen werden, daß das moralische Uebel von dem herkomme, was er eine Vollkommenheit nennt, und was das Geschöpf nach seiner Meinung mit dem Schöpfer gemein hat: nämlich das Vermögen, ohne jeden Beweggrund und ohne Endzweck und treibende Ursache wählen

zu können. Die Behauptung, daß die größte Unvollkom= menheit, d. h. die Sünde, gerade von der Bollkommen= heit selbst herkomme, ist ein großes Paradoxon, kein ge= ringeres aber ist es, wenn man die wenigst vernünstige Sache von ber Welt, beren Vorzug in einem Freisein vom Jode ber Vernunft bestehen würde, für eine Bolltommen= heit erklärt. Auch beißt bas im Grunde genommen, an= statt die Quelle des moralischen llebels nachzuweisen, vielmehr behaupten, daß es gar keine solche gebe. Denn wenn der Wille sich entscheidet, ohne daß weder bei der wählens den Person, noch an dem gewählten Gegenstande etwas vorhanden ist, was zur Wahl bestimmen könnte, so wird es weder Grund noch Ursache für diese Wahl geben, und ba bas moralische lebel eben in ber schlechten Wahl be= steht, so heißt das zugeben, daß das moralische Uebel durch= aus keine Quelle habe. Nach den Regeln dürfte es somit gar kein moralisches Uebel in der Natur geben, und aus demselben Grunde würde es dann auch kein moralisches Gute geben und alle Moralität vernichtet sein. 86) Wir muffen jedoch unfern scharffinnigen Berfasser selbst boren, bem nur die feingespitte Form einer von berühmten scholastischen Philosophen vertheidigten Ansicht und die Aus-schmückungen, die er selbst durch seinen Geist und seine Beredtsamkeit hinzugefügt hat, die großen Unzuträglich-keiten verhüllt haben, welche dieselbe in sich schließt. Bei der Darlegung des Standes der Frage theilt er die Autoren in zwei Parteien: Die einen, sagt er, begnügen fich mit ber Behauptung, daß die Freiheit des Willens feinem äußern Zwange unterliege, die andern aber be-haupten, daß sie auch der innern Nothwendigkeit ledig sei. Diese Darlegung genügt indessen nicht, wenn man nicht die unbedingte und der Moralität widerstreitende Nothwendigkeit von der hppothetischen und der moralischen Nothwendigkeit unterscheidet, wie ich schon an mehreren Stellen auseinandergesett habe.

13. Der erste Abschnitt bieses fünften Rapitels 13. Det etste Abschiftt dieses sunstellen Kapiters soll die Natur der vom Willen vorgenommenen Wahlen darlegen. Der Versasser seit zunächst die Ansicht derer auseinander, welche meinen, daß der Wille durch das Urtheil des Verstandes oder durch Neigungen, welche den Begierden vorangehen, bestimmt werde, sich sür den Entschluß zu entschen, welchen er ergreift. Er vermengt jedoch diese Austoren mit denen, welche behaupten, daß ber Wille durch eine unbedingte Nothwendigkeit ju bem Entschlusse getrieben werde, und nach benen die Person, welche will, durchaus keine Gewalt über ihr Wollen hat: er vermengt also die Thomisten mit den Spinozisten. Er benutzt die häßlichen Geständnisse und Erklärungen des Herrn Hobbes und Seinesgleichen, um sie denen auszu-bürden, die himmelweit davon entsernt sind und sich alle Mühe geben, dieselben zu widerlegen; und zwar bürdet er sie sein auf, weil sie wie Herr Hobbes und wie alle Welt — einige Gelehrte ausgenommen, die fich in ihre eigenen Spitsfindigkeiten einhüllen — der Ansicht sind, daß der Wille durch die Vorstellung des Guten und des Bösen angetrieben werde. Deshalb legt er ihnen zur Last, daß ihrer Ansicht zusolge keine Zufälligkeit bestehe und alles durch eine unbedingte Nothwendigkeit mit einander verknüpft sei. Das heißt sehr schnell im Folgern sein. Indessen fügt er noch hinzu, daß es nach jener Ausicht streng genommen gar keinen bosen Willen mehr geben streng genommen gar keinen bösen Willen mehr geben werde, da danach alles, was dagegen einzuwenden wäre, in dem Uebel bestände, daß derselbe zu verursachen vermag, was, sagt er, sehr von der gewöhnlichen Vorstellung abweicht, da die Welt die Bösen tadelt, nicht weil sie schaden, sondern weil sie ohne Nothwendigkeit schaden. Er ist auch der Ansicht, daß die Bösen dann nur unglücklich, aber nicht strasbar sein würden; daß dann kein Unterschied wischen dem physischen und dem moralischen llebel bestände, da der Mensch selbst nicht die Ursache einer Handlung sein würde, die er nicht würde vermeiden können; baf bie Miffethater bann nicht beshalb getabelt und gestraft werden würden, weil sie es verdienen, sondern weil bie Strafe die Leute vom Bösen abhalten kann, und baß man einzig aus biefem Grunde einem Schelm gurnen würde, nicht aber einem Kranken, weil die Vorwürfe und Drohungen ben einen beffern, nicht aber ben andern beilen fonnen. Ferner meint er, bag bie Strafen jener Lehre zufolge nur bie Verhinderung bes fünftigen Uebels jum Zweck haben würden, die bloge Rücksicht auf bas be= reits gethane Uebel als Grund für die Bestrafung nicht genügen würde, und ebenso, daß die Dankbarkeit nur den Zweck haben würde, eine neue Wohlthat zu veranlassen, ba die bloße Rücksicht auf die bereits empfangene keinen zureichenden Grund bafür abgeben würde. Endlich glaubt unser Autor, daß, wenn diese Lehre, welche ben Entschluß bes Willens aus ber Vorstellung bes Guten und bes Bosen herleitet, mahr mare - bag man bann an ber menschlichen Glückseligkeit verzweifeln muffe, ba biefelbe nicht in unserer Gewalt stehen und von Dingen abhängen würde, die außer uns sind. Da aber, sagt er, kein Grund au ber hoffnung vorhanden ift, daß bie Augendinge fich nach unfern Wünschen richten und fich benfelben anpaffen werben, so wird uns immer etwas fehlen und immer et= was zu viel vorhanden sein. Alle biese Folgerungen gel= ten ferner nach seiner Meinung auch gegen bie, welche glauben, daß der Wille sich gemäß dem letzten Urtheile des Verstandes entscheide, eine Ansicht, von der er glaubt, baß fie ben Willen seines Rechts beraube und die Seele völlig passiv mache. Diese Anklage trifft aber unzählige würdige und allfeitig anerkannte Schriftsteller, die hier mit Herrn Hobbes und Spinoza und einigen andern ver= tehrten Autoren, deren Lehre für haffenswerth und uner= träglich gilt, in eine Klasse gestellt werden.

Ich für mein Theil mache es keineswegs bem Willen

zur Pflicht, immer bem Urtheile bes Berftandes zu folgen, weil ich bies Urtheil von den Beweggründen unterscheide, die von den unmerklichen Vorstellungen und Neigungen herkommen. Aber ich bin ber Ansicht, daß ber Wille immer der vortheilhafteften, gleichviel ob klaren oder ver= worrenen, Vorstellung bes Guten und bes Bofen folgt, bie fich aus ben Grunden, Leibenschaften und Reigungen ergiebt, obgleich er auch Beweggründe aufzufinden vermag, um fein Endurtheil hinauszuschieben. 3mmer aber banbelt er aus Beweggründen.

14. Bevor ich zur Aufstellung ber Ansicht unseres Berfassers übergehe, muß ich erst auf die obigen Einwürfe gegen meine eigene autworten. Die Quelle für die Ge= ringschätzung berselben seitens ber Gegner liegt barin, baß man eine Folge, die durch eine unbedingte Nothwendigkeit, beren Gegentheil einen Widerspruch enthält, nothwendig ift, mit einer Folge verwechselt, die nur auf angemessenen Wahrheiten beruht und beffenungeachtet eintritt, b. h. baß man bas, was vom Brincipe bes Wiberspruchs abhangt. bas die Grundlage ber nothwendigen und unerläflichen Bahrheiten bilbet, mit bem verwechselt, mas vom Brincipe bes zureichenden Grundes abhängt, das auch bei den zufälligen Wahrheiten gilt. Ich habe biefe Bemerkung, bie eine ber wichtigsten für die Philosophie ift, schon an anberer Stelle ausgesprochen, indem ich zu erwägen gab. daß es zwei große Principien giebt, nämlich bas Princip der Identität ober bes Wiberfpruchs, wonach von zwei einander widersprechenden Aussagen die eine wahr und die andere falsch sein muß, und bas Princip bes zureichenben Grundes, wonach es feine mahre Aussage giebt, beren Grund berjenige, welcher bie nöthige Renntnis besäße, um sie völlig zu verstehen, nicht einzu-sehen vermöchte. Beide Principien gelten nicht nur bei ben nothwendigen Wahrheiten, sondern auch bei ben gufälligen, und es ift fogar nothwendig, daß das, mas keinen

zureichenden Grund hat, nicht bestehe. Denn man barf gewissermaßen behaupten, daß diese beiden Principien in ber Desinition des Wahren und des Falschen ent= halten find. Wenn man also bei der Zerlegung einer aufgestellten Wahrheit erkennt, daß dieselbe von Wahr= heiten abhängt, beren Gegentheil einen Wiberfpruch enthält, weiten abhangt, beren Gegentheit einen Woerspruch enthalt, so darf man behaupten, daß sie unbedingt nothwendig ist. Wenn man aber bei dieser Zerlegung, mag man dieselbe auch noch so weit ausdehnen, nie zu berartigen Grundbestandtheilen der gegebenen Wahrheit gelangt, so muß man sagen, daß dieselbe zusällig ist und ihren Ursprung in einem überwiegenden Grunde hat, welcher antreibt, ohne zu zwingen. Dies vorausgeschickt, ersieht man, wie ich mit mehreren berühmten Philosophen und Theologen sagen kann, daß die denkende Substanz durch die überwiegende Vorstellung des Guten oder des Bösen zu ihrem Entschlusse bestimmt wird, und zwar in gewisser und untrügslicher, nicht aber in nothwendiger Weise, d. h. durch Gründe, welche antreiben, aber nicht zwingen. Deshalb bleiben die an sich und durch ihre Gründe vorher= gesehenen künftigen Zufälligkeiten immer zufällig und ist Gott durch seine Weisheit und seine Güte in un-fehlbarer Weise bestimmt worden, durch seine Macht die Welt zu erschaffen und ihr die beste mögliche Gestalt zu geben: er wurde aber nicht mit Nothwendigkeit dazu bestimmt, und das Ganze ging ohne Beeinträchtigung seiner vollkommenen und höchsten Freiheit vor sich. Ob es leicht sein würde, den Gordischen Knoten der Zufälligkeit und ber Freiheit ohne die gegebene Erwägung zu lösen, weiß ich nicht zu sagen. 87)

15. Diese Darlegung bringt alle Einwürse unseres geschickten Versassers zum Verschwinden. Erstens sieht man, daß die Zufälligkeit sammt der Freiheit besteht. Zweitens erhellt darans, daß der böse Wille böse ist, nicht blos weil er schadet, sondern weil er auch eine

Quelle schädlicher Dinge ober physischer Uebel ift, ba ein boser Geist in ber Sphare seiner Thätigkeit bas ift, was das bose Princip der Manichaer im Universum sein würde. Auch bemerkt unser Autor selbst (Rap. 4, Abschnitt 4, §. 8), daß die göttliche Weisheit in der Regel das verboten habe, was Ungemächlichkeiten b. h. physische Uebel verursachen würde. Man anerkennt, daß der, welcher aus Nothwen= bigkeit ein Uebel verursacht, nicht strafbar sei. Aber kein Gesetzgeber, fein Rechtsgelehrter verfteht unter biefer Nothwendigkeit die Macht der Gründe des, gleichviel ob wahren ober scheinbaren, Guten ober Bofen, die ben Menschen zur schlechten That bestimmt haben, benn sonft würde ber, welcher eine große Summe Belbes ftiehlt, ober ber einen angesehenen Mann töbtet, um zu einem hoben Poften gu gelangen, weniger strafbar sein als ber, welcher einige Beller fliehlt, um bafür einen Schoppen zu trinfen, ober ber vorsätzlich ben hund seines Nachbars töbtet, weil ja biese lettern weniger versucht worden find. Bielmehr gilt in ber obrigfeitlichen Rechtspflege ber ganzen Welt gerabe bas Gegentheil als Grundsatz, und je größer die Ber= suchung zur Gunde ift, besto mehr bedarf fie ber Bezähmung burch bie Furcht vor einer ichweren Strafe. Se mehr Berechnung man übrigens in ber Absicht eines Miffethaters findet, um fo überlegter findet man auch feine Schlechtigfeit und für um fo größer und ftrafbarer erachtet man sie. Deshalb begründet ein allgu raffinirter dolus\*) das schwerere Verbrechen des stellionatus \*\*), und der Betrüger wird jum Fälfcher, wenn er bas Gefchid befitt, gerade die Grundlagen unferer Sicherheit in ben Schriftstüden ju untergraben. Dagegen wird man mehr Nachficht gegen eine große Leibenschaft haben, weil biefelbe fich mehr bem Wahnsinn nähert. Die Römer belegten

<sup>\*)</sup> Arglift.

<sup>\*\*)</sup> Betrug.

daher die Priester des Gottes Apis, die eine vornehme Dame einem wahnsinnig in sie verliebten Ritter dadurch zum Genusse in die Hände spielten, daß sie ihn für ihren Gott ausgaben, mit einer der härtesten Strasen, während man sich dem Verliebten gegenüber mit der Strase der Verbannung begnügte. Wenn aber jemand ohne anscheinenden Grund oder ohne jeden Schein von Leidenschaft Böses gethan hätte, so würde der Richter in Versuchung gerathen, ihn für einen Narren zu halten, namentlich wenn sich ergäbe, daß der Uebelthäter häusig dergleichen Ungereimtheiten beginge, und dies könnte zu einer Herabssetzung der Strase sühren, anstatt den wahren Grund für die Tücke und die Bestrasung abzugeben. So sehr weichen die Principien meiner Gegner von der Praxis der Gerichtsbie und der allgemeinen Ansicht der Menschen ab. \*8\*)

16. Drittens wird ber Unterschied zwischen bem physischen Uebel und bem moralischen Uebel immer befteben bleiben, wenn auch beiben bas mit einander gemein ift, daß fie ihre Grunde und Ursachen haben. Und warum foll man neue Schwierigkeiten bezüglich bes Urfprungs bes moralischen Uebels erfinnen, ba bas Princip für die Lösung berer, welche bie natürlichen Uebel bieten, auch hinreicht, um bie freiwilligen Uebel zu begründen? Es genügt nämlich, wenn man zeigt, daß es ohne Veränderung ber Berfaffung bes beften Spftems ober ohne Anwendung von Bundern bei jeder Gelegenheit nicht gu verhindern war, daß die Menschen der Begehung von Fehlern ausgesetzt wären. Freilich bewirkt die Sünde einen größen und sogar den größten Theil des mensch=lichen Elends, aber trotzdem darf man sagen, daß die Menschen bose und ftrafbar find: benn sonft mußte behauptet werben, daß auch die thatfachlichen Gunben ber Nicht=Wiedergeborenen entschuldbar find, ba fie aus bem Principe unseres Elends, aus der Erbsünde, entspringen. Viertens: Wenn man sagt, daß die Seele passiv werde

und ber Mensch nicht die mahre Urfache ber Gunde sei, falls er durch die Gegenstände zu seinen freiwilligen Bandlungen bestimmt werde, wie bas unfer Berfaffer an vielen Stellen und besonders Kap. 5, Abschnitt 1, Unterabschn. 3, §. 18 thut, so heißt das den Worten neue Begriffe unterlegen. Wenn die Alten von dem sprachen, was èg hurvift, oder wenn wir von dem sprechen, was von uns, von ber Selbstbestimmung, vom innern Principe unserer Sandlungen abhängt, so schließen wir dabei die Borstellung von ben Außendingen durchaus nicht aus, benn diese Vorstellungen finden sich ebenfalls in unferer Geele, sie bilden einen Theil der Modificationen jenes thätigen Princips, das in uns ift. Es giebt keine handelnde Person, die handeln könnte, ohne für das, was die Handlung erfordert, im voraus vorbereitet zu fein, die vom Guten ober vom Bofen hergenommenen Gründe ober Reigungen aber find bie Triebe, welche bewirken, daß die Seele sich zwischen mehreren Entschlüffen zu entscheiben vermag. Man be= hauptet, daß der Wille allein das Thätige und herrschende sei, und pflegt ihn als einen König auf bem Throne auf= Jufaffen, beffen Staatsminifter ber Berftand und beffen Söflinge ober Günstlinge bie Leidenschaften find, Die durch ihren Ginfluß häufig ben Rath bes Ministers überwiegen. Man behauptet, der Verstand spreche nur auf Befehl biefes Rönigs, und berfelbe fonne amischen ben Grunden bes Ministers und ben beimlichen Rathichlagen ber Gunftlinge abwägen und fogar beibe verwerfen, furzum, er beiße fie schweigen oder reden, und gebe ihnen Gehör oder nicht, wie es ihn gut dinkt. Allein das ift eine übel erfundene Prosopopoie oder Erdichtung. Wenn der Wille die Gründe und die Antriebe, welche ber Berftand ober bie Ginne ihm darbieten, beurtheilen ober überhaupt davon Renntnis nehmen foll, fo mußte er einen zweiten Berftand in sich selbst tragen, um bas zu versteben, mas ihm barge= boten wird. Die Bahrheit ift eben, baf bie Seele ober

die denkende Substanz die Gründe versteht und die Neisgungen empfindet und sich dem Ueberwiegen der Borstelslungen gemäß entscheidet, die ihre thätige Kraft modificiren, um die Handlung näher zu bestimmen. Ich brauche hier mein Spftem ber vorherbestimmten harmonie, bas unjere Unabhängigkeit in ihrem Glanze zeigt und uns von ber phpfifchen Beeinfluffung durch die Gegenftande frei macht, gar nicht in Anwendung zu bringen, denn das oben Gesagte reicht schon hin, um den Einwurf zu widerlegen. Auch bemerkt unser Autor, obschon er mit der großen Menge diesen physischen Einfluß der Dinge auf uns ans nimmt, bennoch febr sinnreich, daß ber Körper ober die sinnlichen Gegenstände uns feine Vorstellungen und noch weniger die thätige Rraft ber Seele verleihen, und bag fie nur dazu dienen, das zu entwickeln, was in uns ift, unsgeführ so wie Herr Descartes glaubte, daß die Seele, die dem Körper keine Kraft geben könne, ihn wenigstens in etwas leite. Es ist das ein Mittelweg zwischen den beiden Unfichten, zwischen bem physischen Ginfluß und ber vorher= bestimmten Harmonie. 89)

17. Fünftens wirft man gegen meine Ansicht ein, baß banach die Sünde weder getadelt noch gestraft werde, weil sie es verdient, sondern weil der Tadel und die Strase sie möglicherweise ein ander Mal verhindern können, während die Menschen etwas mehr, nämlich Genugthuung stir das Verbrechen, verlangen, selbst wenn diese Genugthung weder zur Besserung sühren, noch ein warnendes Beispiel abgeben würde, gerade wie die Menschen auch mit Recht verlangen, daß die wahre Dankbarkeit aus einer wirklichen Erkenntlichkeit für die empfangene Wohlthat und nicht aus der selbstsüchtigen Absicht hervorgehe, daburch eine neue Wohlthat zu erschwindeln. Dieser Einswurf enthält gute und schine Bemerkungen, allein dieselben tressen mich nicht. Ich verlange, daß man tugendsches barker gerecht sei wielt zur aus Kiegenrunt aus haft, bantbar, gerecht fei, nicht nur aus Eigennut, aus

Hoffnung, ober aus Kurcht, sonbern auch bes Bergnügens wegen, bas man an ben guten handlungen finden foll: anbernfalls ift man noch nicht zu ber Stufe ber Tugend gelangt, bie man zu erreichen fuchen muß. Gben bies meint man, wenn man fagt, man muffe die Gerechtigkeit und bie Tugend um ihrer felbst willen lieben, und ich habe das auch furz vor dem Beginne der Controverse, bie so viel Aufsehen erregt hat, bargelegt, indem ich eine Rechtfertigung ber felbstlofen Liebe zu geben versuchte. Und ebenso bin ich ber Ansicht, bag bie Schlechtigfeit großer geworben ist, wenn sie sich zu einem Bergnügen um-gestaltet hat, wie wenn z. B. ein Straßenräuber, nachbem er die Leute zuerst nur wegen ihres Widerstandes oder aus Furcht vor ihrer Rache getobtet bat, folieflich graufam wird und Bergnügen baran findet, fie ju tobten und fie fogar borber noch zu martern. Und biefe Stufe ber Schlechtigkeit wird für teuflisch gehalten, obgleich ber Mensch, der sie erreicht hat, in dieser abschenlichen Lust einen weit stärkern Grund für seine Mordthaten sindet, als er damals hatte, als er nur aus Hoffnung oder aus Furcht tödtete. Auch habe ich bei der Entgegnung auf die von herrn Baple vorgebrachten Schwierigkeiten ichon bemerkt, bag nach ber Meinung bes berühmten herrn Conring die Gerechtigfeit, welche mit fo zu fagen beilenben Strafen ftraft, b. h. Strafen verhängt, um ben Berbrecher ju beffern ober wenigstens ben andern ein Beispiel gu geben - bag biese Gerechtigkeit auch bei ber Ansicht jener Bur Geltung tommen fonnte, bie bie ber Rothwenbigfeit entledigte Freiheit läugnen, daß aber die wahrhafte rächende Berechtigfeit, Die über Die Absicht zu beilen hinausgeht, etwas mehr voraussett, nämlich bie Ginficht und bie Freiheit bessen, der sündigt, weil die Harmonie der Dinge einen Ausgleich fordert, ein Uebel im Leiden, das dem Geiste seinen Fehltritt fühlbar macht, nach dem freiwilligen Uebel im Sanbeln, ju bem er feine Bustimmung gegeben

hat. Auch Herr Hobbes, ber gar keine Freiheit gelten läßt, verwirft die rächende Gerechtigkeit, gerade wie die von unsern Theologen widerlegten Socinianer, obgleich die Schriftsteller dieser Partei ganz im Gegentheil den Begriff der Freiheit zu übertreiben pslegen. 90)

18. Sechstens endlich wirst man mir ein, daß die Menschen nicht auf Glückseligkeit hoffen dürsen, wenn der Wille nur durch die Vorstellung des Guten und des Bösen in Bewegung gesetzt werben fann. Diefer Einwurf aber scheint durch und durch nichtig zu sein, und ich glaube, man würde schwerlich errathen, welchen Anstrich man demselben hat geben können. Auch schlußfolgert man zu diesem Zwecke auf die seltsamste Weise von der Welt: Unsere Glückseligkeit soll nämlich von den Außendingen abhängig sein, falls sie wirklich von der Vorstellung des Guten oder bes Bosen abhängt. Sie fieht also nicht in unserer Macht, behauptet man, benn wir haben keinen Grund zu hoffen, daß die Außendinge sich zu unserm Bergnügen zusammensordnen werden. Dieser Beweis hinkt auf allen vier Füßen; die Folgerung hat keine Giltigkeit: den Schlußsatz könnte man zugeben, der Beweisgrund aber kann gegen den Autor selbst gekehrt werden. Beginnen wir mit dieser Umkeh= rung der Waffen, die sehr leicht ist. Denn sind die Menschen durch dies Mittel, d. h. weil man ihnen den Borzug einräumt, daß sie ohne Grund wählen können, glücklicher ober von den Schicksalsschlägen unabhängiger? Werden sie deshalb von den körperlichen Schmerzen wenisger leiden? Haben sie deshalb weniger Neigung zu den wahren oder anscheinenden Gütern, weniger Furcht vor ben mahren ober eingebilbeten Uebeln? Gind fie beshalb weniger Staven der Wollust, des Ehrgeizes, der Habsucht? weniger staven der Wollust, des Ehrgeizes, der Habsucht? weniger suchtsam? weniger neidisch? — Gewiß, wird unser Autor sagen: ich werde das durch eine Art Rechnung oder Abschähung beweisen. — Es wäre mir lieber gewesen, er hätte es aus der Ersahrung beweisen: aber sehen wir uns

die Rechnung einmal an. Gesetzt, ich gebe burch meine Wahl, die bewirkt, daß ich bem Gewählten, in Bezug auf mich, Gute verleihe, bem gewählten Gegenstande fechs Grad Güte, und gesetzt, daß vorher in meinen Zustande zwei Grad Uebel vorhanden waren, so werde ich dadurch mit einem Schlage glüdlich und wohlhabend werben, benn ich werbe vier Grad Ueberschuß ober freies Gut haben. Das ist zweifelsohne sehr schön, ungludlicherweise aber ist es unmöglich. Denn welches Mittel giebt es benn, um bem Gegenstande fechs Grad Gute zu verleihen? Dazu müßten wir die Macht haben, nach Belieben unfern Ge= schmad ober die Dinge zu verändern. Es wurde bas un= gefähr bas nämliche fein, als wenn ich in wirkungiibenber Beife zum Blei fagen konnte: Du follst Golb fein, und jum Riefel: Du follft Diamant fein, ober wenigstens: Du follst biefelbe Wirkung für mich üben. Ober es mare bas nämliche, mas man gur Erläuterung jener Stelle bei Mofes annimmt, die zu befagen scheint, baf bas Manna ber Büfte gerabe ben Geschmad hatte, welchen ben Sfraeliten ihm zu geben beliebte. Sie brauchten nur zu ihrem Gomor zu fagen: Du follst Kapaun sein, ober: Du follst Rebhubn fein. Wenn es mir aber frei fteht, bem Begenstande fechs Grad Gute zu geben, wird es mir ba nicht erlaubt sein, ihm noch mehr zu geben? Ich meine boch. Wenn aber das ber Fall ift, warum foll ich ba bent Gegenstande nicht alle überhaupt benkbare Gite geben? Warum foll ich nicht bis zu vierundzwanzig Rarat Güte geben? Da sind wir benn mit einem Male vollkommen glücklich, allen Lannen bes Geschicks zum Trot: mag es fturmen, hageln, ichneien, wir fummern uns nicht brum - vermittelft biefes foftlichen Gebeimniffes find wir für immer gegen bie Zufälligkeiten geschütt! Unser Berfaffer giebt auch zu (Abschnitt 1 bes 5. Kapitels, Unterabschnitt 3, §. 12), daß biese Macht alle natürlichen Begierden be= zwinge und von keiner berfelben bezwungen werden könne,

und betrachtet fie (§. 21. 22. 23) als die ficherfte Grund= lage des Glücks. In der That, da es nichts giebt, was eine so unbestimmte Macht wie bie, grundlos mahlen und burch die Wahl bem Gegenstande Gute verleihen ju fonnen, beschränken fonnte, fo muß biefe verliehene Gute entweber Diejenige, welche bie natürlichen Begierben an ben Gegen= ständen suchen, unendlich übertreffen, ba biefe Begierben und diefe Gegenstände begrenzt find, mahrend jene Macht völlig unabhängig ift, ober diese Güte, welche ber Wille bem gewählten Gegenftande verleiht, muß wenigftens will= fürlich und fo fein, wie ber Wille fie haben will. Denn woher follte man ben Grund für bie Begrengung nehmen, wenn ber Wegenstand möglich ift, wenn er fich im Bereiche bes Wollenden befindet, und wenn ber Wille ihm ohne jebe Rudficht auf die Birklichkeit und ben Schein jede beliebige Güte verleihen fann? Mir scheint, das dürfte ge= nügen, um eine so unsichere Hpothese umzustoßen, die etwas Aehnliches wie die Feenmärchen enthält: optantis isthaec sunt, non invenientis. \*) Es bleibt also nur zu wahr, daß biefe icone Fiction uns nicht libelfreier machen fann, und weiter unten werben wir feben, daß, wenn bie Menschen über gewisse Begierben ober Abneigungen Berr werben, dies nur burch andere Begierden geschieht, die immer ihren Grund in ber Vorftellung bes Guten und bes Bösen haben. Ich habe oben gesagt, daß man ben Schluffat bes Beweises zugeben könnte, wonach es also, wenigstens im gegenwärtigen Zustande des Men-schenlebens, nicht unbedingt von uns abhängt, glücklich zu fein: benn wer bezweifelt, daß wir taufend Bufallen ausge= fett find, benen keine menschliche Klugheit ausweichen fann? Wie foll ich 3. B. hindern, daß ich nicht mit einer Stadt, in der ich wohne, von einem Erdbeben verschlungen werde, wenn das in der Ordnung der Dinge liegt? Endlich aber

<sup>\*)</sup> Das mohl gewünscht wirb, aber nicht zu finden ift.

fann ich auch die Folgerung in dem Beweise bestreiten, wonach es nicht von uns abhängt, glücklich zu sein, falls der Wille nur durch die Vorstellung des Guten und des Bösen angetrieben wird. Diese Folgerung würde richtig sein, wenn es keinen Gott gäbe, wenn alles durch blinde Ursachen regiert würde: aber Gott bewirkt, daß es, um glücklich zu sein, hinreicht, wenn man tugendhaft ist. Wenn also die Seele der Vernunft und den Geboten solgt, welche Gott ihr gegeben hat, so ist sie ihres Glückes sicher, obgleich man es in diesem Leben nicht zur Genüge zu finden verwag? finden vermag. 91)

sogleich man es in diesem Leden nicht zur Senuge zu sinden vermag. 91)

19. Nachdem er die Unzuträglichkeiten meiner Hppothese darzulegen versucht hat, entwickelt er die Borzüge der seinen. Er meint also, daß sie allein im Stande ist, unsere Freiheit zu retten, daß sie unsere ganze Glückseligsteit schafft, daß sie unsere Güter vermehrt und unsere Uebel vermindert, und daß ein handelndes Wesen, das diese Macht besitzt, dadurch vollkommener ist. Diese Vorzüge sind schon beinahe sämmtlich widerlegt worden. Ich habe gezeigt, daß es bezüglich der Freiheit hinreicht, wenn die Vorstellungen der Güter und der Uebel und andere innere und äußere Antriede uns anreizen, ohne uns zu zwingen. Auch ist nicht einzusehen, wie die reine Gleichgiltigkeit zur Glückseligkeit beitragen könnte: im Gegentheil, je gleichgiltiger man sein wird, um so unempfindslicher und um so weniger fähig, die Güter zu genießen, wird man sein. Ueberdieß hat die Hppothese zu weit reichende Folgen. Denn wenn eine gleichgiltige Macht sich das Gesühl des Guten zu geben verwöchte, so könnte sie sied das vollkommenste Glück geben, wie ich bereits gezeigt habe; und außerdem ist klar, daß es nichts giebt, was ihr Grenzen setze, da die Grenzen sie aus jener reinen Gleichzgiltigkeit herausdrängen würden, aus der sie, wie man behauptet, nur durch sich sesunden hat. Endlich ist auch

nicht einzusehen, worin die Vollkommenheit der reinen Gleichgiltigkeit besteht: im Gegentheil, es giebt gar nichts Unvollkommeneres, benn sie würde das Wissen und die Güte unnütz machen und alles auf den Zufall zurück-führen, ohne daß es Regeln gäbe ober Maßregeln zu er-greifen blieben. Unser Autor führt jedoch noch einige Vortheile seiner Hppothese an, die noch nicht widerlegt worden sind. So scheint es ihm, daß wir nur durch diese Macht die wahre Ursache unserer Handlungen sind, der bieselben beigemessen werben dürfen, während wir andernfalls burch die äußern Gegenstände gezwungen sein würden; und ferner, daß man sich ebenso nur dieser Macht wegen das Berdienst seines eigenen Glücks beimessen und Selbstgefallen empfinden könne. Aber gerade bas Gegentheil ift ber Fall: benn wenn man burch eine absolut gleich= giltige Bewegung und nicht in Folge ihrer guten ober folechten Eigenschaften auf die Handlung verfällt, ift bas nicht baffelbe, als ob man blindlings burch Zufall ober burch das Loos darauf verfiele? Weshalb würde man sich also einer guten Handlung rühmen ober einer schlech= ten wegen getadelt werden, wenn dem Zusall oder dem Loose aller Dank oder aller Tadel dafür zukäme? Ich meine, man ift lobenswerther, wenn man die Handlung seinen guten Eigenschaften verdankt, und in dem Maße strafbarer, als man durch seine schlechten Eigenschaften dazu bewogen worden ist. Die Handlungen abschätzen wollen, ohne die Eigenschaften, aus denen sie hervorgehen, abzuswägen, heißt ins Blaue hinein reden und ein erträumtes unbestimmtes Etwas an die Stelle ber Ursachen setzen. Wenn jener Zufall ober jenes unbestimmte Etwas mit Ausschluß unserer natürlichen ober erworbenen Eigenschaften, unserer Neigungen und unserer Gewohnheiten die Ursache unserer Handlungen wäre, so würde es zudem gar kein Mittel geben, sich von dem Entschlusse eines andern irgend etwas zu versprechen, da es kein Mittel giebt, einem Unbestimmten eine bestimmte Richtung zu geben und zu beurtheilen, auf welche Rhebe bas Schiff bes Willens burch den veränderlichen Sturm einer ungereimten Gleich=

giltigfeit geworfen werben wirb. 92)

20. Aber laffen wir die Borguge und die Nachtheile bei Seite und feben wir, wie unfer gelehrter Berfaffer bie Sprothese, von der er so vielen Ruten verspricht, über= haupt begründet. Er meint, daß nur Gott und die freien Geschöpfe wirklich thätig find, und baß man, um thätig du sein, nur durch fich selbst bestimmt werden durfe. Was aber durch- sich felbst bestimmt wird, barf nicht durch die Begenstände bestimmt werben, und folglich muß die freie Substang, in fo fern fie frei ift, binsichtlich biefer Begenstände gleichgiltig fein und barf nur burch ihre Wahl, Die ihr ben Gegenstand angenehm macht, aus biefer Gleich= giltigfeit heraustreten. Allein beinahe fammtliche Gate biefer Begründung unterliegen Bedenken. Richt blos bie freien Geschöpfe, sondern auch alle andern Substanzen und aus Substanzen zusammengesetzten Naturen find thätig. Die Thiere find nicht frei, und nichtsbestoweniger haben fie thätige Geelen, wenn man fich nicht etwa mit ben Cartefianern einbilbet, daß fie reine Maschinen seien. Auch ift es nicht nöthig, daß man, um thatig ju fein, nur burch fich felbst bestimmt werden barf, ba eine Sache fehr mohl Die Richtung empfangen kann, ohne bie Rraft gu empfangen. So wird bas Pferd vom Reiter regiert und bas Schiff vom Steuerruber gelenkt, und nach ber Meinung bes herrn Descartes trägt auch ber Rorper feine Rraft in fich und erhält von ber Seele nur einige Richtung. Eine thätige Sache fann alfo von außen einige Bestimmung ober Richtung empfangen, die im Stande ift, die Richtung ju verändern, welche fie von felbft einschlagen würde. Wenn aber endlich auch eine thätige Substang nur burch fich felbst bestimmt wird, so folgt baraus boch feineswegs, baß fie nicht burch bie Gegenstände in Bewegung gesett

werbe, benn gerade die Borftellung von bem Gegenstande, Die in ihr ift, trägt gur Bestimmung bei: biefelbe tommt also nicht von außen, und folglich ift bie Spontaneität dabei durchaus vollständig vorhanden. Die Gegenstände wirken nicht als physische und bewirkende, sondern als moralische und Zweck-Ursachen auf die vernünftigen Sub-stanzen ein. Wenn Gott nach seiner Weisheit handelt, so richtet er sich nach den Vorstellungen der Möglickeiten, die seine Gegenstände sind, vor ihrer thatsächlichen Erschaffung aber keine Realität außer ihm haben. Alfo widerftreitet diese geistige und moralische Art von Bewegung der Thätig= feit ber Substanz und ber Spontaneität ihrer Handlung durchans nicht. Endlich, wenn die freie Macht auch nicht durch die Gegenstände bestimmt würde, so würde sie den-noch, sobald sie im Begriff steht, zu handeln, niemals gegen die Handlung gleichgiltig sein, da eben die Handlung boch aus einer Neigung zum Handeln entstehen muß: denn sonst würde man alles aus allem thun, quidvis ex quovis,\*) und man könnte auch das Widersinnigste vor-aussetzen. Jene Neigung zum Handeln aber wird schon den Zauber der reinen Gleichgiltigkeit gebrochen haben, und wenn die Seele sich diese Neigung giebt, so bedarf es für diesen Act des Gebens einer andern schon vorher bestehenden Neigung, und folglich wird man, fo weit man auch zurückgeht, nie zu einer reinen Gleichgiltigfeit ber Seele gegen bie Handlungen, bie fie ausführen foul, ge= langen. Allerdings reizen biese Reigungen sie nur, ohne sie zu zwingen: sie beziehen sich in der Regel auf die Begenstände, indessen giebt es auch einige barunter, bie in anderer Beise a subjecto\*\*) ober von ber Seele selbst berkommen, und welche bewirken, daß ein Gegenstand mehr gefällt als ein anderer, ober bag ber nämliche au einer anbern Zeit in anberer Beife gefällt. 98)

<sup>\*)</sup> Jebes aus jebem. \*\*) Aus bem Subjecte.

21. Unfer Autor beharrt fortwährend bei ber Ber= ficherung, daß feine Spothese ber Wirklichteit entspreche, und fucht zu zeigen, bag jenes auf ber Gleichgiltigkeit beruhende Vermögen thatfächlich bei Gott vorhanden fei, und sogar, daß sie ihm nothwendigerweise beigelegt werden müsse. Denn, sagt er, sür ihn ist an den Geschöpfen nichts gut, noch schlecht; er hat keine natürliche Begierde, die durch den Genuß irgend einer Sache außer ihm ge= fättigt wird: alfo ift er gegen alle Außendinge gleichgiltig, ba bieselben ihn weder unterstützen noch behindern können, und baber muß er fich entscheiben und fich gleichsam burch ben Act des Wählens eine Begierde ichaffen. Nachdem er aber gewählt hat, wird er seine Wahl aufrecht gu erhalten streben, gang als ob er durch eine natürliche Rei= gung bazu bestimmt worden ware. Auf biefe Weise wird ber göttliche Wille bie Urfache ber Gute an ben Wefen, b. b. es wird eine Gute an ben Gegenständen geben, nicht in Folge ihrer Natur, sondern in Folge des göttlichen Willens, ben bei Geite gefett, man weber Gutes noch Uebles an ben Dingen auffinden tann. Es ift ichwer begreiflich, wie Antoren von Berdienst sich einer so befrembenden Anficht haben zuwenden können, denn der Grund, ber hier für biefelbe angeführt wird, hat nicht bas geringfte Gewicht. Wie es scheint, sucht man biese Ansicht baraus ju beweisen, baf alle Beschöpfe ihr gefammtes Sein von Gott haben, und bag fie baber weber auf ihn einwirken, noch ihn bestimmen fonnen. Aber bamit gerath man offenbar vom Gegenstande ab. Wenn ich fage, eine ver= nünftige Substanz werbe burch die Gute ihres Gegen= standes angetrieben, so behaupte ich damit durchaus nicht, daß dieser Gegenstand nothwendigerweise ein außer ihr beftebenbes Wefen fei, vielmehr genügt es, baf er begreiflich fei, benn nur feine Borftellung wirft in ber Substang, ober vielmehr die Substang wirft auf sich felbst ein, je nachbem fie burch jene Vorstellung bestimmt und ergriffen

wird. Gottes Berftand umfaßt offenbar bie Borftellungen aller möglichen Dinge, und eben beshalb ift in ihm alles ursprünglich enthalten. Jene Borstellungen bieten ihm das Gute und das leble, die Bollfommenheit und die Unvollfommenheit, die Ordnung und die Berwirrung, die llebereinstimmung und die Nicht=Uebereinstimmung ber möglichen Dinge bar, und in Folge seiner überftrömenden Büte mabit er bas Bortheilhafteste. Gott entscheibet sich also burch fich selbst: sein Wille ift vermöge ber Gute thätig, wird aber bei der Handlung durch den mit Weis-heit erfüllten Verstand genauer bestimmt und geleitet. Und da sein Verstand vollkommen und seine Gedanken immer gut find, jo fann er nie umbin, bas Befte zu thun, mah= rend wir bagegen burch ben falichen Anschein bes Wahren und bes Guten getäuscht werden fonnen. Wie aber ift die Behauptung möglich, es gebe vor Gottes Willen fein Gutes ober Uebles in den Vorstellungen? Bilbet etwa der Wille Gottes die Vorstellungen, die in seinem Berstande sind? Ich wage nicht, eine so wunderliche Ansicht, Die Verftand und Willen mit einander vermengen und die Unwendung ber Begriffe aufheben würde, unferm gelehrten Berfaffer aufzubürden. Wenn nun aber bie Borftellungen vom Willen unabhängig find, fo wird auch die Volltommen= beit ober Unvollfommenheit, die darin vorgestellt ift, es sein. In der That, ist es 3. B. etwa eine Folge des göttlichen Willens, oder ist es nicht vielmehr eine Folge der Natur der Zahlen, daß gewisse Zahlen für eine mehrsfache genaue Theilung geeigneter sind als andere? daß die einen zur Bildung von Reihen, zur Zusammensetzung von Polygonen und andern regelmäßigen Figuren verwendbarer find als die andern? bag bie Bahl Sechs ben Vorzug besitzt, daß sie die kleinste von allen sogenannten vollkommenen Zahlen ist? daß auf einer Ebene sechs gleich große Kreise einen siebenten berlihren können? daß von allen gleich großen Körpern die Rugel die fleinste Ober-

fläche hat? daß gewisse Linien incommensurabel und daher wenig zur Barmonie geeignet find? Sieht man nicht ein, daß alle diese Mängel ober Vorzüge aus der Vorstellung ber Sache fommen, und daß das Gegentheil einen Widerfbruch enthalten murbe? Meint man auch, baf ber Schmerg und die Ungemächlichkeit ber mit Empfindung begabten Geschöbfe und namentlich bas Glück und bas Unglück ber vernünftigen Substanzen Gott gleichgiltig seien? Und was soll man von seiner Gerechtigkeit sagen? Ift fie ebenfalls etwas Willfürliches, und würde er weise und gerecht gehandelt haben, wenn er Unschuldige zu verbammen beschlossen hätte? Ich weiß allerdings, baß es Schriftsteller giebt, die übel genug berathen find, um eine folde Anficht zu vertheidigen, die jo gefährlich und so fehr geeignet ift, die Frommigkeit zu untergraben. Aber ich bin überzeugt, daß unfer Berfasser weit bavon entfernt ift. Indeffen scheint boch seine Spoothese bazu zu führen, wenn eben an den Gegenständen nichts vorhanden ift, was dem Willen Gottes vor seiner Bahl nicht gleichgiltig ware. Freilich bedarf Gott feiner Sache, aber ber Berfaffer hat felbft febr richtig bargethan, bag feine Gute, und nicht bas Bedürfnis, ihn veranlaßt hat, Geschöpfe hervorzu= bringen. Es war also in ihm ein Grund vorhanden, ber bem Entschlusse vorherging, und Gott hat, wie ich schon so oft betont habe, diese Welt nicht aus Zufall oder ohne Grund, noch aus Nothwendigkeit geschaffen, sondern er ift aus Neigung bazu gekommen, und feine Neigung beftimmt ibn immer jum Beften. Daber ift es auffallend, bag unfer Berfaffer hier (Rap. 5, 1. Abschnitt, Unterabschn. 4, §. 5) behauptet, es existire tein Grund, ber ben unbedingt voll= tommenen und in sich glücklichen Gott habe bestimmen fönnen, etwas außer sich ju schaffen, ba er boch vorher (Kap. 1, 3. Abschnitt, §. 8. 9) felbst gelehrt hat, Gott handle zu einem Zwede und biefer Zwed fei die Mittheilung feiner Gute. Es war ihm alfo nicht unbedingt

gleichgiltig, ob er erschaffte ober nicht erschaffte, und nichtsbestoweniger ist die Schöpfung eine freie Handlung. Ebenso wenig war es ihm gleichgiltig, ob er eine solche ober eine andere Welt, ein beständiges Chaos ober ein geordnetes Spstem hervorbrächte. Also haben die Beschaffenheiten der Gegenstände, die in den Vorstellungen der Gegenstände enthalten waren, den Grund für seine Wahl abgegeben.<sup>94</sup>)

22. Nachdem unser Autor oben fo Bortreffliches über Die Schönheit und die Annehmlichkeit der Werke Gottes vorgebracht, sucht er nun nach einer Wendung, um diese Eigenschaften mit seiner Hypothese, die Gott alle Rücksicht auf das Wohl und die Bequemlickeit der Geschöpfe abzu-sprechen scheint, in Einklang zu bringen. Die Gleichgiltigfeit Gottes, fagt er, hat nur bei ben ersten Bablen statt, sobald aber Gott irgend eine Sache erwählt hat, hat er gleichzeitig dem Wesen nach auch alles das erwählt, was unvermeidlich mit derselben verknüpft ist. Es gab eine unendliche Anzahl möglicher Menschen von gleicher Vollstommenheit: die Auswahl einiger aus der Zahl derselben war — nach unserm Versasser — rein willfürlich. Nachsbem Gott sie jedoch erwählt hatte, konnte er daran nichts mehr wollen, was ber menschlichen Natur entgegen wäre. Bis hierher fpricht ber Berfaffer feiner Sppothese gemäß, im Folgenden geht er jedoch barüber hinaus: er stellt nämlich bie Behauptung auf, als Gott die Hervorbringung gewisser Geschöpfe beschlossen habe, habe er gleichzeitig in Folge seiner unendlichen Güte beschlossen, ihnen alle mögliche Bequem=lichkeit zu gewähren. Es giebt in der That nichts Ber= nünftigeres, aber auch nichts, was mehr ber aufgestellten Sypothese entgegen ware, und ber Berfaffer follte biefelbe daher lieber umstoßen, als sie fortbestehen lassen, beladen mit Unzuträglichkeiten, die der Güte und der Weisheit Gottes widerstreiten. Man sehe nun, warum die Hypo-these sich nicht mit dem vorstehend Gesagten vereinen läßt. Die erste Frage wird die sein: Wird Gott etwas schaffen

ober nicht, und warum? Der Autor hat barauf erwidert, er werbe etwas ichaffen, um feine Gute mitzutheilen. Es ift ihm also nicht gleichgiltig, ob er schafft ober nicht schafft. Darauf frage ich: Wird Gott biefe Sache erschaffen ober eine andere, und warum? Die folgerichtige Antwort barauf mußte lauten, bag biefelbe Gute ihn gur Wahl des Besten veranlaßt, und in der That kommt ber Berfasser auch in ber Folge auf biese Antwort gurud: seiner Sprothese gemäß aber erwidert er, Gott werde diese Sache erschaffen, ein Warum aber sei nicht vorhanden, weil Gott gegen die Geschöpfe, beren Gute ja nur eine Folge feiner Wahl fei, unbedingt gleichgiltig ift. Allerdings schwankt unser Versasser hinsichtlich dieses Punktes ein wenig, benn er sagt hier (Kap. 5, 5. Abschnitt, Unterabichnitt 4, §. 12), Gott fei bei ber Wahl zwischen gleich vollkommenen Menschen ober gleich vollkommenen Arten von vernünftigen Geschöpfen gleichgiltig. Nach biesen Worten murbe er alfo bie vollkommenfte Art lieber mahlen, und da gleich vollkommene Arten mehr oder weniger zu andern paffen, so wird Gott die am besten zu einander passenden mählen: also auch hier wird keine reine und unbedingte Gleichgiltigkeit vorhanden fein, und fo kommt unfer Berfaffer auf meine Principien gurud. Aber fprechen wir, wie er, seiner Sypothese gemäß und nehmen wir mit ihm an, daß Gott gemisse Geschöpfe auswähle, obgleich sie ihm völlig gleichgiltig sind. Er wird also regelwidrige, fclecht gebaute, bosartige, unglückliche Gefcopfe, ein ewiges Chaos, Ungeheuer an allen Orten, eine Erde, die nur von Verbrechern bewohnt wird, ein Universum, bas mit Teufeln angefüllt ift, ebenso gut mablen wie gute Spsteme, wohlgebildete Gattungen, ehrliche Leute, gute Engel! Rein, fagt unfer Berfaffer: als Gott Menschen ju schaffen beschloß, beschloß er gleichzeitig, ihnen alle Un= nehmlichkeiten zu gewähren, die die Welt zu bieten vermöchte, und bas nämliche gilt bezüglich ber übrigen Gattungen. Darauf erwidere ich, daß, wenn diese Annehmlichkeiten nothwendigerweise mit der Natur der Gattungen
verknüpft wären, der Versasser seiner Sphothese gemäß
sprechen witrde, da dies aber nicht der Fall ist, so muß er
einräumen, daß Gott in Folge einer neuen Wahl, die
ganz unabhängig ist von der, welche ihn zur Erschaffung
von Menschen bestimmte, beschlossen hat, den Menschen alle
mögliche Annehmlichkeit zu gewähren. Boher aber rührt
diese neue Wahl? Entspringt sie ebensalls einer reinen
Gleichgiltigkeit? Wenn das der Fall ist, so wird Gott
durch nichts bestimmt, das Wohl der Menschen zu suchen,
und wenn er doch zuweilen dazu gelangt, so wird es nur
wie zusällig geschehen. Der Versasser behauptet jedoch,
Gott werde durch seine Güte dazu bestimmt: also ist ihm
das Wohl und das Wehe der Geschöpse keineswegs gleichgiltig, und es giedt bei ihm ursprüngliche Wahlen, zu denen
er durch die Güte des Gegenstandes bestimmt wird. Er
wählt nicht nur die Erschaffung von Menschen, sondern
auch die Erschaffung von solchen Menschen, die so glicklich tungen. Darauf erwidere ich, daß, wenn diefe Annehm= auch die Erschaffung von solchen Menschen, die so glücklich sind, wie es in diesem Spsteme möglich ist. Danach wird nun überhaupt keine reine Gleichgiltigkeit mehr bleiben, denn wir dürsen bezüglich der ganzen Welt folgern, was wir soeben bezüglich der Menscheit gesolgert haben. Sott hat beschlossen, eine Welt zu schaffen, gleichzeitig aber hat seine Güte ihn bestimmen müssen, sie so zu wählen, daß soviel Ordnung, Regelmäßigkeit, Tugend und Glück, wie nur möglich, darin enthalten sei. Denn ich sehe keinen Grund für die Behauptung, Gott werde durch seine Güte bestimmt, die Menschen, die er zu schaffen beschlossen hat, so vollkommen zu machen, wie dies System es zuläßt, habe aber in Bezug auf das ganze Weltall nicht dieselbe gute Absicht. So sind wir benn also wieder bei der Güte ber Gegenstände angelangt, und die reine Gleichgiltigkeit, bei der Gott ohne Ursache handeln würde, ist gerade durch das Versahren unseres gewandten Autors vernichtet wor=

ben, bei bem die Macht der Wahrheit, als er auf das Thatsächliche kam, eine speculative Hypothese überwogen hat, die auf die Wirklichkeit der Dinge nicht angewandt werden kann.

23. Wenn bemnach für Gott, der alle Grade, alle Wirkungen, alle Beziehungen der Dinge kennt und mit einem Male alle möglichen Verknüpfungen durchschaut, nichts gleichgiltig ist, so müssen wir jetzt untersuchen, ob wenigstens die Unwissenheit und die Unempfindlichkeit des Menschen diesen bei seiner Wahl unbedingt gleichgiltig machen kann. Der Verfasser setzt uns diese reine Gleichsgiltigkeit wie ein köstliches Geschenk vor. Hier die Beweise, die er sür dieselbe beibringt:

1) Wir fühlen bieselbe in uns,

2) Wir erproben ihre Zeichen und ihre Eigenthümlich= feiten burch bie Erfahrung an uns, und

3) Wir können zeigen, daß anderweitige Ursachen, bie unsern Willen zu bestimmen vermögen, unzureischend find.

Was den ersten Punkt anlangt, so behauptet der Berfasser, daß wir, indem wir die Freiheit in uns empfinden, gleichzeitig dabei auch die reine Gleichgiltigkeit empfinden. Mein ich gebe keineswegs zu, daß wir eine derartige Gleichgiltigkeit empfinden, noch daß diese angebliche Empfindung der Empfindung der Freiheit solge. Wir sühlen in der Regel etwas in uns, was uns zu unserer Wahl antreibt, und wenn es hin und wieder vorkommt, daß wir uns nicht über alle unsere Neigungen Rechenschaft zu geben vermögen, so lehrt uns doch schon eine geringe Ausmerksamkeit, daß die Beschaffenheit unseres Körpers sowie der umgebenden Körper, die gegenwärtige oder vorhergehende Stimmung unserer Seele und eine 'Menge kleiner in diesen großen Hauptsachen enthaltener Dinge, dazu mitzuwirken vermögen, daß die Gegenstände uns mehr oder weniger gesallen, und daß wir zu verschiedenen Zeiten verschiedene Urtheile darüber fällen, ohne daß irgend je= mand das einer reinen Gleichgiltigkeit ober irgend einer unbestimmbaren Kraft der Seele zuschreibt, die so auf die Gegenstände wirkt, wie die Farben der Sage nach auf das Chamäleon wirken. Daher hat der Autor durchaus keine Urfache, fich hier auf bas Urtheil bes Bolfes ju berufen: er thut dies jedoch, indem er fagt, daß in vielen Dingen das Bolk besser urtheile als die Philosophen. Allerdings find gewisse Philosophen auf Chimaren verfallen, und mich bünkt, auch die reine Gleichgiltigkeit gehört zur Zahl der chimärischen Begriffe. Wenn aber jemand behauptet, eine Sache bestehe nicht, weil die große Masse sie nicht mahr= nimmt, fo fann bas Bolf nicht für einen guten Richter gelten, weil es fich nur nach ben Sinnen richtet. Biele Leute achten die Luft für nichts, wenn sie nicht burch ben Wind bewegt wird. Die Mehrzahl weiß nichts von ben nicht sinnlich wahrnehmbaren Körpern, von dem Fluidum, welches die Schwere bewirkt, von der Federkraft, vom magnetischen Stoff, geschweige denn von den Atomen und andern untheilbaren Substanzen. Werden wir nun etwa behaupten, daß diese Dinge überhaupt nicht sind, weil die große Menge sie nicht kennt? Wenn das der Fall wäre, würben wir allerbings auch behaupten fonnen, daß bie Seele zuweilen ohne jeben Hang ober jebe Reigung hanbelt, bie bazu mitwirft, daß sie handelt, weil viele Triebe und Neigungen von der Menge aus Mangel an Ausmerk-samkeit und Nachdenken nicht zur Genüge bemerkt werden. - Bas zweitens die Zeichen ber fraglichen Macht anlangt, so habe ich bereits ben ihr beigelegten Borzug widerlegt, daß sie uns nämlich thätig und zur wahren Ur-sache unserer Sandlungen mache und bewirke, daß unsere Handlungen uns zugerechnet werben und wir der Sitt= lichkeit hulbigen können: es sind das alles keine sichern Zeichen für ihr Dasein. Der Versasser sührt noch ein weiteres Zeichen an, bas jedoch ebenso wenig ficher ift: er

macht nämlich geltend, bag wir in uns eine Macht be= sitzen, den natürlichen Begierben, d. h. nicht nur den Sinnen, sondern auch der Bernunft, zu widerstehen. Allein ich habe bereits bemerkt, daß man ben natürlichen Begierben vermöge anderer natürlicher Begierben wiberfteht. Man erträgt zuweilen Ungemächlichkeiten und thut es mit Freuden, aber nur wegen irgend einer Hoffnung ober Be-friedigung, die mit dem lebel verknüpft ist und dasselbe überwiegt: man erwartet entweder ein Gut davon, oder man findet es darin. Der Berfasser behauptet, wir machten burch die ben Anschein umwandelnde Macht, welche er auf ben Schauplat gebracht hat, bas angenehm, was uns im Anfang miffiel, aber wer fieht nicht, bag wir vielmehr durch die Aufmerksamkeit und Achtsamkeit auf den Gegenstand unsere Stimmung und folglich unsere natürlichen Begierden verändern? Auch bewirkt die Gewohnheit, daß ein ziemlich beträchtlicher Grad von Sitze ober Kalte uns nicht mehr in bem Mage beläftigt, wie er es früher that, niemand aber schreibt biese Wirkung unserer auf ber Wahl beruhenden Macht zu. Auch bedarf es einiger Zeit, ehe man zu dieser Abhärtung ober auch zu jener Unem-pfindlichkeit gelangt, vermöge der die Hände gewisser Ar-beiter einem Wärmegrade widerstehen, bei dem die unsern verbrennen würden. Das Volk, auf das sich unser Verfaffer beruft, urtheilt febr richtig über bie Ursache biefer Wirkung, wenn es auch zuweilen lächerliche Nutanwendungen macht. Eine Magd, die mit einer andern in der Küche am Feuer stand, verbrannte sich und äußerte zu der Genossin: "O, wer wird das Fegeseuer ertragen können, Beste?" — "Du bist toll, meine Liebe," erwiderte die andre, "man gewöhnt sich an alles."

24. Aber, wird unser Autor sagen, diese wunderbare Macht, die uns gegen alles gleichgiltig oder zu allem geneigt macht, je nach unserm Belieben, diese Macht überwiegt auch sogar die Vernunft. Und das ist sein dritter

Beweis, nämlich, daß wir unfere Handlungen nicht hinlänglich zu erklären vermögen, ohne biefe Macht zu Hilfe zu nehmen. Es giebt taufende von Men= ichen, fagt er, bie ben Bitten ihrer Freunde, dem Rathe ihrer Angehörigen, ben Borwürfen ihres Gemiffens, ben Strafen, dem Tobe, bem göttlichen Zorne und fogar ber Solle troten, um Thorheiten nachzuhängen, die nur burch ihre reine, freie Wahl etwas Gutes und Erträgliches für sie erhalten. Diese Begründung ift vollkommen richtig die Schlufworte ausgenommen. Denn sobald man zu einem Beispiele übergeht, wird man finden, bag Grunde ober Ursachen vorhanden sind, die den Menschen zu seiner Wahl bestimmt haben, und bag es fehr ftarte Bande giebt, die ihn bei berfelben festhalten. Gine Liebschaft 3. B. wird nie aus einer reinen Gleichgiltigkeit entspringen: Reigung ober Leibenschaft werben babei im Spiele gewesen sein, und Gewohnheit und Starrfinn tonnen bann bei gemiffen Charafteren bazu führen, daß man fich lieber zu Grunde richtet als bavon abläßt. Bier ein anderes Beifpiel, welches der Berfasser anführt: ein Atheist, ein Lucilio Banini fo wird er von mehreren genannt, mahrend er felbst fich in seinen Werten ben pomphaften namen Ginlio Cefare Banini giebt — wird lieber bas verlachenswerthe Märthrer= thum für feine Chimare erleiben, als feiner Gottlofigfeit entfagen. Unfer Autor nennt Banini nicht, und allerbings läugnete biefer Menfch feine verwerflichen Unfichten ab. bis er überführt murbe, daß er Irrlehren verbreitet und ben Apostel bes Utheismus gespielt hatte. Als man ihn fragte, ob es einen Gott gabe, rif er ein Buidel Gras ab mit ben Worten:

Et levis est cespes, qui probat esse deum.\*) Da aber, wie erzählt wird, der General-Brocurator beim

<sup>\*)</sup> Das leichte Pflanzenbuichel beweist, bag ein Gott ift.

Parlemente von Toulouse bem ersten Präsidenten, bei welchem Banini viel aus und ein ging, und beffen Rinder er in ber Philosophie unterrichtete, wenn er nicht gar völlig zur Dienerschaft biefes Beamten gehörte, Berdruß und Aerger bereiten wollte, so wurde die Untersuchung mit größter Strenge burchgeführt, und als Banini fah, baß feine Onabe mehr zu hoffen ware, erklärte er sich sterbend für das, mas er mar, d. h. für einen Atheisten, worin nichts fehr Außerordentliches gefunden werden fann. Sollte aber auch ein Atheist sich freiwillig jur Todesstrafe anbieten, fo konnte bie Gitelkeit ein binlanglich ftarker Grund bafür bei ihm fein wie bei bem Gymnosophisten Calanus und jenem Sophisten, von bessen freiwilligem Feuertod Lucian berichtet. 95) Aber unser Autor meint, daß gerade diese Eitelkeit, dieser Starrsinn, diese über= spannten Ansichten bei Leuten, Die im übrigen febr vernünftig scheinen, nicht aus ben Begierben erklärt werben fönnen, die von ber Vorftellung bes Guten und bes Bofen herkommen, und daß dieselben uns zwingen, auf jene über= wiegende Macht gurudgugreifen, die bas Gute in Uebles, bas Ueble in Gutes und bas Gleichgiltige in Gutes ober in Uebles verwandelt. Wir haben jedoch durchaus nicht nöthig, fo weit zu geben: die Urfachen unserer Irrthumer liegen nur zu flar zu Tage. Wir fonnen in Wirklichfeit jene Verwandlungen bewirken, aber nicht wie die Feen burch einen einfachen Act jener magischen Macht, sondern baburch, daß wir die Vorstellungen der guten ober schlechten Eigenschaften, bie auf natürliche Beife mit gewiffen Gegenftanben verknüpft find, in unserm Geifte trüben ober unterbrücken, und bag wir nur die Gegenstände ins Auge fassen, bie unferm Geschmad und unfern Borurtheilen entsprechen. und sogar baburch bag wir burch wieberholtes leber= benten berselben Eigenschaften bamit vertnüpfen, bie fich nur durch Zufall ober burch unsere Gewohnheit, fie zu beachten, bamit verbunden finden. Go verabscheue ich 2. B.

mein ganzes Lebelang ein gutes Nahrungsmittel, weil ich als Rind etwas Efelhaftes baran fand und bies einen starten Einbruck bei mir gurudgelaffen bat. Und umgefehrt kann ein gewisses natürliches Gebrechen mir gefallen, weil es vielleicht etwas von bem Bilbe einer Person in mir wachruft, die ich achtete ober liebte. Gin junger Mann ift von dem Beifall berauscht worben, ben eine glücklich vollbrachte That im öffentlichen Leben ihm eingetragen hat: ber Eindruck, ben biese große Lust auf ihn hervorgebracht hat, wird ihn für ben Ruhm äußerst empfänglich gemacht haben, er wird Tag und Nacht nur an das benten, was biefe Leibenschaft nährt, und bies wird ibn bagu führen, baß er fogar ben Tob verachtet, um zu feinem Ziele gu gelangen. Denn obgleich er fehr wohl weiß, daß er keine Empfindung von bem haben wird, was man nach feinem Tobe von ihm fagt, fo macht doch die Vorstellung, die er fich im voraus bavon macht, einen großen Ginbruck auf seinen Geift. Und auch bei ben Handlungen, bie benen, welche biesen Gründen nicht beipflichten, völlig eitel und unvernünftig erscheinen, find immer bergleichen Grunde vorhanden. Kurzum, ein starker ober oftmals wiederholter Einbruck vermag unfere Organe, unfere Ginbilbungsfraft, unfer Gebächtnis und fogar unfer logisches Urtheil beträchtlich zu verändern. So kommt es vor, daß ein Mensch, ber häufig eine von ihm erfundene Luge ergablt hat, schließlich selbst baran glaubt. Und ba man bas, was gefällt, sich häufig vorstellt, so macht man es dadurch leicht begreislich und hält es auch für leicht aussührbar: beshalb rebet man sich bas mit Leichtigfeit ein, was man wünscht.

Et qui amant ipsi sibi somnia fingunt.\*)

25. Die Irrthümer ftammen alfo, ftreng genommen,

<sup>\*)</sup> Die Verliebten schaffen fich ihre Traume felbst.

niemals von einem Willensacte ber, obgleich ber Wille fehr häufig in mittelbarer Beife bazu mitwirkt, burch bas Bergnügen nämlich, welches man barin findet, fich gewissen Gebanken bingugeben, ober burch bie Abneigung, bie man gegen andere empfindet. Der icone Gindruck, ben ein Buch macht, wird bagu beitragen, ben Lefer gu überzeugen. Die Miene und die Manieren des Redenden werden die Zuhörerschaft für ihn einnehmen. Man wird geneigt fein, Lehren ju verachten, bie von einem Menschen, ben man verachtet ober haßt, ober von einem andern her= fommen, ber jenem in einem auffallenben Stude gleicht. 3ch habe bereits erwähnt, warum man leicht bagu neigt, bas zu glauben, was nützlich ober angenehm ift, und ich habe Leute gekannt, die anfangs die Religion aus welt= lichen Rüchsichten gewechselt hatten, fpater aber überzeugt und fest überzeugt waren, daß sie bas beste Theil erwählt hätten. Man sieht auch, bag bie Hartnäckigkeit nicht nur einfach eine fortbestehende ichlechte Wahl, sondern auch eine Reigung ift, babei fteben ju bleiben, eine Reigung, bie baher kommt, bag man irgend ein Gut barin ent= halten ober irgend ein Uebel in ber Beränderung zu finden meint. Die erfte Bahl ift vielleicht aus Leichtfinn getroffen worden, die Absicht aber, sie aufrecht zu erhalten, entspringt ftarfern Gründen ober Gindruden. Ginige Moralisten lehren jogar, daß man bei feiner Wahl beharren muffe, um nicht unbeständig zu fein ober um es nicht zu scheinen. Die Hartnächigkeit ift jedoch fehlerhaft, sobald man die Mahnungen der Vernunft verachtet, na= mentlich wenn ber Gegenstand wichtig genug ift, um eine forgfältige Prüfung ju erheischen; wenn aber ber Bebanke an die Beränderung unangenehm ift, fo wendet man leicht die Aufmerksamkeit bavon ab, und eben baburch wird man am häufigsten hartnädig. Unfer Berfaffer, ber bie Sart= nadigfeit auf feine vermeintliche reine Gleichgiltigfeit qu= riidjuführen versucht bat, batte erwägen follen, bag es,

nm an einer Wahl sestzuhalten, noch eines andern bedarf, als der bloßen Wahl oder einer reinen Gleichgiltigkeit, namentlich wenn diese Wahl leichtfertig getroffen worden, was um so mehr der Fall ist, je mehr Gleichgiltigkeit das bei vorhanden war: in diesem Falle wird man aber leicht dazu kommen, sie umzustoßen, wenn nicht die Eitelkeit, die Gewohnheit, der Eigennutz oder irgend ein anderer Grund uns veranlaßt, daran sestzuhalten. Man darf sich auch nicht einbilden, daß die Rache ohne Grund gefalle. Personen von lebhaster Empfindlichkeit denken Tag und Nacht daran, und es wird ihnen schwer, die Borstellung des llebels oder des Schimps, der ihnen angethan worden, aus ihrem Gedächtnisse zu verbannen. Sie stellen es sich als einen großen Genuß vor, von der Vorstellung der erlittenen Demüthigung befreit zu werden, die ihnen immer wieder ins Gedächtnis kommt und zur Folge hat, daß sir einige die Rache süßer ist als das Leben:

Queis vindicta bonum vita jucundius ipsa.\*)

Der Verfasser möchte uns überreben, daß, wenn unser Verlangen ober unsere Abneigung einen Gegenstand betrisst, der sie nicht hinlänglich verdient, man selbst demselben den Ueberschuß an Gutem oder an Ueblem, von dem man angezogen oder abgestoßen wird, durch die vermeintliche auf der Wahl beruhende Macht verliehen habe, welche die Dinge gut oder schlecht erscheinen läßt, wie man es haben will. Man hat in seinem Zustande zwei Grad natürliches Uebel gehabt, nun verleiht man sich vermöge jener Macht, die ohne Grund wählen kann, sechs Grad künstliches Gutes, also wird man vier Grad Gutes Reinsgewinnst haben (Rap. 5, Abschu. 2, §. 7). Wenn das sich aussiühren ließe, so würde man weit gelangen, wie ich schon oben bemerkt habe. Unser Versasser glaubt sogar,

<sup>\*)</sup> Denen die Rache ein angenehmer Gut ift, als selbst bas Leben.

daß ber Ehrgeiz, die Spielsucht und andere nichtige Leibenschaften ihre gange Gewalt nur biefer Macht entlehnen (Rap. 5, Abschn. 5, Unterabschn. 6), es giebt jedoch auch ohnebem so viel falschen Schein an ben Dingen, so viel Einbildungen, die bie Gegenftande ju vergrößern ober du verringern vermögen, so viel übel begründete Ber= knüpfungen in unsern logischen Urtheilen, bag es biefer fleinen Fee, b. h. jener innern Macht, die wie burch Banber wirkt, und ber ber Berfasser alle biese Ausschrei= tungen zur Last legt, gar nicht bedarf. Endlich habe ich schon wiederholt gesagt, daß wir, wenn wir einen Entschluß fassen, ber ber Vernunft widerftreitet, bazu burch einen andern anscheinend ftarfern Grund bestimmt werben, wie z. B. burch bas Vergnügen, unabhängig zu erscheinen und eine ungewöhnliche Handlung ju vollbringen. Am Sofe zu Donabrud befand fich frither ein Bagen-Sofmeifter, ber, ein anderer Mucius Scavola, ben Arm ins Fener hielt und beinahe ben beißen Brand bavongetragen hatte, nur um ju zeigen, bag feine Beiftestraft ftarter fei als ein äußerst hestiger Schmerz. Wenig Leute werden bas nachmachen, meine ich, und ich weiß nicht einmal, ob sich jo leicht ein Antor finden würde, ber, nachdem er bas Vorhandensein einer Macht, ohne jeden Grund oder sogar gegen bie Bernunft mahlen zu können, behauptet und verfochten hatte, fein Buch auch burch fein eigenes Beifpiel beweisen möchte, indem er auf eine gute Pfründe ober auf eine icone Stelle verzichtete, nur um die Ueberlegenbeit bes Willens über bie Vernunft zu zeigen. Ich bin aber wenigstens ficher, daß ein gescheibter Mann es nicht thun, daß er fehr balb inne werben würde, wie man ihm sein Opfer unbrauchbar machte burch ben Borwurf, er hätte nur Seliodoros, ben Bifchof von Lariffa, nachgeahmt, bem, wie erzählt wird, sein Roman von Theagenes und Charifleia lieber mar als sein Bisthum, mas leicht vorfommen tann, wenn man genug befitt, um feine Stelle

entbehren zu können, und für den Ruhm sehr empfänglich ist. Daher findet man auch alle Tage Leute, die ihren Vortheil ihrer Laune b. h. wirkliche Güter scheinbaren

Gütern opfern. 96)

26. Wollte ich ben Ausführungen unferes Berfassers, die häufig, in der Regel aber mit irgend einem feinen und gewandt ausgebrückten Zusate, auf bas zurücksommen, was wir bereits untersucht haben, so würde mich bas zu weit führen: auch glaube ich mich beffen überheben zu fonnen, nachdem ich, wie mir scheint, allen seinen Gründen Genüge gethan habe. Das Befte ift, daß die Unwendung bei ihm in der Regel die Theorie berichtigt und verbessert. Nachdem er im zweiten Abschnitt dieses fünften Rapitels bie Behauptung aufgestellt hat, wir näherten uns Gott burch die Macht ber grundlofen Bahl, und ba diese Macht bas edelfte mare, sei die Ausübung berselben das geeignetste Mittel zum Glücke, Behauptungen, die äußerst paradoger Art sind, da wir Gott vielmehr durch bie Bernunft nachahmen und unfer Glück barin besteht, berselben zu folgen — nach allen diesen Behauptungen also bringt der Versasser ein vortreffliches Milberungs= mittel herbei, indem er in §. 5 febr richtig fagt, baf wir, um gludlich zu fein, unfere Wahlen ben Dingen anpaffen muffen, ba bie Dinge taum bagu angethan feien, sich uns anzupaffen, und bag bies in Wahrheit fich bem Willen Gottes anpassen heiße. Das ist ohne Zweisel gut gesagt, besagt aber auch zu gleicher Zeit, daß unser Wille sich so viel als möglich nach der Wirklichkeit der Dinge und nach ben wahren Vorstellungen des Guten und des Bojen richten muß, und folglich auch, daß die Beweggrunde aus bem Guten und bem Bofen nicht ber Freiheit wiberftreiten, und daß die Macht der grundlosen Wahl, anstatt zu unsserm Glücke dienlich zu sein, unnütz und sogar äußerst schädlich ist. Auch ergiebt sich glücklicherweise, daß dieselbe nirgends eriftirt, und bag fie ein Befen ber ermagen=

ben Bernunft ift, wie einige Scholaftiter jene Gebilbe nennen, die nicht einmal möglich find. 3ch für mein Theil möchte biefelben lieber Wefen ber nicht ermagen= ben Bernunft nennen. Auch ber britte Abichnitt (liber die unrechten Wahlen) mag hingeben, ba er ausführt, bag man feine unmöglichen, bestanblofen, icabliden, bem göttlichen Willen wiberftreitenbe ober ichon von anbern in Besitz genommene Dinge mablen burfe. Der Berfasser bemerkt auch sehr richtig, bag man, wenn man ohne Roth bem Glücke anderer Abbruch thut, gegen ben göttlichen Willen verstößt, welcher will, daß alle so gliich= lich seien wie möglich. Daffelbe gilt vom vierten Abichnitt, in welchem von ber Quelle ber unrechten Wahlen bie Rebe ift und als solche ber Irrthum ober bie Unwissen= heit, die Nachlässigkeit, die Leichtfertigkeit im zu leichten Wechsel ber Wahl, die Hartnäckigkeit im nicht hinlänglich zeitigen Wechsel berfelben, Die schlechten Gewohnheiten und endlich bas Ungestüm ber Begierben genannt werben, bie uns oft gur Ungeit zu ben äußern Dingen bintreiben. Der fünfte Abschnitt will bie schlechten Wahlen ober bie Sünden mit der Macht und der Güte Gottes in Einflang bringen und ift feiner umständlichen Ausführlichkeit wegen in Unterabschnitte zerlegt worden. Der Autor hat sich ba felbst einen schwerwiegenden Ginwurf aufgebürdet: er behauptet nämlich, ohne die bei der Wahl unbedingt gleichgiltige Macht ber Wahl murbe es feine Gunbe geben. Run war es aber für Gott fehr leicht, ben Beichöpfen eine so wenig vernunftgemäße Macht zu verfagen, es genügte ja für fie, wenn fie burch bie Borftellung ber Guter und ber lebel bewegt wurden: nach ber Hpothese des Verfassers war es also für Gott ein Leichtes, die Sünde zu verhindern. Er findet auch kein anderes Mittel, um sich aus biefer Schwierigkeit herauszuhelfen, als bie Behauptung, bie Welt wurde nur eine rein paffive Maschine fein. wenn biefe Macht von ben Dingen ausgeschloffen mare.

Das habe ich aber schon hinlänglich widerlegt. Benn diese Macht in der Welt fehlte, wie sie denn auch in der That darin sehlt, so würde man sich doch kaum darüber beklagen. Die Seelen werden sich bei Vornahme ihrer Bahlen ganz gut mit den Vorstellungen der Güter und der Uebel begnügen, und die Welt wird dessenungeachtet so schön bleiben, wie sie ist. Der Autor kommt hier auf seine oben dargelegte Behauptung zurück, daß es ohne diese Macht kein Glück geben würde, daraus ist aber schon zur Genüge geantwortet worden, und weder dies noch einige andere Paradozen, die er vorbringt, um sein Hauptsparadozon damit zu stützen, hat die geringste Wahrschein-lichkeit für sich.

27. Im vierten Unterabschnitt ergeht unfer Berfaffer sich in einer kleinen Abschweifung über bas Gebet und fagt, bie, welche ju Gott beten, erhofften eine Beranderung ber natürlichen Ordnung: fie täuschen sich aber nach feiner Anficht. Im Grunde genommen, werden bie Menichen mit der Erhörung ihres Gebets zufrieden fein, ohne fich barum zu fümmern, ob ber Lauf ber Natur zu ihren Gunften verändert wird ober nicht. Und wenn ihnen burch die guten Engel Silfe gutommt, jo ift auch feine Beränderung in der allgemeinen Ordnung der Dinge vorhanden. Auch hegt ber Berfasser die fehr richtige Ansicht, baß es ein Spftem geiftiger Substanzen giebt, wie es ein Suftem forperlicher Substangen giebt, und daß biefe gei= ftigen Substangen mit einander im Bertebre fteben wie bie Rörper. Gott bedient fich ber Bermittlung ber Engel, um die Menschen zu leiten, ohne bag bie Ordnung ber Natur barunter leibet. Indessen ift es leichter, Diese Dinge ju behaupten, als fie auseinanderzuseten, jum wenigsten wenn man nicht mein Spftem ber vorherbestimmten Bar= monie ju Bilfe nimmt. Unfer Berfaffer geht jedoch ein wenig weiter. Er meint, im Anfang fei bie Sendung bes beiligen Beiftes ein großes Bunber gemefen, jett aber fei

seine Wirksamkeit in uns eine natürliche. Ich überlasse ihm die Sorge, über diefe feine Unficht Aufschluß zu geben und sich darüber mit andern Theologen auseinanderzusetzen. bemerke jedoch, bag er ben natürlichen Ruten bes Gebets in die Kraft verlegt, die ihm innewohnt, die Seele beffer ju machen, bie Leibenschaften ju überminden und einen gemiffen Grad neuer Inabe zu erwerben. Beinahe bas nämliche kann ich nach meiner Sppothese sagen, ber qu= folge ber Wille nur nach Motiven handelt, und ich bin babei ber Schwierigkeiten ledig, in die ber Berfaffer fich burch seine Macht ber grundlosen Wahl verwickelt hat. Auch bezüglich bes göttlichen Borbermiffens befindet er fich in Folge berfelben in großer Verlegenheit: benn wenn bie Seele bei ihrer Wahl vollkommen gleichgiltig ift, wie ift es ba möglich, diese Wahl vorherzusehen, und welchen zu= reichenden Grund wird man für die Kenntnis einer Sache auffinden konnen, wenn es feinen folden für ihr Gein giebt? Der Autor verschiebt die Lösung dieser Schwierig= feit, die - nach seiner Ansicht - ein ganzes Werk erforbern würde, auf ein ander Mal. Im übrigen fagt er zuweilen über bas moralische Uebel treffende Sachen. bie auch ziemlich mit meinen eigenen Principien überein= stimmen. Go bemerkt er 3. B. (Unterabschnitt 6), baf Die Lafter und Verbrechen Die Schönheit bes Universums nicht vermindern, sondern vielmehr erhöhen, gan; wie ge= wiffe Diffonangen, wenn man fie allein vernähme, burch ihre Harte das Ohr verleten würden, und nichtsbeffo= weniger in der Berbindung mit andern Tonen die Sarmonie angenehmer machen. Er zeigt auch, daß die lebel verschiedene Güter einschließen und führt als Beispiel bie Mitlichkeit ber Verschwendung ber Reichen und ber Sabfuct ber Armen an: biefe führen nämlich jum Aufblüben ber Handwerke und ber Künste. Ferner giebt er gu bebenten, daß wir nach unserer kleinen Erbe nicht bie gange Welt und alles uns Befannte beurtheilen burfen, ba bie

Fehler oder Mängel an bemfelben fehr wohl ebenso die Schönheit bes Bangen hervorzuheben geeignet fein konnen, wie bie Schönpfläfterchen, bie an fich nichts Schones haben, vom iconen Geschlechte für geeignet gehalten werben, bas gange Geficht zu verschönern, mahrend fie boch ben Theil, ben fie bebeden, häßlich machen. Cotta vergleicht bei Cicero bie Borfehung in Bezug auf die Verleihung ber Bernunft an den Menschen mit einem Arzte, ber einem Kranken Wein zu trinken erlaubt, obgleich er ben Digbrauch vorhersieht, ben berfelbe auf Rosten seines Lebens von dieser Erlaubnis machen wird. Der Verfasser er= widert darauf, daß die Borfehung das bewirke, was die Weisheit und die Gute verlangen, und daß das Gute, welches daraus entspringt, größer sei als das Uebel. Batte Gott bem Menichen Die Bernunft nicht verliehen, fo würbe es überhaupt feinen Menschen geben, und Gott gliche bann einem Arzte, ber jemand tobtet, bamit er nicht frank werbe. Man kann noch hinzusügen, daß nicht bie Vernunft an sich, sondern ber Mangel ber Vernunft idublich ift: beim ichlechten Gebrauche ber Bernunft aber erwägt man wohl die Mittel, aber man erwägt nicht bas Biel ober ben schlechten 3wed, ben man fich vornimmt. Also wird eine schlechte That immer nur aus Mangel an Bernunft begangen. Der Berfaffer führt auch ben Gin= wurf Spikurs an, ben Lactantius in feinem Buche bom göttlichen Born ungefähr in folgenden Worten mittheilt: Entweder will Gott die lebel beseitigen und vermag es nicht — bann wäre er schwach; ober er kann fie beseitigen und will es nicht — bas wurde auf Bosheit bei ihm benten; ober es fehlt ihm zugleich an Macht und an Willen - bas wirbe ihn zugleich als schwach und als neibisch erscheinen laffen; ober endlich fann er und will er - in diesem Falle aber wird man fragen: warum thut er es also nicht, wenn er existirt? Darauf erwidert ber Ver= faffer, baf Gott bie lebel weber beseitigen fann noch will.

und daß er dessenungeachtet weder boshaft noch schwach sei. Ind daß er besenungeachter weder vosgaft noch schwach set. Ich möchte lieber sagen, er könne sie beseitigen, er wolle es aber unbedingt nicht, und zwar aus guten Gründen, weil er nämlich die Güter zu gleicher Zeit mit beseitigen würde, und zwar mehr Gutes als Uebles. Nachdem unser Autor sein gelehrtes Werk beendet, hat er noch einen Anhang hinzugesügt, in welchem er die göttlichen Gesetze behandelt. Er theilt diese Gesetze sehr richtig in natürliche und in positive. Wie er bemerft, muffen die besondern Gesetze über die Natur der Thiere den allgemeinen Ge= jetzen für die Körper nachstehen, und zürnt Gott nicht eigentlich wenn seine Gesetze verletzt werden, sondern die Ordnung hat gewollt, daß der, welcher sündigt, sich ein llebel zuzöge, und daß der, welcher andern Gewalt anthut, sie seinerseits selbst erleide. Dabei meint er aber, daß die positiven Gesetze das Uebel mehr anzeigen und vorherssagen als die Verhängung desselben bewirken. Und dies giebt ihm Gelegenheit, die ewige Verdammnis der Bösen zu besprechen, die weder zur Besserung, noch als warnens die Beispiel dient und doch der rächenden Gerechtigkeit Gottes genugthut, obgleich die Bösen sich ihr Unglick selbst duziehen. Er vermuthet jedoch, daß die Strasen der Versdammten von einigem Nutzen sür die Rechtlichen seinen, und ist zweiselhaft, ob es nicht doch besser sie, verdammt zu sein, als gar nicht zu sein, weil es wohl möglich wäre, daß die Verdammten Unsinnige seien, die ihren Kopf dars auf setzenminten Unstitunge seien, die ihren kopf dats auf seiner gewissen Glend zu bleiben, und zwar in Folge einer gewissen geistigen Berkehrtheit, welche nach seiner Meinung bewirkt, daß sie sich bei all ihrem Elend zu ihren schlechten Urtheilen Glück wünschen und Bergnügen daran sinden, den göttlichen Willen zu bekritteln. Denn man sieht ja alle Tage mürrische, doshaste, neidische Leute, die Bergnügen daran sinden, an ihre Uebel zu denken, und fich felbst zu betrüben suchen. Diefe Gedanken find nicht zu verachten, und ich habe icon zuweilen ähnliche

gehabt, mag aber kein entscheibenbes Urtheil barliber fällen. Im §. 271 der gegen Herrn Baple gerichteten Bersuche habe ich die Fabel vom Teusel angesührt, der bie ihm burch einen Ginfiedler von Seiten Gottes angebotete Berzeihung zurückwies. Der Freiherr Andreas Taifel, ein östreichischer Abliger, Cavallerizzo maggior\*) Ferdinands, Erzherzogs von Destreich und spätern Kaisers von Deutschland (unter dem Namen Ferdinand II) nahm im Hindlick auf seinen Namen — der im Deutschen einen Teufel zu bezeichnen scheint — als Symbol einen Teufel ober Sathr an mit bem spanischen Motto: Mas perdido y menos arrepentido, b. h. je mehr verloren, je weniger bereut, was eine hoffnungslose Leibenschaft andeutet, von ber man sich nicht frei zu machen vermag. Diese Devise ist dann später von dem spanischen Grasen von Villa-mediana wiederholt worden, als er sür in die Königin verliebt galt. Was die Frage anlangt, warum den Guten so oft Böses und den Bösen Gutes widerfährt, so glaubt unser berühmter Autor, daß dieselbe schon zur Genige beantwortet sei, und daß fein Zweisel mehr darüber bleibe. Doch bemerkt er, daß man oft im Zweifel bariiber fein könne, ob die Guten, die im Elend find, nicht vielleicht gerade durch ihr Unglück gut gemacht, und ob die Bösen, die im Slück sind, nicht vielmehr gerade durch dies Slück verdorben worden sind. Er sügt hinzu, daß wir schlechte Richter seien, wenn es sich darum handelt, nicht blos einen guten, sondern auch einen gliidlichen Menschen gu erkennen. Oft ehrt man einen Benchler und verachtet einen andern, bessen Tugend echt und ohne Berstellung ist. Auch auf das Glück versteht man sich wenig, und oft wird die Glückseigkeit unter den Lumpen eines zu-friedenen Armen verkannt, während man es im Palaste ber Großen vergebens fucht. Bum Schluß bemerkt unfer

<sup>\*)</sup> Dber = Stallmeifter.

Berfasser, daß das größte Glück hier auf Erden in der Hoffnung auf das künftige Glück bestehe, und daß man daher sagen dürse, es widersahre den Bösen nichts, was nicht zur Besserung oder zur Züchtigung diene, und ebenso, es geschehe den Guten nichts, was nicht zu ihrem größern Wohle führe. 97)

Diese Schlußsätze sind ganz nach meinem Sinne, und man fann nichts sagen, was für den Schluß des Werkes

geeigneter wäre. 97a)

## IV.

## Bertheidigung der Sache Gottes

durch Verföhnung seiner Gerechtigkeit mit seinen übrigen

## Folkommenheiten und seinen gesammten Sandlungen.

1. Die Vertheidigung der Sache Gottes bient nicht allein zum Ruhme Gottes, sondern auch zu unserm eigenen Nutzen, damit wir sowohl seine Größe d. h. seine Macht und Weisheit verehren, als auch seine Gite und die Ausslüsse derselben, seine Gerechtigkeit und seine Higkeit, lieben und sie nachahmen, so viel es uns möglich ist. Die Abhandlung zerfällt in zwei Theile: der erste kann als mehr vorbereitender, der zweite als Haupttheil betrachtet werden. Der erste behandelt die göttliche Größe und Güte jede im Besondern, der zweite erstreckt sich auf beide zusammen und umfaßt auf diese Weise die Vorssehung in Ansehung aller Geschöpfe und die Regierung in Ansehung der vernünstigen, namentlich in Bezug auf die Frömmigkeit und das Heil.

2. Die strengern Theologen haben mehr die Größe Gottes als seine Güte erwogen, die nachsichtigern haben das Gegentheil gethan, den wahren Rechtgläubigen aber sind beide Vollkommenheiten von gleicher Wichtigkeit. Der Irrthum, durch welchen die Größe Gottes untergraben

wird, kann Anthropomorphismus, ber andere, welscher die Güte aufhebt, Despotismus genannt werden.

3. Die Größe Gottes ist mit Nachdruck namentlich gegen die Socinianer und einige Semi-Socinianer zu vertheidigen, von denen Conrad Vorstius sich in diesem Punkte am schwersten vergangen hat. Sie kann auf zwei Hauptpunkte zurückgeführt werden: die Allmacht und die Allswissenbeit. 98)

4. Die Allmacht begreift sowohl Gottes Unabhängigkeit von andern, wie die Abhängigkeit aller von

ihm selbst.

5. Die Unabhängigkeit Gottes tritt im Sein und im Handeln hervor, und zwar im Sein, in sofern Gott nothwendig und ewig und, wie man gewöhnlich sagt, ein Ding a se ist: daraus folgt auch, daß er unermeßslich ist.

6. Im Hanbeln ist Gott natürlich und moralisch unabhängig, natürlich, in sofern er der freieste ist und nicht, wenn nicht durch sich selbst, zum Handeln bestimmt wird; moralisch aber, in sosern er ανυπεύθυνος\*) ist oder niemand über sich hat.

7. Die Abhängigkeit der Dinge von Gott umfaßt sowohl alles Mögliche ober mas keinen Widerspruch

enthält, wie auch alles Wirkliche.

8. Die Möglichkeit der Dinge, welche nicht wirklich bestehen, hat ihre begründete Realität im göttlichen Dassein: denn wenn Gott nicht wäre, würde auch nichts Mögsliches sein. Die Möglichkeiten sind also von Ewigkeit her in den Borstellungen des göttlichen Berstandes enthalten.

9. Das Wirkliche ist sowohl im Sein wie im Sans beln von Gott abhängig, und zwar nicht nur von seinem Berstande, sondern auch von seinem Willen: im Sein nämlich, in sosern alle Dinge frei von Gott erschaffen sind

<sup>\*)</sup> Nicht unterthan,

und auch von Gott erhalten werden, denn man lehrt mit Recht, daß die göttliche Erhaltung eine fortgesetzte Schöpfung sei, wenn auch die Geschöpfe sich weder aus Gottes Wesen, noch mit Nothwendigkeit erhalten.

10. Im Hanbeln hangen die Dinge von Gott ab, in sofern Gott zu den Handlungen der Dinge mitwirkt, so weit nämlich einige Vollkommenheit in den Handlungen enthalten ift, die durchaus von Gott herkommen muß.

- 11. Die Mitwirkung Gottes aber auch die gewöhnliche ober nicht wunderbare — ift zugleich eine unmittelbare und eine besondere. Unmittelbar ist sie, da ja die Wirkung nicht blos darum von Gott abhängt, weil die Ursache derselben von Gott herstammt, sondern auch darum, weil Gott nicht weniger noch entsernter zur Hervorbringung der Wirkung selbst als zur Hervorbringung der Ursache derselben mitwirkt.
- 12. Besonders dagegen ist die Mitwirkung, weil sie nicht blos auf das Dasein der Sache und der Handlung, sondern auch auf die Art und die Eigenschaften des Seins gerichtet ist, so weit dieselben einige Bollsommenheit enthalten, was immer von Gott herkommt, dem Bater des Lichts und dem Geber alles Guten.
- 13. So viel von der Macht Gottes. Wir kommen nun zu seiner Weisheit, die wegen ihrer Unermeßlichkeit Allwissenheit genannt wird. Da dieselbe nicht weniger als die Allmacht höchst vollkommen ist, umfaßt sie alle Borstellung und alle Wahrheit, d. h. sowohl alles Unverbundene wie alles Verbundene, was Gegenstand des Verstandes sein kann, und erstreckt sich in gleicher Weise sowohl auf das Mögliche wie auf das Wirkliche.
- setztambes fein tunn, and etztedt sich in greichet Weise sowohl auf das Mögliche wie auf das Wirkliche.

  14. In Bezug auf das Mögliche wird sie Wissen aus einfacher Einsicht genannt, das sich sowohl auf die Dinge wie auf deren Verbindungen erstreckt: beide sind aber entweder nothwendige oder zufällige.

15. Das zufällige Mögliche fann theils abgeson=

bert, theils in der Zusammenordnung zu unzähligen ganzen möglichen Welten betrachtet werden, deren jede Gott voll-fommen bekannt ist, wenn auch nur eine einzige von ihnen ins Dasein übergeführt wird. Denn mehrere wirkliche Welten anzunehmen, führt zu nichts, da bie eine für uns die ganze Gesammtheit ber Geschöpfe jeder Zeit und jedes Orts umfaßt und bas Wort Welt bier in biefem Ginne gebraucht wird.

16. Das Wiffen bes Wirklichen ober ber ins Dasein übergeführten Welt und alles Bergangenen, Gegenwärtigen und Bufunftigen in berfelben beißt Biffen aus Un= fcauung und unterscheibet fich vom Wiffen aus einfacher Einficht biefer nämlichen Welt im Buftanbe ihrer Mög= lichkeit nur baburch, daß bie rudbezügliche Kenntnis hingu= tommt, durch welche Gott von felbst seinen Beschluß, diese Welt ins Dasein überzusühren, kennt. Auch bedarf es keiner andern Grnndlage für das Vorherwissen Gottes.

17. Das sogenannte mittlere Biffen ift in bem Wiffen aus einfacher Ginficht enthalten, wie wir ben Begriff beffelben oben auseinandergesett haben. Wenn jeboch jemand ein mittleres Wiffen zwischen bem Wiffen aus einfacher Ginficht und bem Wiffen aus Anschauung für wünschenswerth halt, so mag er bies lettere und bas mittlere Wiffen anders auffassen, als es gewöhnlich gu geschehen pflegt, nämlich so, daß das mittlere Wiffen nicht nur von den zukunftigen möglichen Dingen verstanden wird. Auf diese Beise wird der Begriff des Wissens ans einsacher Einsicht verengert, so daß dasselbe nur noch von den möglichen und nothwendigen Wahrheiten, das mitt= Tere Wiffen aber von den möglichen und zujälligen Wahr= heiten und das Wiffen aus Anschauung von den zufälligen und wirklichen Wahrheiten handelt. Das mittlere Wiffen wird alsdann mit bem ersten das gemein haben, daß es von ben möglichen Wahrheiten handelt, und mit bem letten bas, baß es von ben gufälligen Wahrheiten handelt.

18. So viel von der Größe Gottes. Wir kommen nun auf die göttliche Gute zu reden. Wie die Bei8= heit ober bas Wiffen bes Wahren eine Vollkommenheit bes Berstandes ift, so ift die Gute ober die Reigung gum Guten eine Vollkommenheit bes Willens. Zwar hat jeder Wille bas Gute jum Gegenstande, zum wenigsten bas an= scheinende, ber göttliche Wille aber hat nur bas Gute und zugleich Wahre zum Gegenstande.

19. 3ch werde baber sowohl ben Willen, als auch ben Gegenstand beffelben, nämlich bas Gute und bas Boje, betrachten, welches ben Grund für das Wollen und das Nicht=Wollen liefert. Beim Billen aber werbe ich beffen

Natur und beffen Arten betrachten.

20. Bur Natur bes Willens gehört die Freiheit, welche barin besteht, daß ber Willensact frei und überlegt ift, und noch beffer, bag er bie Nothwendigfeit ausschließt,

welche die Ueberlegung aufbebt.

- 21. Ausgeschlossen wird die metaphysische Noth= wendigkeit, beren Gegentheil unmöglich ift ober einen Widerspruch enthält, nicht aber die moralische Noth= wendigkeit, beren Gegentheil unangemeffen ift. Denn wenn auch Gott bei seiner Wahl nicht irren fann und baher immer bas Angemeffenste wählt, so wiberftreitet bas boch burchans nicht seiner Freiheit, sondern macht biefelbe nur noch vollkommener. Widerstreiten würde es berfelben erft, wenn nur ein einziger möglicher Gegenstand des Willens ober nur eine einzige mögliche Geftalt ber Dinge vorhanden wäre, in welchem Falle die Bahl megfiele und die Beisheit und Gute bes Sanbelnden nicht gelobt werden fonnte.
- 22. Daher irren ober bedienen sich boch wenigstens völlig unangemeffener Ausbrücke biejenigen, welche nur bas für möglich erklären, was wirklich geschieht, ober was Gott ermählt hat. In Diefen Fehler verfiel ber Stoifer Dioborus bei Cicero und von ben Chriften Abalard,

Wicleff und Hobbes. Weiter unten, wo die menschliche zu vertheidigen ist, wird noch mehr über die Freiheit gesagt werden.

- 23. Dies über die Natur des Willens. Es folgt nun die Eintheilung des Willens, die für unsern gegenswärtigen Zweck hauptsächlich eine zweisache ist: eine erste in einen vorhergehenden und einen nachfolgenden, und eine zweite in einen hervorbringenden und einen zulassenden Willen.
- 24. Nach ber erften Gintheilung ift ber Wille ent= weder ein vorhergehender oder vorausschreitender oder ein nachfolgender oder schlieklicher, oder, was baffelbe ift, er ift entweder ein hinneigender oder ein entscheibender: jener ift weniger vollkommen, biefer ift vollkommen ober unbebingt. Allerdings pflegt diese Eintheilung (bem erften Anichein nach) von einigen anders erklärt zu werben, monach bann ber vorhergehende Wille Gottes (3. B. alle ju erretten) ber Ueberlegung vorangeht, ber nachfolgende aber (3. B. einige zu verbammen) berfelben folgt. Allein ber erftere geht auch andern Willensneigungen Gottes voran, und ebenso folgt ber lettere auf andere, ba eben bie Er= wägung ber That ber Geschöpfe nicht nur gewissen Willens= neigungen Gottes vorausgestellt wird, sondern auch gewisse Willensneigungen Gottes, ohne welche die That ber Gefchöpfe nicht vorausgesett werben fann, voraussett. Da= her nehmen auch Thomas von Aguino, Duns Scotus und andere biese Gintheilung in meinem Sinne, fo baf ber vorhergehende Wille auf etwas an sich Gutes geht und zwar nach bem jebesmaligen Grabe beffelben: beshalb ift diefer Wille nur biefem gemäß, mahrend ber nachfolgende Wille bas Ganze berücksichtigt und die endgiltige Entscheidung enthält und beshalb unbedingt und entscheidend ift und, wenn vom göttlichen Willen die Rebe ift, immer feine volle Wirfung bat. Wenn übrigens jemand meine Erklärung nicht mag, fo will ich nicht über Worte

mit ihm streiten: er mag dann statt vorhergehender und nachsolgender Wille vorläufiger und schließlicher Wille

setzen, wenn es ihm gefällt.

25. Der vorhergehende Wille ist durchaus ernst und rein und nicht mit dem bloßen Wollen — wo jesmand wollte, wenn er könnte, und können möchte — zu verwechseln, das bei Gott nicht vorkommt, und ebenso nicht mit dem bedingten Willen zu vermengen, von dem hier nicht die Rede ist. Der vorhergehende Wille bei Gott geht auf Gewährung alles Guten und Abwendung alles Schlechten, so weit dasselbe gut und schlecht ist und dem Grade angemessen, in welchem es gut und schlecht ist. Wie ernst aber dieser Wille ist, hat Gott selbst erklärt, als er mit solchem Nachdruck versicherte, er wolle nicht den Tod des Sünders, er wolle alle gerettet sehen und hasse die Sünde.

26. Der nachfolgende Wille entsteht aus dem Zussammenwirken aller vorhergehenden Willen, damit nämlich, wenn die Wirkungen aller nicht zugleich bestehen können, davon die möglichst größte Wirkung erreicht werde, welche durch die Weisheit und die Macht erreicht werden kann. Dieser Wille psiegt auch Beschluß genannt zu werden.

Dieser Wille pflegt auch Beschluß genannt zu werben.

27. Daraus erhellt, daß auch die vorhergehenden Willen nicht völlig nutzlos sind, sondern ihre Wirkung haben, nur ist die Wirkung, welche von ihnen erreicht wird, nicht immer eine vollkommene, sondern wird durch das Mitwirken anderer vorhergehender Willen beschränkt. Der aus allen hinneigenden Willen entspringende entscheidende Wille aber erlangt immer seine volle Wirkung, so oft nicht dem Wollenden die Macht mangelt, wie das bei Gott sicher nicht vorkommen kann. Denn natlirlich gilt der Sat: Wer kann und will, thut es, nur beim entscheidenden Willen, indem man, da das zum Handeln erforderliche Wissen von selbst unter der Macht mit verstanden wird, annimmt, daß nichts Aeußeres und Inneres

mehr zur Handlung sehlt. Auch gebricht der Glückseligsteit und der Bollsommenheit des wollenden Gottes nichts, wenn auch nicht jeder Wille desselben seine volle Wirkung erlangt, weil er in der That das Gute nur nach dem Grade der Güte will, die an jedwedem vorhanden ist. Am meisten wird seinem Willen dann Genüge gethan, wenn das beste Ergebnis erreicht wird.

28. Nach der zweiten Eintheilung des Willens zerfällt derselbe in einen hervordringenden in Bezug auf die eigenen, und einen zulassenden in Bezug auf die fremden Handlungen. Manches kann nämlich zugeslassen d. h. braucht nicht verhindert zu werden, was zu thun nicht erlaubt ist, wie z. B. die Sünden, von denen sogleich die Rede sein wird. Der eigentliche Gegenstand des zulassenden Willens ist aber nicht das, was zugelassen wird, sondern die Zulassung an sich.

29. So viel vom Willen. Wir gehen jett zum Grunde bes Wollens ober zum Guten und Ueblen über. Beibes zerfällt in brei Arten, in das metaphysische,

das physische und das moralische.

30. Das Metaphysische im allgemeinen besteht in ber Bollsommenheit und der Unvollsommenheit der Dinge, sogar der nicht mit Vernunft begabten. Christus sagte, ber himmlische Vater sorge für die Lilien auf dem Felbe und die Vögel unter dem Himmel, und bei Jonas nimmt Gott sogar auf die wilden Thiere Rücksicht.

31. Unter dem Physischen versteht man im besondern das Wohl und die Beschwerden der vernünftigen Substanzen, und dazu gehört das Uebel der Strafe.

32. Unter dem Moralischen werden deren tugendshafte oder lasterhafte Handlungen verstanden, und dahin gehört das Uebel der Schuld. Das physische Uebel pslegt in diesem Sinne aus dem moralischen zu entstehen, wenn auch nicht immer bei denselben Personen, was jesdoch, da es eine Abirrung scheinen könnte, mit Ersolg

wieder ausgeglichen wird, wie denn die Unschuldigen nicht wünschen, nicht gelitten zu haben. Bgl. hierzu §. 55 weister unten.

- 33. Vorgehend will Gott mindestens das Gute an sich, also sowohl die Vollkommenheit der Dinge im allgemeinen, als auch das Gliick und die Tugend aller vernünstigen Substanzen im besondern, und zwar, wie schon gesagt, jedes einzelne Gut nach dem Grade seiner Gilte.

  34. Die Uebel sallen zwar nicht unter den vorherzehenden Willen Gottes, so weit dieser nicht auf ihre
- 34. Die Nebel fallen zwar nicht unter ben vorhersgehenden Willen Gottes, so weit dieser nicht auf ihre Beseitigung gerichtet ist, sie fallen jedoch zuweilen, aber mittelbar, unter den nachsolgenden, weil zuweilen bei ihrer Beseitigung größere Güter nicht erlangt werden könnten, in welchem Falle eben die Beseitigung der Uebel nicht zur Aussihrung kommt und, wenn sie auch im vorhergehenden Willen enthalten ist, im nachsolgenden doch nicht zur Verwirklichung gelangt. Daher behauptete Thomas von Aquino nach dem Beispiele des heiligen Augustinus nicht unpassend, Gott lasse Gintreten mancher Uebel zu, damit nicht vieles Gute verhindert werde.
- 35. Die metaphhsischen und phhsischen Uebel wie 3. B. die Unvollkommenheiten bei den Dingen und das Uebel der Strafe bei den Personen werden zuweilen mittelbare Güter, gleichsam Mittel zu größern Gütern.
- 36. Das moralische Uebel bagegen ober das Uebel ber Schuld hat niemals die Natur eines Mittels, denn es darf wie der Apostel erinnert nichts Böses gethan werden, damit Gutes eintrete. Zuweilen hat es jedoch die Natur einer Bedingung, die eine unumgängliche oder versbundene und begleitende genannt wird, d. h. ohne welche das gebührende Gute nicht erlangt werden kann, wobei unter dem gebührenden Gute auch die Beraubung des gebührenden llebels mit einbegriffen ist. Das llebel wird aber nicht ans dem Principe der unbedingten Nothwendigkeit, sondern aus

bem Principe ber Angemeffenheit zugelassen. Denn es muß ein Grund vorhanden fein, weshalb Gott bas Uebel eber guläft, als nicht guläft: biefer Grund für ben göttlichen Willen aber fann nur bem Guten entnommen werden.

37. Auch bas Uebel ber Schuld ift bei Gott nie Gegenstand bes hervorbringenben Willens, sonbern nur bisweilen bes zulassenden, weil er selbst niemals eine Sunde begeht, fondern biefelbe bochftens bisweilen gulaft.

38. Die allgemeine Regel über bie Zulaffung ber Sunde aber ift Gott und bem Menschen gemeinsam und lautet, baf niemand eine frembe Gunbe gulaffen burfe, wenn er nicht burch beren Verhinderung felbst eine schlechte That begehen würde. Kurzum, die Sunde zuzulaffen, ift nie erlaubt, wenn man nicht bagu verpflichtet ift. Räheres barüber f. weiter unten §. 66.

39. Gott hat baber unter ben Gegenständen feines Willens bas Beste jum Endzweck, ferner bas Gute jum, wenn auch untergeordneten, Zwed und bie gleichgiltigen Dinge sowie bas Uebel ber Strafe häufig zu Mitteln. Das Uebel ber Schulb bagegen ift im göttlichen Willen nur als unumgängliche Bedingung einer in anderer Sin= sicht gebührenben Sache enthalten, in bem Sinne, in wel-

chem Chriftus fagte, es muffe Mergerniffe geben.

40. Bis hierher habe ich von ber Größe und ber Gitte Gottes, und zwar von jeder biefer beiden Gigen= schaften im besondern, bas vorgetragen, mas als Einlei= tung zu dieser Abhandlung betrachtet werben mag. Sett nun werbe ich zusammenfassend von dem handeln, mas beiben gehört. Das Gemeinsame ber Größe unb der Gite ist hier also das, was nicht von der Gite allein, sondern auch von der Größe — d. h. der Weisheit und der Macht — herkommt: denn die Größe bewirkt, baß bie Gute ihre Wirfung im Gefolge hat. Die Gute aber bezieht fich entweder auf alle Geschöpfe im allgemeinen ober auf bie vernünftigen im besondern. Im erstern Falle

begründet sie mit der Größe die Vorsehung bei Erschaffung und Regierung der Welt, im letzern Falle die Gerechtig= feit bei der besondern Regierung der mit Vernunft be-

gabten Substangen.

41. Da die Gitte Gottes, welche sich an den Geschöpfen überhaupt zeigt, von der Weisheit geleitet wird, so folgt, daß die göttliche Vorsehung sich in der ganzen Folge des Universums offenbart, und man nuß sagen, Gott habe aus den unzähligen möglichen Ordnungen der Dinge die beste erwählt und das sei eben gerade die, welche wirklich besteht. Denn alles im Universum besindet sich im Einklang mit einander, und der Allweise entscheidet erst, wenn er alles erwogen hat, und also nur über das Ganze. Bezüglich der Theile, einzeln genommen, kann ein vorhergehender Wille vorhanden sein, bezüglich des Ganzen aber nuß er als beschließender Wille ausgesaßt werden.

42. Deshalb ist, genau genommen, keine Ordnung in den göttlichen Beschlüssen ersorderlich, sondern man darf sagen, nur durch einen einzigen Beschluß Gottes sei die jetzige Folge der Dinge zum Dasein gelangt, nachdem alles zu den andern Ordnungen gehörenden Dingen verglichen 41. Da die Güte Gottes, welche sich an den Ge=

zu ben anbern Ordnungen gehörenben Dingen verglichen

worden war.

43. Daher ift auch ber Beschluß Gottes unwandelbar, weil alle Gründe, welche gegen benselben geltend gemacht werden können, schon in Erwägung gekommen sind. Dar= aus entspringt jedoch feine andere Nothwendigkeit als die Nothwendigkeit der bedingten Folge (necessitas consequentiae) ober die sogenannte bedingte - nämlich burch die voransgesetzte Vorhersicht und Vorheranordnung bedingte — Nothwendigkeit; eine unbedingte Nothwen bigkeit oder Nothwendigkeit der logischen Folge (necessitas consequentis) besteht dagegen nicht, weil auch eine andere Ordnung der Dinge sowohl in den Theilen wie im Ganzen möglich war und Gott, indem er die Aus-

einanderfolge ber Zufälligkeiten erwählte, boch beren Zu= fälligfeit nicht veränderte.

44. Auch find die Anstrengungen und die Gebete gur Erlangung bes Bufünftigen, bas wir wünschen, nicht wegen ber Gewißheit ber Dinge überfluffig. Denn in ber Borstellung Gottes von ber gegenwärtigen Folge ber Dinge als einer möglichen, welche Vorstellung boch feinem Beschlusse vorherging, waren auch — für den Fall der Er-wählung dieser Folge — unter allen Umständen diese in ihr zukünftigen Gebete und andern Ursachen der in ihr eingeschloffenen Wirkungen enthalten und haben, wie billig, zur Erwählung bieser Folge und also auch zu bem in ihr enthaltenen Ereignisse beigetragen. Und bas, mas Gott jett jum hanbeln ober jum Zulaffen bestimmt, bestimmte ihn icon bamals zur Beschlieftung beffen, was zu thun ober zu erlauben wäre.

45. Wie ich schon oben bemerkte, werben auch bie Dinge burch bas göttliche Vorherwissen und Vorherseben nicht unbedingt ober was man auch thue und nicht thue, sondern burch ihre Ursachen und ihre Grunde bestimmt. Erklärt baber jemand bie Gebete ober Kleif und Arbeit für iberflüssig, fo verfällt er in bas Sophisma, welches schon die Alten das faule nannten. Bal. hierzu weiter

unten §. 106. 107.

- 46. Die unendliche Weisheit bes Allmächtigen aber hat in Berbindung mit ber unermeflichen Gute beffelben bewirkt, baß, alles wohl erwogen, nichts Befferes gemacht werben konnte, als was von Gott gemacht worben ift, und daß sogar alles vollkommen harmonisch ift und aufs fconfte unter sich übereinstimmt: bie formalen Urfachen ober Seelen mit ben ftofflichen Ursachen ober Rörpern, bie bewirkenden ober natürlichen Ilrsachen mit den moralischen ober Zwed-Ursachen, bas Reich ber Gnabe mit bem Reiche ber Natur.
  - 47. So oft uns baber an ben Werken Gottes etwas

tadelnswerth erscheint, muß man schließen, daß es uns nicht hinlänglich bekannt ist, und daß der Weise, der es ersaßte, urtheilen würde, daß nicht einmal Bessers gewünscht werden könnte.

48. Darans folgt hinwieberum, daß es nichts Glücksbereitenberes giebt. als einem so guten Gotte zu bienen, und daß berselbe sogar über alles geliebt und ihm gänz-

lich vertraut werden muß.

- 49. Der gewichtigste Grund für die Erwählung der besten Folge der Dinge nämlich der jetzt bestehenden war aber Christus Oeárdownos,\*) der als das zur höchsten Stuse gelangte Geschöpf in der vorzüglichsten Folge der Dinge enthalten sein mußte, gleichsam als das Haupt der erschaffenen Welt, dem endlich alle Macht im himmel und auf Erden gegeben ist, in dem alle Völker gesegnet werden sollen, und durch den alle Geschöpfe von der Knechtschaft der Verderbnis zur Freiheit des Ruhmes der Kinder Gottes erlöst werden.
- 50. So viel von ber Vorsehung im allgemeinen. Weiter begründet die Gitte, auf die vernünftigen Geschöpfe im besondern bezogen, in Verbindung mit der Weisheit die Gerechtigkeit, deren höchster Grad die Heiligkeit ist. Daher umfaßt die Gerechtigkeit in diesem weitern Sinne nicht blos das strenge Recht, sondern auch die Villigkeit und also auch die löbliche Varmherzigkeit.
- 51. Die allgemeine Gerechtigkeit nun kann eingetheilt werden in die Gerechtigkeit im engern Sinne und die Heiligkeit. Die Gerechtigkeit im engern Sinne bezieht sich auf das physische Gute und llebel, nämlich der vernünstigen Geschöpfe, die Heiligkeit auf das moralische Gute und llebel.
- 52. Die physischen Güter und Uebel finden sich sowohl in biesem Leben wie im zukunftigen. In biesem

<sup>\*)</sup> Der Gottmensch.

Leben beklagen viele im allgemeinen, daß die menschliche Natur so vielen Uebeln preisgegeben ift, ohne zu bedenken, daß ein großer Theil biefer Uebel in der Schuld der Menschen seinen Ursprung hat, und daß wir in Wahrheit bie uns gewährten göttlichen Wohlthaten nicht bankbar genug anerkennen und unfern lebeln mehr Aufmerkfamkeit schenken als unsern Gütern.

53. Andern mißfällt vor allem, daß die phyfischen Güter und Uebel nicht nach ben moralischen Gütern und llebeln vertheilt find, ober bag es oft ben Guten ichlecht

und den Bojen gut ergeht.

54. Auf diese Beschwerden muß zweierlei geantwortet werben: einmal, was schon der Apostel beidringt, daß nämlich die Bedrängnisse dieser Zeitlichkeit nicht mit dem zufünstigen Ruhme zu vergleichen sind, der uns offenbart werden wird, und dann, was Christus schon in seinem schönen Gleichnisse andeutete, daß nämlich das Samenkorn, welches auf die Erbe fällt, feine Frucht tragen würde, wenn es nicht gestorben wäre.

55. Daher werben bie Bebrängniffe nicht nur reichlich ausgeglichen werden, sondern auch zur Erhöhung ber Glückjeligkeit beitragen, und find biefe Uebel fowohl nüt=

lich, wie auch nöthig. Bgl. §. 32.

56. Bezüglich bes gufünftigen Lebens ift bie Schwierigfeit meit größer, benn bier wenbet man ein, bag auch bort die Güter weit von den lebeln überwogen werden, da nur wenige erwählt sind. Drigenes hat frei= lich die ewige Verdammnis überhaupt aufgehoben, einige von den Alten, darunter Prudentius, nahmen nur eine ewige Verdammnis weniger an, und andere, deren Ansicht auch Hieronymus bisweilen zuzuneigen scheint, meinten, daß schließlich jeder Christ errettet werden würde.

57. Wir haben jedoch nicht nöthig, zu diesen nicht zu billigenden Paradoxen unsere Zuflucht zu nehmen: die richtige Antwort ift vielmehr bie, bag ber gange Umfang

bes himmlischen Reiches nicht nach unserer Kenntnis von bemfelben beurtheilt werden barf. Denn der Ruhm der Seligen im Anschauen der Gottheit kann so groß sein, baß die Uebel aller Berbammten nicht mit biesem Gute verglichen werben fonnen. Auch anerkennt bie Schrift eine unglaubliche Menge feliger Engel, und bie große Mannigfaltigkeit der Geschöpfe offenbart uns die durch die neuen Ersindungen enthüllte Natur selbst, so daß wir schicklicher als St. Augustinus und andere Alte das leberwiegen des Guten über das lebel behaupten fönnen.

- 58. Unsere Erbe ist nämlich nur ber Trabant einer einzigen Sonne, es giebt aber soviel Sonnen, wie Fix= sterne sind, und es ist anzunehmen, daß jenseits aller Fix= sterne sich ein ungeheurer Raum besindet. Daher steht nichts der Annahme im Wege, daß diese Sonnen oder vor allem der Raum jenseits der Sonnen von glücklichen Geschöpfen bewohnt werben. Freilich können auch, nach Art bes Paradieses, glückliche Planeten sein ober werben. Im Saufe meines Baters find viele Wohnungen, fagte Chriftus vom eigentlichen Simmel ber Seligen, ben einige Theologen das Emphreum nennen und hinter die Sterne ober Sonnen verlegen, wenn auch nichts Bewiffes über bie Wohnung ber Seligen behauptet werden fann. Inzwischen darf jedoch als wahrscheinlich angenommen werden, daß es auch in der sichtbaren Welt viele Wohnungen für vernünftige Geschöpfe giebt, von benen einige gliidlicher find als andere. 99)
- 59. Daher stütt sich der von der Menge der Ber-dammten hergenommene Grund nur auf unsere Unwissen-heit und wird durch die einzige Antwort beseitigt, die ich oben angebeutet habe: ware uns alles befannt, fo wurde fich zeigen, baß nicht einmal etwas Befferes gewünscht werden fann, als Gott gemacht hat. Auch bauern bie Strafen ber Berbammten nur wegen ber Fortbauer ber

Bosheit berselben fort, womit ein berlihmter Theologe, Johann Fechtius, in einem logisch scharfen Buche liber ben Zustand der Verdammten, diejenigen sehr gut widerslegt, welche bestreiten, daß die Sinden eine Strase im zufünstigen Leben verdienen, als ob die Gott wesentliche Gerechtigkeit jemals aushören könnte.

60. Am stärksten endlich sind die Schwierigkeiten in Rücksicht der Heiligkeit Gottes oder in Rücksicht seiner Volkkommenheit in Bezug auf die moralischen Güter und Nebel anderer, da die Heiligkeit bewirkt, daß man sogar an andern die Tugend liebt und daß Laster haßt, und da sie so viel als möglich von jedem verderblichen Einfluß und jeder Berührung des Uebels sernhält. Und doch herrschen allenthalben Verbrechen im Reiche des allmächtigen Gottes. Aber was hier an Schwierigkeiten vorhanden ist, wird in diesem Leben mit Hilse des göttlichen Lichts ebenfalls so weit überwunden, daß die Frommen und die, welche Gott lieben, sich damit Genüge thun können, so weit dies nöthig ist.

61. Man wirft nämlich ein, daß Gott allzu viel zur Sünde mitwirke und der Mensch nicht genug. Gott wirke aber durch seinen die Sünde sowohl hervorbringens den wie zulassenden Willen physisch und moralisch zu viel zum moralischen Uebel mit.

62. Die moralische Mitwirfung, meint man, habe fatt, in sofern Gott, wenn er auch nicht burch handeln dur Sinde beiträgt, dieselbe boch wenigstens erlaubt oder

nicht verhindert, obgleich er es vermag.

63. In Wahrheit aber wirke Gott zu gleicher Zeit physisch und moralisch mit, weil er nicht nur die Sündisgenden nicht hindert, sondern dieselben durch Darleihung von Kräften und Gelegenheiten sogar gewissermaßen unterstützt: daher die Stellen in der heiligen Schrift, daß Gott die Bösen verstocke und anreize.

64. Darans wagt man nun zu folgern, baß Gott entweder auf beibe Arten ober doch sicher auf eine von

beiben ber Mitschuldige, ja sogar ber Urheber ber Sünde sei und stößt damit die göttliche Heiligkeit, Gerechtigkeit und Gite um.

- 65. Andere ziehen es vor, die göttliche Alwissenheit und Allmacht, mit einem Worte: die Größe Gottes, zu erschüttern, als wenn er entweder die lebel nicht kenne und sich durchaus nicht darum klimmere, oder als ob er nicht im Stande sei, sich dem Strome der lebel entgegenzustellen. Es war dies die Ansicht der Epikuräer und der Manichäer: etwas Aehnliches, wenn auch in anderer, milderer Form, lehren die Socinianer, die sich freilich mit Recht in Acht nehmen, die göttliche Heiligkeit in den Schmutz zu ziehen, aber mit Unrecht andere Vollkommensheiten Gottes preisgeben.
- 66. Um zuerst in Bezug auf die moralische Mitwirkung des Zulassens zu antworten, muß das oben Angedeutete weiter ausgesührt werden: daß nämlich die Zulassung der Sünde statthaft — ober moralisch möglich — sei, wenn sie sich als Berpslichtung — ober moralisch nothwendig — erweist: nämlich dann, wenn eine fremde Sünde nicht ohne eigenes Aergernis verhindert werden kann, d. h. ohne Berletzung dessen, wozu man gegen andere oder gegen sich selbst verpslichtet ist. So darf z. B. ein Soldat, namentlich in gefahrdrohender Zeit, den ihm anvertrauten Posten nicht verlassen, um zwei Freunde, die sich zum Zweikampf anschießen, davon abzuhalten. Bgl. oben §. 36. Das Berpslichtetsein zu etwas darf aber bei Gott nicht nach menschlicher Weise verstanden werden, sonbern Feonoevos,\*) weil es sonst seinen Lollsommenheiten Ubbruch thun würde.
- 67. Ferner, wenn Gott die beste Folge in der die Sinde mit enthalten ist nicht erwählt hätte, so würde er etwas Schlimmeres als alle Sünde der Geschöpfe ver-

<sup>\*)</sup> Die es fich für Bott geziemt.

schulbet haben, benn alsdann hätte er seine eigene Vollstommenheit und, was daraus folgt, auch die fremde Vollstommenheit geschmälert: die göttliche Vollsommenheit darf nämlich nicht von der vollkommensten Wahl abgehen, weil das weniger Gute die Natur des Bösen hat. Gott aber und alles würde vernichtet, wenn Gott an Machtlosigkeit litte oder in seinem Wissen irrte oder es ihm an Willen sehlte.

68. Die phhsische Mitwirkung Gottes zur Sünde hat zur Folge gehabt, daß manche Gott zur Urssache und zum Urheber der Sünde gemacht haben. Dann würde also auch das lebel der Schuld ein Gegenstand des hervorbringenden Willens bei Gott sein: womit die Epikuräer und die Manichäer uns am meisten verletzen. Aber auch hier ist Gott, indem er den Sinn erleuchtet, in der frommen und nach Wahrheit strebenden Seele sein eigener Rechtsertiger. Ich werde demnach auseinanderssehen, in wie sern Gott sachlich oder zu dem, was Gutes am Bösen ist, nicht aber formal zur Sünde mitwirkt.

69. Es ift nämlich zu erwidern, daß nichts von rein positiver Bollsommenheit und Realität an den Geschöpfen und deren guten und bösen Handlungen ist, was nicht von Gott herkommt. Die Unvollsommenheit der Handlung aber besteht in der Beraubung und entspringt der ursprünglichen Beschränktheit der Geschöpfe, die sie schon im Zustande der reinen Möglichkeit — d. h. im Gebiete der ewigen Wahrheiten oder in den im göttlichen Berstande enthaltenen Borstellungen — ihrem Wesen nach an sich haben: denn was ohne Beschränktheit wäre, würde kein Geschöpf, sondern ein Gott sein. Beschränkt aber wird das Geschöpf genannt, weil seine Größe, seine Macht, sein Wissen und jede seiner Vollkommenheiten Schranken oder Grenzen hat. Die Grundlage des Uebels ist demnach eine nothwendige, das Entstehen desselben ist aber nichtsbesto-weniger ein zusälliges, d. h. es ist nothwendig, daß die

Uebel möglich sind, zufällig aber ist es, daß sie wirklich sind; nicht zufällig jedoch geht das Uebel in Folge der Harmonie der Dinge von der Möglichkeit zur Wirklichkeit über, weil es zu ber besten Folge ber Dinge paßt, von ber es einen Theil ausmacht.

70. Was ich aber nach Angustinus, nach Thomas, nach Lubinus und andern alten und neuern Autoren von ber beraubenden Natur des Uebels behaupte, werde ich, da es vielen als unbegründet ober doch höchst dunkel er= erscheint, berart aus ber Natur ber Dinge selbst barlegen, baß nichts zuverlässiger erscheinen wird, indem ich als Gleichnis etwas Sinnliches und Stoffliches zu Hilfe nehme, bas ebenfalls auf einer Beranbung beruht, und bem ber berühmte Naturforscher Repler den Namen natürliche Trägheit der Körper beigelegt hat. 100)

71. Wenn nämlich - um ein leichtes Beispiel gu ge= brauchen — ein Fluß Schiffe fortträgt, so theilt er ben= selben eine Schnelligkeit mit, die jedoch durch deren Träg= heit beschränkt wird, so daß sich die schweren — unter sonst gleichen Umständen — langsamer bewegen. Auf Diese Weise kommt also die Schnelligkeit vom Flusse, Die Langsamkeit von der Last, das Positive von der Kraft des Stoffenden, das Beraubende von der Trägheit des Ge=

stoßenen ber.

72. Ungefähr in berselben Weise ning man fagen, baß Gott ben Geschöpfen bie Vollfommenheit zutheile, daß diese aber durch die Aufnahmefähigkeit berfelben beschränkt werde: auf diese Beije fommen die Guter von der gott= lichen Rraft, die lebel von der Schwerfälligkeit der Geschöpfe.

73. So wird ber Berftand häufig aus Mangel an Achtsamkeit irren und ber Wille häufig aus Mangel an Lust zum Handeln gebrochen werden, so oft nämlich ber Beift, wenn er fich bis zu Gott ober bis zum höchften Gute erheben foll, in Folge ber Trägheit bes Geschöpfes stodt.

74. Bis hierher ist benen Antwort gegeben, welche meinen, daß Gott zu viel zum lebel mitwirke: jett werde ich benen Genige thun, welche behaupten, ber Densch wirke nicht genug bagu mit ober fei nicht foulbig genng beim Gundigen und somit die Anklage auf Gott qu= rüchschlenbern. Die Gegner suchen biese Behauptung theils aus ber Gebrechlichfeit ber menschlichen Natur, theils aus bem Mangel ber göttlichen Gnabe zu beweisen, welche lettere gur Unterftiitung unferer Natur nothwendig ift. Ich werde baher an der menschlichen Natur einmal die Berberbtheit und bann bie leberbleibsel vom göttlichen Ebenbilbe, bie ihm aus bem Zuftanbe ber Reinheit ge= blieben find, ins Ange faffen.

75. Sinfictlich ber menichlichen Berberbtbeit werbe ich ferner einmal ben Ursprung und sodann ihre Beschaffenheit betrachten. Der Ursprung liegt theils im Falle ber zuerst Gefallenen, theils in ber Fortpflanzung des verderblichen Uebels. Hinsichtlich bes Falles aber ist

Urfache und Natur zu untersuchen.

76. Die Urfache des Falls, d. h. weshalb ber Mensch unter Vorwissen, Zulassung und Mitwirfung Gottes gefallen ift, barf nicht in einer bespotischen Macht Gottes gesucht werden, als ob die Gerechtigkeit ober Beiligkeit keine Eigenschaft Gottes ware, was in Wirklichkeit ber Fall fein würde, wenn bei ihm feine Rücksicht auf

Recht und Billigfeit bestände.

77. Ebenso wenig darf die Urfache des Falls in einer Gleichgiltigkeit Gottes gegen bas Gute und bas Bofe, bas Gerechte und bas Ungerechte gesucht werben, als ob er biefe Dinge nach Willfür festgesett hatte, benn aus biefer Boraussetzung würde folgen, daß jedes beliebige von ihm mit gleichem Recht und gleichem Grunde, d. h. aus gar keinem Grunde, festgesetzt werden könnte, was wiederum alles Lob der Gerechtigkeit und sogar der Weisheit zu nichte machen wurde, ba ja Gott feine Answahl bei feinen

Handlungen vornehmen ober keine Grundlage für die

Auswahl haben wiirde.

78. Auch in feinen Gott angedichteten nicht beiligen und nicht liebenswerthen Willen barf die Ursache bes Falls gesett werben, als ob Gott, nichts anderes als den Ruhm seiner Größe berücksichtigend und ber Gite bar, aus grau-samer Barmherzigkeit Unglückliche gemacht hätte, bamit Geschöpfe vorhanden wären, beren er sich erbarmen könnte, und als ob er aus verkehrter Gerechtigkeit Gunder haben möchte, bamit Geschöpfe ba waren, die er strafen konnte. Denn alles bies ist tyrannisch und weit entfernt bom wahren Ruhme und ber wahren Bollfommenheit, mit ber nicht nur bie Größe, sondern auch die Güte Gottes ge= fcmidt fein foll.

79. Die wahre Wurzel bes Sündenfalls ist vielmehr bie ursprüngliche Unvollkommenheit ober Gebrechlichkeit ber Geschöpfe, welche zur Folge hatte, daß, wie oben bemerkt, bie Gunbe in ber besten möglichen Folge ber Dinge mit enthalten war. Daher kam es, daß ber Fall des Menschen mit Recht ohne Widerstreben der göttlichen Tugend und Weisheit gestattet wurde, ja sogar ohne Verletzung dieser Bolltommenheiten nicht verhindert werden konnte.

80. Die Natur des Sündenfalls ist nicht mit

Bayle in ber Weise aufzufaffen, als wenn Gott ben Abam jur Strafe für feine Sunbe fammt feiner Rachkommen= schaft zum ferneren Sündigen verdammt und ihm - zwecks Ausführung dieses Urtheils — die Sündhaftigkeit einge-flößt hätte; vielmehr ist diese Sündhaftigkeit aus der Kraft der ersten Sünde selbst gleichsam in Folge eines physischen Zusammenhangs erfolgt, wie z. B. aus der Trunkenheit viele andere Sünden entspringen.

81. hieran folieft fich bie Fortpflanzung bes verberblichen lebels, bas aus bem Fall ber erften Menschen entsprungen ist und in die Seelen ber Nach= fommen übergeht. Diese Fortpflanzung scheint nicht angemessener erklärt werden zu können, als burch die Un= nahme, bie Seelen ber nachkommen feien ichon in Abam angestedt worben. Behufs beffern Berftanbniffes biefer Unnahme muß man wissen, wie aus ben Beobachtungen und Lehren der Neuern erhellt, daß die Bilbung ber Thiere und Pflanzen nicht aus einer verworrenen Maffe, sondern aus einem ichon etwas vorgebildeten, im Samen verborgenen und längst beseelten Körper hervorgeht. Daraus folgt, baf bermoge bes erften gottlichen Segens ge= wisse organische Anfänge alles Lebendigen — und zwar hinsichtlich ber Thiere die Form unvollsommener Thiere - und gewiffermagen bie Geelen felbst ichon langft in bem Zuerstgebildeten (protoplastus) jeder Gattung bestanden haben und sich mit ber Zeit alle baraus entwickeln. Bezüglich ber Geelen und bes Befeelten in bem für bie menschlichen Rörper bestimmten Samen aber muß angenommen werden, daß berfelbe mit ben übrigen Samen= thierchen, die nicht biefe Bestimmung haben, fo lange innerhalb ber Stufe ber rein empfindenden Ratur 3u= fammen bestanden hat, bis er durch bie lette Empfängnis von den übrigen getrennt ward und zugleich ber organische Rörper zur menschlichen Geftalt eingerichtet und bie Seele beffelben zur Stufe ber Vernünftigkeit - ich bestimme nicht, ob burch eine gewöhnliche ober burch eine außerge= wöhnliche Einwirkung Gottes - erhoben wurde.

82. Daraus erhellt auch, daß allerdings ein Vorhersbestehen der Vernünstigkeit nicht angenommen werden kann, daß man aber dessenungeachtet der Ansicht sein dars, in dem Vorherbestehenden sei von Gott schon vorherbestimmt und vorbereitet worden, daß daraus einst nicht allein ein menschlicher Organismus, sondern auch sogar die Versnünstigkeit hervorgehe, indem so zu sagen die dentliche Darstellung der Aussührung vorhergeht. Gleichzeitig ist auch die durch den Fall Adams herbeigestihrte Verderbtsheit der Seele, wenn diese auch noch keine menschliche war,

unter späterm Hinzutritt bes Grades ber Bernünftigkeit bann in die Rraft einer ursprünglichen Sündhaftigkeit übergegangen. Uebrigens geht aus ben neuften Ent= bedungen hervor, daß das Belebende und die Seele vom Bater allein herkommt, während von der Mutter bei der Empfängnis nur die Einkleidung — die Form des Eichens, wie man annimmt — und das zur Vollkommenheit des neuen organischen Rörpers erforberliche Wachsthum gegeben wird. 101)

83. Auf diese Weise verschwinden einestheils die philosophischen Schwierigkeiten bezüglich des Ursprungs der Formen und der Seelen, sowie bezüglich der Un= förperlichkeit der Seele und daher auch bezüglich der Un= theilbarkeit derselben, welche zur Folge hat, daß keine

Seele aus einer andern entstehen kann. 84. Anderntheils verschwinden auch die theologischen Bebenken betreffs der Verderbnis der Seelen, so daß nicht gesagt werben fann, eine reine, vernünftige, entweder schon vorherbestehende ober nen erschaffene Seele werde von Gott einer verberbten Stoffmaffe eingefügt, fo daß

fie felbft verberben muß.

85. Es besteht also eine gewisse Fortpflanzung burch Absenkung (tradux), die jedoch etwas verständlicher ist als jene, welche Augustinus und andere ausgezeichnete Männer anfgestellt haben, nämlich nicht eine Fortpflanzung ber Seele aus ber Seele — Die, wie aus Prudentius erhellt, anch von den Alten verworsen ward und nicht der Natur der Dinge entspricht — sondern eine Fortpflanzung des Befeelten aus bem Befeelten.

86. Go viel von ber Ursache, nun aber gur Natur und Beschaffenheit unserer Berderbtheit. Die= selbe besteht aus ber Erb=Sünde und ber abgeleiteten Sünde. Die Erb=Sünde hat die Macht, daß sie die Menschen im Natürlichen schwach und im Geistigen vor der Wiedergeburt zu Todten macht, deren Verstand auf bas Sinnliche, beren Wille auf bas Fleischliche gerichtet ift, so bag wir von Natur Kinder bes Zornes sind.

- 87. Indessen darf man Baple und andern Gegnern, welche die göttliche Milbe beftreiten oder wenigstens durch einige ihrer Einwürse verdunkeln, nicht zugestehen, daß die, welche nur der Erbsünde unterworfen sind und noch vor hinlänglichem Gebrauche ihrer Vernunft ohne thatsächliche Sünde sterben wie 3. B. die Kinder, welche vor der Taufe und außerhalb der Kirche sterben nothwendigersweise den ewigen Flammen anheimfallen: es ist jedenfalls besser, diese der Güte des Schöpfers anheimzugeben.
- 88. Auch lobe ich in biefer Hinsicht bie Mäßigung Johann Hilsemanns, Johann Abam Ofianders und einisger anderer ausgezeichneten Theologen des Augsburger Bekenntnisses, die zu dieser Ausicht neigten.
- 89. Ueberhaupt sind die Neste des göttlichen Ebenbildes noch nicht völlig vernichtet, wie ich sogleich zeigen werde, sondern können durch die zuvorkommende Gnade Gottes wieder erneuert werden, doch so, daß die Bekehrung durch die Gnade allein bewirkt wird.
- 90. In der That hat auch die Erbstünde der Masse bes Menschengeschlechts nicht völlig die Gite Gottes abswendig gemacht. Denn nichtsbestoweniger hat Gott die Welt, ungeachtet sie im Argen liegt, so sehr geliebt, daß er sür die Menschen seinen eingeborenen Sohn gab.
- 91. Die abgeleitete Sünde ist zweisacher Art, nämlich thätlich und gewohnheitsmäßig. Auf diesen beiden Arten beruht die Praxis der Verderbtheit, so daß sie nämlich in ihren Graden und Modificationen verschieden ist und auf verschiedene Weise in Thaten hervorbricht.
- 92. Und zwar besteht die thätliche theils in nur innern Handlungen, theils in Wahlen, die aus äußern und innern Handlungen zusammengesetzt sind, und ist theils eine Sünde der Unterlassung,

sowie theils strafbar aus ber natürlichen Schwachheit, theils boshaft aus ber Verkehrtheit ber Seele.

93. Die gewohnheitsmäßige Sünde entspringt häufig wiederkehrenden oder doch wenigstens schwerwiegensten schlechten Handlungen und zwar in Folge der Menge oder Stärke der Eindrücke. Und auf diese Weise fligt die gewohnheitsmäßige Bosheit der ursprünglichen Verderbtsheit noch einige Verkehrtheit hinzu.

94. Wenn diese Knechtschaft der Stinde sich aber auch über das ganze Leben der Nicht-Wiedergeborenen erstreckt, so darf sie doch nicht so weit ausgedehnt werden, als ob keine Handlung der Nicht-Wiedergeborenen wahrhaft tugendhaft oder auch nur unschuldig sei, sondern alle sormell

sündhaft wären.

95. Denn auch die Nicht Wiedergeborenen können in bürgerlicher Hinsicht auf Antrieb der rechten Vernunft und sogar aus Rücksicht auf Gott bisweilen aus Liebe zur Tugend und zum öffentlichen Wohle handeln, ohne jede Beimischung einer schlechten Absicht des Ehrgeizes, des persönlichen Interesses oder der sleischlichen Begierde.

96. Indessen gehen ihre Handlungen doch immer aus

96. Indessen gehen ihre Handlungen boch immer aus einer angesteckten Wurzel hervor und enthalten immer — wenn auch bisweilen nur gewohnheitsmäßig — eine Bei-

mischung von etwas Bofem.

97. Uebrigens macht diese Verderbtheit und menschliche Verdrehtheit, wie groß sie auch sei, den Menschen beswegen doch nicht entschuldbar und von Schuld frei, als ob er nicht hinlänglich aus eigenem Antriebe und mit Freiheit handle: denn es sind Reste des göttlichen Ebenbildes zurückgeblieben, welche zur Folge haben, daß die Gerechtigkeit Gottes bei der Bestrasung der Sünder undersehrt bleibt.

98. Diese Reste des göttlichen Ebenbildes bestehen theils in dem eingeborenen Lichte des Verstandes, theils in der mitgeborenen Freiheit des Willens. Beides ist zur

tugenbhaften wie zur lafterhaften Sandlung nothwendig, b. h. wir müffen wissen und wollen, mas wir thun, und muffen auch von ber Sünde, welche wir begeben, abstehen fonnen, wenn wir nur ben hinreichenden Gifer anwenden.

99. Das eingeborene Licht besteht theils in einfachen Vorstellungen, theils in ben baraus entspringenden jusammengesetzten Renntniffen. Daber fommt es, baß Gott und Gottes ewiges Gefet in unfere Bergen einge= schrieben find, wenn fie auch häufig burch bie nachlässig= feit ber Meniden und die sinnlichen Affecte in ben Sin= tergrund gedrängt werden.

100. Bewiesen aber wird dies Licht einigen neuern Schriftstellern gegenüber theils aus ber beiligen Schrift, welche bezeugt, bag bas Gefetz Gottes in unfere Bergen eingeschrieben sei, theils aus ber Bernunft, ba bie noth= wendigen Wahrheiten nur aus ben dem Beiste angebore= nen Principien und nicht aus ber Herleitung von ben Sinnen bewiesen werben fonnen. Denn bie Berleitung aus bem Einzelnen führt nie zu einer allgemeinen Noth= wendigkeit.

101. Auch die Freiheit bleibt bei aller Verderbtheit des Menschen unversehrt, so daß der Mensch, wenn er anch gang ungweifelhaft fündigen will, bennoch jenen Act bes Gündigens, ben er begeht, niemals mit Nothwendig=

feit begeht.

102. Die Freiheit ist sowohl der Nothwendigkeit wie bes Zwangs ledig. Die Nothwendigkeit wird nämlich weber burch bie Zufünftigfeit (futuritio) ber Wahrheiten, noch durch das Vorherwiffen und die Vorheranordnung Gottes, noch durch die Vorhereinrichtung ber Dinge berbeigeführt.

103. Nicht burch bie Bufünftigfeit: benn ungeachtet die Wahrheit der zufünftigen Bufälligfeiten bestimmt ist, barf boch die gegenständliche Gewifiheit ober untrug= liche Bestimmung ber Wahrheit, welche jenen Zufälligkeiten

innewohnt, burchaus nicht mit ber Nothwendigkeit verwechselt werden.

104. Ebenso wenig legt bas Vorherwissen ober die Vorheranordnung Gottes eine Nothewendigkeit auf, wenngleich sie selbst auch untrüglich ist. Denn Gott sah die Dinge in der idealen Reihe der Mögelichkeiten so, wie sie zukünstig beschaffen waren, und erblickte darunter den Menschen als ein freiwillig sündigendes Geschöpf; dadurch aber, daß er das Dasein dieser Reihe beschloß, hat er die Natur der Dinge durchaus nicht verändert oder das, was zufällig war, nothwendig gemacht.

105. Auch sogar die Vorhereinrichtung ber Dinge ober die Reihe ber Ursachen beeinträchtigt die Freiheit nicht. Denn wenn auch niemals etwas geschieht, wofür nicht ber Grund angegeben werden fonnte und nie eine nach beiden Seiten hin gleich große Gleichgiltigkeit besteht — wobei nämlich alles in einer freien Substan; und außerhalb berfelben Befindliche sich nach ben beiben entgegengesetzten Seiten völlig gleich verhalten mußte - fondern vielmehr in der handelnden Ursache und in den mitwirkenden immer einige Borbereitungen vorhanden find, die von einigen Borberbestimmungen genannt werben, fo muß boch jugegeben werben, daß biefe Bestimmungen bes Willens nur antreibende, nicht aber zwingende find, so daß immer einige Gleichgiltigkeit ober Zufälligkeit bestehen bleibt. Much ift die Gemüthsbewegung ober die Begierde bei uns nie so groß, daß die Handlung mit Nothwendigkeit aus verselben folgt: benn so lange ber Mensch seines Geistes nächtig ift, kann er, wenn er auch aufs heftigfte vom Born, som Durfte ober einer ähnlichen Urfache angetrieben wirb, bennoch immer einen Grund zur Hemmung bes brangen= pen Berlangens ausfindig machen, und zuweilen genügt ragn schon ber bloße Gedanke, daß man seine Freiheit und eine Macht über bie Affecte befunden wolle. 102)

106. Daher ist die Vorherbestimmung oder die Bor= bereinrichtung burch bie Urfachen, wie ich fie genannt habe, fo weit bavon entfernt, eine ber Zufälligkeit, ber Freiheit ober ber Sittlichkeit wiberftreitende Nothwendigkeit zu be= grlinden, daß sich vielmehr gerade barin bas Mohame= banische Verhängnis vom driftlichen, bas Widerfinnige vom Bernünftigen unterscheidet, weil die Türken nämlich fich nicht um die Urfachen fummern, die Chriften aber und alle Verständigen die Wirkung aus der Urfache ab= Leiten.

107. Die Türken meinen nämlich, wie man fagt obgleich ich nicht alle für so unverständig halte - baf man der Pest und andern Uebeln gang vergeblich auszuweichen strebe, und bas unter bem Borwande, weil bas Bufünftige ober Beschloffene eintreten werbe, mas man auch thue ober nicht thue. Das ist jedoch falich, ba bie Bernunft lehrt, bag ber, welcher unzweiselhaft an ber Peft sterben wird, auch gang gewiß bie Ursachen ber Peft nicht bermeiben wirb. Denn ber Tob will feine Urfache haben, wie bas beutsche Sprichwort richtig fagt, und ba8= felbe gilt auch für alle andern Ereignisse. Bal. ob. §. 45.

108. Auch ein 3wang ift bei ben freiwilligen Sand= lungen nicht vorhanden, denn wenn auch die Vorstellungen ber Außendinge fehr viel über unfern Geift vermögen, fo geschieht die Willenshandlung doch aus freiem Antriebe, fo daß die Quelle berfelben im Handelnden felbst liegt. Deutlicher, als es bisher geschehen, wird dies burch bie von Anfang an von Gott vorherbestimmte Sarmonie

mifchen Körper und Geele bargelegt.

109. Bis hierher ist von der Schwachheit der mensch= lichen Natur gehandelt worden, jetzt nun wird von der Hilfe der göttlichen Gnabe zu sprechen sein, deren Unzulänglichkeit die Gegner geltend machen, die auf diese Weise wieder die Schuld vom Menschen auf Gott malgen, Die Gnabe aber gerfällt in zwei Arten: Die eine ift qureichend für den Wollenden, die andere hilft, daß wir wollen.

- 110. Die für ben Wollenben zureichenbe Inabe wird anerkanntermaßen niemand versagt. Dem, der alles thut, was an ihm liegt, wird die Gnade nicht sehlen, ist ein alter Ausspruch, und Gott verläßt nur den, der ihn verläßt, wie nach den ältern Kirchenvätern selbst Augustinus bemerkte. Diese zureichende Gnade ist theils eine ordnungs-mäßige durch das Wort und die Sacramente, theils eine anherordentliche, die Gott anheimgestellt werden muß, wie z. B. die, welche gegen Paulus geübt ward.
- maßige birth dus Wort und die Sactamente, theits eine anßerordentliche, die Gott anheimgestellt werden muß, wie 3. B. die, welche gegen Paulus geübt ward.

  111. Denn wenn auch viele Bölfer die Heilstehre Christi niemals empfangen haben und nicht anzunehmen ist, daß die Predigt derselben bei allen, denen sie nicht geworden, vergeblich gewesen sein würde, da Christus selbst von Sodom das Gegentheil behandtet hat, so ist deswegen doch nicht nothwendig, daß jemand ohne Christus gerettet oder verdammt werde, wenn er auch alles geleistet hätte, was er von Natur vermag. Denn nicht alle Wege Gottes sind uns bekannt, und wir wissen nicht, ob nicht 3. B. den Sterbenden etwas auf anßerordentliche Weise gewährt wird. Denn es ist auch nach dem Beispiele des Cornelius sitr gewiß zu halten, daß, wenn man annimmt, diesenigen gebrauchten das Licht gut, welche es empfangen haben, dies Licht auch denen gegeben werden werde, welche desselben bedürfen und es noch nicht empfangen haben, und sollte es ihnen auch erst in ihrer Todesstunde gewährt werden.
- 112. Denn wie z. B. die Theologen des Augsburger Bekenntnisses bei den getausten Kindern der Gläubigen einigen Glauben annehmen, wenn sich auch keine Spuren davon zeigen, so hindert auch nichts, daß Gott nicht den oben Bezeichneten, wenngleich sie dis dahin keine Christen gewesen, doch noch in ihrer Todesstunde einiges nothwendiges Licht, das ihnen vorher ihr ganzes Leben

hindurch gesehlt hatte, auf außerordentlichem Wege zu= kommen laffe.

113. Daher müssen auch ot εξω,\*) benen die äußere Predigt allein versagt ist, der Barmherzigkeit und Gerechetigkeit des Schöpsers anheimgegeben werden, wenn wir auch nicht wissen, welchen und auf welchem Wege Gott diesen etwa hilft.

114. Da aber zum wenigsten gewiß ist, daß die Gnade des Wollens selbst und vorzüglich die, welche mit einem glücklichen Ausgang gekrönt wird, nicht allen zu Theil wird, so folgern die Gegner der Wahrheit schon daraus einen Menschenhaß oder doch wenigstens eine Nachlässigsfeit bei Gott, weil er nicht des Elends der Menschen warte und nicht alle rette, obgleich er es könne, oder doch wenigsftens nicht die auswähle, welche es verdienen.

115. In der That könnte, wenn Gott den größten Theil der Menschen nur deshalb geschaffen hätte, um sich durch deren ewige Bosheit und ewiges Elend den Ruhm der Gerechtigkeit zu verschaffen, weder Güte, noch Weissheit, noch selbst wahre Gerechtigkeit an ihm gelobt werden.

116. Man erwidert auch vergebens, daß wir ihm gegenüber nicht mehr seien, als uns gegenüber die Würsmer sind: denn diese Entschuldigung würde seine Härte nicht mindern, sondern erhöhen, alle Menschenliebe würde ausgehoben sein, wenn Gott keine größere Sorge sitr die Menschen trüge, als wir sür die Würmer, sür die wir weder sorgen können noch wollen. Der Vorsehung Gottes aber ist nichts wegen seiner Kleinheit unbekannt, und nichts verwirrt dieselbe durch seine Menge: er ernährt die Sperslinge und liebt die Menschen, jenen verschafft er Speise, und diesen bereitet er die Glückseit, so weit dies von ihm abhängt.

117. Wenn baber jemand weiter ginge und behauptete,

<sup>\*)</sup> Die Außenftebenben.

Gottes Macht fei fo unumschränkt und seine Regierung fo von jeder Regel frei, daß er sogar einen Unschuldigen und zwar mit Necht verdammen könne, so wäre nicht mehr zu erkennen, was überhaupt bei Gott Gerechtigkeit sein und was einen solchen Lenker der Welt, dem mit Necht Menschenhaß und Thrannei vorzuwersen wäre, von einem mächtigen öbsen Princip der Dinge unterscheiden wiirbe.

118. Denn es wäre klar, daß dieser Gott wohl wegen seiner Größe gesürchtet, nicht aber wegen seiner Güte gesliebt werden müßte. Es steht unzweiselhaft sest, daß therannische Handlungen nicht Liebe, sondern Haß erregen, so groß auch die Macht des Handelnden sein mag, und sogar um so mehr Haß, je größer dieselbe ist, wenn auch die Aeußerungen dieses Hasses aus Furcht unterdrückt merben.

119. Auch wilrben die einen solchen Herrn verehren-ben Menschen in Nachahmung desselben von der Nächsten-liebe zur Härte und Grausamkeit übergehen. Daher hat man unter dem schlechten Vorwande, bei Gott bestehe ein unbedingtes Recht, demselben solche Handlungen zugeschrieben, baß man zu bem Geftändnis gezwungen mar, wenn ein Mensch so handelte, würde er sehr schlecht han-

vein ein Menia so handerie, wurde et sest satelle hate.

beln: und so ist auch einigen der Ausspruch entschlüpft,
was bei andern schlecht sein würde, sei es bei Gott nicht,
weil es für ihn kein bestimmtes Gesetz gebe.

120. Aber die Bernunst, die Frömmigkeit und Gott
selbst gebieten uns, ganz anderes von ihm zu glauben.
Die in ihm mit der höchsten Güte verbundene höchste Beisheit bewirkt, daß er die Gefete ber Berechtigkeit, Der Billigkeit und der Tugend im reichsten Maße besolgt, daß er sür alle und namentlich sür die vernünstigen Geschöpfe sorgt, die er nach seinem Sbenbilde geschaffen hat, und daß er so viel Glück und Tugend hervorbringt, wie daß beste Muster eines Universums sassen, und nur so viel Laster und Elend zuläßt, wie in der besten Folge der

Dinge zugelaffen werben mußte.

121. Und wenngleich wir vor dem unendlichen Gotte selbst als ein Nichts erscheinen, so ist es eben das Vorzecht seiner unendlichen Beisheit, daß er vollkommen für das unendlich Kleinere sorgen kann, das, wenn es auch in keinem angebbaren Verhältnis zu ihm steht, dennoch unter sich ein Verhältnis beobachtet und die Ordnung sordert, die Gott ihm gegeben hat.

122. Die Geometer ahmen gewissermaßen in dieser hinsicht Gott nach, indem sie durch die neue Analysis des unendlich Kleinen aus der Unendlichkeit des Kleinen und der Vergleichung des Nicht-Angebbaren unter sich Größeres und Nützlicheres, als man glauben sollte, sur die angeb-

baren Größen ableiten.

123. Nachdem ich jenen gehässigen Menschenhaß widerslegt habe, vertheidige ich demnach mit Recht die höchste Menschenliebe bei Gott, der ernstlich gewollt hat, daß alle zur Erfenntnis der Wahrheit gelangen, daß alle von der Sünde zur Tugend bekehrt und alle errettet werden, und der diesen Willen durch vielsache Unterstützungen der Gnade bekundet hat. Wenn aber die Thaten hier nicht immer die sind, welche er gewollt hat, so muß dies der widerstrebenden Bosheit der Menschen zur Last gelegt werden.

124. Aber, sagt man, seine höchste Macht kounte biese Bosheit überwinden. Mag sein, ist meine Antwort, boch wurde er durch keine Verpflichtung dazu genöthigt, und

andererseits ließ die Bernunft es nicht zu.

125. Da wird man nun einwenden, daß eine so große Güte, wie wir sie Gott mit Recht beimessen, über das hin= ausgegangen sein würde, was er zu gewähren verpssichtet war, ja, daß der beste Gott zur Gewährung des Besten verpslichtet sei, wenigstens nach der Güte seiner eigenen Natur.

126. Hier muß endlich mit Paulus auf den Reichthum der höchsten Weisheit zurückgegangen werden, die durch= ans nicht gestattete, daß Gott der Ordnung der Dinge und den Naturen ohne Gesetz und Regel Zwang anthat, daß die allgemeine Harmonie gestört, und daß eine andere als die beste Folge der Dinge gewählt wurde. In dieser Folge war aber enthalten, daß alle der Freiheit und daher and einige ihrer Schlechtigkeit anheimzegeben würden, was ich besonders daraus schließe, daß es thatsächlich geschehen ift. Bgl. unten §. 142.

127. Inzwischen erhellt die allumfassende Menschen-liebe Gottes oder sein Wille, alle zu erretten, schon aus den Unterstützungen, die allen, sogar den Verworfenen, zur Genüge und sehr häufig sogar im Uebersluß zu Theil geworden sind, wenn auch die Gnade nicht bei allen

obsiegt.

128. Uebrigens sehe ich nicht ein, warum die Gnade da, wo sie ihre volle Wirkung erlangt, diese Wirkung immer vermöge ihrer Natur erlangen oder an sich wirksam sein sollte, da es wohl geschehen kann, daß dasselbe Maß von Gnade bei dem einen des Widerstandes oder der Umstände wegen die Wirkung nicht erlangt, die sie bei einem andern erzielt. Und ebenso wenig sehe ich ein, wie man aus der Bernunft oder der Offenbarung beweisen kann, daß die Gnade immer so weit Siegerin sei, daß sie jeden Widerstand und jede Ungunst der Umstände überwinde. Es geziemt dem Weisen nicht, überslüssige Kräfte auszuhieten aufzubieten.

129. Jedoch bestreite ich nicht, daß es zuweilen vorkommt, daß Gott sich gegen die größten Hinder=nisse und den hartnäckigsten Biderstand jener triumphi=renden Gnade bedient, damit nie an jemand verzweiselt zu werden braucht, wenn auch daraus keine Regel abge=

leitet werben barf.

130. Weit schwerer ist ber Irrthum berer, welche bie

Gnabe, den Glauben, die Rechtfertigung und die Wiedergeburt nur den Erwählten beimessen, als ob — der Ersahrung entgegen — die apóonatoot\*) sämmtlich Heuchler wären und weder von der Tause, noch vom Abendmahl, noch überhaupt vom Worte und den Sacramenten geistige Hilse empfangen könnten, oder als wenn kein Erwählter oder einmal wirklich Gerechtsertigter wieder in das Versbrechen oder die Sinde zurücksallen könnte, oder auch, wie andere meinen, als ob der Erwählte mitten in seinen Verbrechen die Gnade der Wiedergeburt nicht verlöre. Diese pslegen von dem Glänbigen die sesteste Uederzeugung eines beharrlichen Glaubens zu sordern, da sie entweder längnen, daß den Verworsenen der Glaube anbesohlen werde, oder annehmen, es werde denselben der Glaube an das Kalsche geboten.

131. Aber diese allzustrenge Lehre, die völlig willstirlich angenommen wird, sich auf keinen Grund stützt und
gänzlich von den Aussprüchen der alten Kirche und sogar
der Lehre des heiligen Angustinus abweicht, kann die Praxis beeinflussen und theils sowohl bei dem Gottlosen
die verwegene Ueberzengung seines künftigen Heils, theils
sogar bei dem Frommen ängstlichen Zweisel über seine
gegenwärtige Ausnahme in die Gnade erwecken, und zwar
bei beiden nicht ohne die Gesahr, übergroße Sicherheit
oder Verzweissung zu erzeugen. Daher möchte ich, nächst
dem Despotismus, am meisten diese Art von Particularismus widerrathen.

132. Glücklicherweise milbern jedoch die meisten die Strenge einer so großen und so paradoxen Neuerung, und auch die übrigen Vertheidiger dieser bedenklichen Lehre bleiben bei der nachten Theorie und geben nicht den verstehrten Folgerungen aus derselben für die Praxis Naum, in so fern die Frommen unter ihnen, wie es nach der

<sup>\*)</sup> Borber = Glaubenben.

bessern Lehre recht und billig ist, durch findliche Furcht und volles Vertrauen auf Gottes Liebe ihres Heils pflegen.

133. Wir bürfen bes Glaubens, ber Gnade und der gegenwärtigen Rechtfertigung sicher sein, so weit wir uns bessen bewußt sind, was jetzt in uns geschieht. Wir ha= ben gute Soffnung auf unfere fünftige Beharrlichkeit, tragen aber nur mäßig Sorge dafür, weshalb der Apostel mahnt, wer stehe, solle zusehen, daß er nicht salle. Aber wir dürsen wegen der lleberzeugung, daß wir erwählt seien, nicht im Eiser der Frömmigkeit nachlassen und nicht auf die fünftige Reue bauen.

134. Dies wird dem Gott gur Last gelegten Menschen= haß gegenüber genügen. Setzt ist zu zeigen, daß Gott auch kein Ansehen der Person, d. h. als ob seine Wahl des Grundes entbehrte, mit irgend welchem Rechte Jum Borwurf gemacht werden kann. Die Grundlage der Erwählung ist Christus, wenn aber einige Christi weniger theilhaftig sind, so ist deren eigene beharrliche Bosheit die Ursache, die Gott mit Mißbilligung voraussah.

135. Allein hier kehrt die Frage wieder, warum den Berschiedenen verschiedene theils innere, theils wenigstens äußere Bilfen gewährt werben, die bei bem einen die äußere Hilfen gewährt werben, die bei dem einen die Bosheit besiegen, bei dem andern aber selbst besiegt werden? Hier sind die Ansichten abweichend von einander. Denn einige meinen, Gott habe den Bösen weniger oder doch den weniger Widerstrebenden mehr geholsen; andere nehmen an, die gleiche Hilfe sei bei den letztern wirksamer gewesen, und wieder andere bestreiten endlich, daß der Mensch sich vor Gott in irgend einer Weise durch den Vorzug einer bessern oder doch weniger schlechten Natur unterscheide.

136. Freilich steht unzweiselhaft sest, daß bei dem Weisen unter den Gründen für seine Wahl auch die Ricksschauf auf die Beschaffenheit des Gegenstandes in Betracht

fommt. Allein bennoch bildet die Vorzüglichkeit bes Ge= genstandes, an sich genommen, nicht immer ben Grund ber Wahl, sondern häufig wird mehr die Angemeffenheit bes Gegenstandes zu einem bestimmten 3wecke unter einer bestimmten Voraussetzung in Betracht gezogen.

137. So fann es vorkommen, bag zu einem Bau ober einem Schmude nicht ber schönfte ober ber koftbarfte Stein gewählt wird, sondern ber, welcher am beften bie Lücke ausfüllt.

138. Um sichersten ift es jedoch, wenn man annimmt, alle Menschen seien, da sie geistig todt sind, gleichmäßig und nicht blos ähnlich schlecht. Sie mögen sich demnach in ihren bofen Reigungen unterscheiben, und fo mag es fommen, daß biejenigen vorgezogen werden, welche burch die Folge der Dinge in günstigere Umstände versetzt wer= ben, in benen fie - schlieglich wenigstens - weniger Gelegenheit zur Ausübung ber ihnen eigenthümlichen Bosheit und mehr Gelegenheit jur Erlangung ber Gnabe finben.

139. Daber erkennen benn auch unsere Theologen im Ausschluß an die Erfahrung einen bebeutenden Unterschied wenigstens bezüglich ber außern Silfen jum Beile, wenn anch die innere Gnade gleich sein sollte, unter ben Menichen an, bezüglich ber Anordnung ber uns beeinfluffenden äußern Umstände aber gehen sie auf bas Bados\*) bes heiligen Paulus gurud, ba bie Menschen häufig burch bas ihnen burch die Geburt zugefallene Loos, burch die Erziehung, ben Umgang, die Lebensweise und burch zufällige Umstände verdorben ober gebeffert werden.

140. Daber fommt es, bag uns außer Christum und ber vorhergesehenen äußersten Beharrlichkeit ber beilbringenden Umftände, vermöge berer man ihm anhängt, feine

<sup>\*)</sup> Die Tiefe.

Grundlage für die Erwählung ober für die Verleihung des Glaubens bekannt ift, und daß keine Regel darüber aufge= stellt werden kann, deren Anwendbarkeit von uns anerkannt werben miifte, und burch welche bie Menschen fich felbst schmeicheln ober sich über andere erheben fonnten.

- 141. Denn bisweilen besiegt Gott die ungewöhnliche Verkehrtheit und die höchste Hartnäckigkeit eines Widerstehenden, damit niemand an seiner Barmherzigkeit verzweisse, wie Paulus von sich selbst andeutet; und bisweislen fallen die, welche lange gut waren, mitten in ihrem Laufe, damit niemand zu großes Bertrauen in sich selbst setze. Meistens genießen jedoch die, deren widerstrebende Berkehrtheit geringer und beren Eifer für das Gute und Wahre größer ist, einen größern Vortheil von der Gnade Gottes, damit niemand meine, es sei sür das Heil von keiner Wichtigkeit, wie der Mensch sich verhalte. Bgl. §. 112.
- 142. Aber das Bádos selbst in dem Schatze ber gött-lichen Weisheit ober in dem tiessinnigen Gotte und was auf daffelbe hinauskommt - in ber allgemeinen Harmonie der Dinge ist uns verborgen. Nur dieses hat bewirkt, daß gerade diese Folge des Universums mit den Ereignissen, welche wir bewundern, und den Urtheilen, welche wir verehren, von Gott sür die beste und allen andern vorzuziehende erachtet wurde. Bgl. §. 126.

143. Das Reich ber Körperwelt offenbart uns icon in diesem Leben durch das Licht der Natur selbst mehr und mehr seine Correctheit, seitdem die Systeme des Makrokosmos und des Mikrokosmos sich durch die neuern Entdeckungen zu enthüllen beginnen.

144. Der vortrefflichste Theil ber Dinge aber, ber Gottesstaat, bietet ein Schauspiel, das in seiner Schönheit zu erkennen wir erst später, durch das Licht des göttlichen Ruhms erleuchtet, näher gewürdigt werden werden. Denn jett fann es nur mit ben Augen bes Glaubens, b. h.

burch das unerschütterlichste Vertrauen auf die Vollkommensheit Gottes, erfaßt werden: je mehr wir dabei nicht blos eine Ausübung der Macht und der Weisheit, sondern auch der Güte des höchsten Verstandes erkennen, um so mehr werden wir in der Liebe zu Gott erglüßen und zu einer Nachahmung der göttlichen Güte und Gerechtigkeit entssammt werden.

## Untersuchung der Sache Gottes

§. 1.



## Antersuchung der Sache Gottes

hauptfachlich bezüglich ber Broge und ber Gute gemeinfam, §. 40,

|                                                       |                                                                                                          | gentifugiting begang out one                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| in Bezug                                              | In Bezug au                                                                                              | uf die vernunftigen Geichopfe und beren Regierung, §. 50, hinsichtlich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                        |
| guf bie<br>Geschöpfe<br>ilberhaupt,                   | ber eigent=<br>lichen Ge=                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                        |
| mobei oon                                             | tich des physical feit in the first fill des physical feit in the fill fill fill fill fill fill fill fil | baß Gott gur Gunbe ober bag ber Menich nicht genug bagu mitwirte, §. 74, aus Schwäche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                        |
| ber Bors<br>fehung<br>gehandelt<br>wird,<br>§. 41—49. |                                                                                                          | ber Ratur, mobel ju beachten ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | r Gnabe, §. 109,                                                                                                                                                                                                                                       | , welche zerfällt in                                                                                                                                                   |
|                                                       |                                                                                                          | bem moralischen liebel zu februch wirter.  8. 61—05, und zwar  moralisch physisch germannen bei Werberbibeit, k. 75, und bern und beren wirten den den der Werberbibeit, k. 75, und bern von der Werberbibeit, k. 75, und bern Vin der Werberbibeit, k. 75, und bern Vin der Werberbibeit, k. 75, und bern von der Werberbibeit, k. 75, und bern Vin der Werberbibeit, k. 75, und bern | ber Enabe, §. 109, welche zerfällt in bie allen geröhrte bos sureichenbe, bereinste ben eines ben eines bei eines bei eines bei eines bei ben niebern gut gebrouchten. Sie ilt entwee ober eine ber eine an her en den den den den den den den den den |                                                                                                                                                                        |
|                                                       | ş.                                                                                                       | 77. 78. went open                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | tan mit Unrecht<br>teint, auf wenige<br>Erwählte bes<br>hränkten Bohls<br>thaten Gottes,<br>§. 130—133.                                                                                                                                                | Gründen des Einzelnen aber und ber Anordnung der Umfände ist das Bässe anzusertennen, da die Midsicht auf das Unenbliche in der Harmen it ents hatten ift, §. 139—144. |

Enbe ber Theobicee.

## Erlänterungen.

1. (B. §. 241, S. 4.) Unter allgemeinen Billensbeftim= mungen (volontés générales) find die phyfifchen Befete zu verfteben, bie Gott für bas Universum aufgestellt hat. Leibnig will baneben, wie er icon in B. g. 206 barlegte, feine besonbern ursprünglichen (b. h. nicht auf Grunden allgemeiner Art beruhenden) Billensmei= nungen gelten laffen, sonbern behauptet, Gott handle ftets aus Brun= ben allgemeiner, umfaffenber Natur: baber, fagt er, milffen auch bie Mikgeburten bestimmten Regeln gemäß gebilbet fein und ben "allge= meinen Billensbestimmungen" entsprechen. Die Bhpfiologie bat biefe für bie bamalige Reit fühne Sprothese burch ben Nachweis bestätigt, baf bie Mifbilbungen auf einer hemmung in ber Entwicklung bes Kötus beruben und bemgemäß ihre Formation wirklich bestimmten Regeln unterliegt. Aber biefe Regelmäßigkeit ift boch nie und nimmer ein Beweis, bag bie Miggeburten im Universum nothwenbig finb und in ber besten aller möglichen Welten nicht vermieben merben tonnten - nur auf biefen Buntt aber fommt es bier an.

Der Troft, daß das durch das Handeln anderer bereitete Leiben bem Geschädigten durch ein größeres Glück vergiltet werden wird, ist nur für diejenigen, die den Glauben haben: für die andern ist er in Folge zahlreicher gegentheiliger Ersahrungen durchaus problematischer Ratur.

2. (B. §. 243, S. 5.) Es ist klar, daß in der anscheinend größeten Unregelmäßigkeit oder Unordnung die schönste Angemessenheit entshalten sein kann, wie denn z. B. zu Ende einer Schachpartie die Fisguren anscheinend dunt und regellos durcheinander stehen und dadei doch die sur den Zweck des Spielers angemessenheite Stellung kaben — aber alle diese Beisviele wären doch nur zutressenh, wenn das Unregelsmäßige oder das Uebel als conditios ine qua non für das Werk des allmächtigen Gottes nachgewiesen wäre. Das ist aber eben nicht der Fall. Auch kann das Glisch der nach dem eigenen Geständnis des Autors sehr geringen Anzahl derer, "die sich auf dem Wege der Ordnung halten," hier gar nicht in Betracht kommen, denn, wie schon in Erl. 200a und 202 zum ersten Bande bemerkt worden, das Unglück

bes einen wird für biefen keineswegs burch bas Glück eines anbern ausgeglichen.

3. (B. §. 246, S. 7.) Leibniz betrachtet ben Zuftanb, ber bas Dasein bes Menschen ermöglicht, als die Bestimmung ober ben Zweck ber Erbe, und man kann es daher gelten lassen, wenn er diesen Zustand für die Ordnung erklärt im Gegensate zu den urweltlichen Zustand, die er sür Unordnungen ansieht, obgleich ihm da, da er anerkennt, daß Gott auch die leblosen Dinge und die Thiere berückssichte, entgegengehalten werden könnte, daß sene Zustände für die damals eristirenden Pflanzen und Thiere, da sie deren Dasein ermögslichten, gerade die Ordnung waren, der gegenwärtige Zustand aber, der ihr Dasein unmöglich macht, die Unordnung sür sie ist. Doch darum handelt es sich hier gar nicht, sondern darum: war die Unordsnung bei der Allmacht Gottes unbedingt nothwendig sür den Aussellundes Universums? Dieser Punkt aber kommt gar nicht zur Erörterung.

Der in §. 245 erwähnte Thomas Burnet (1632—1715) beshanbelte ben Urzustand der Erbe in seiner Biblischen Theorie der Erbbildung (Telluris theoria sacra, orbis nostri originem et mutationes generales, quas aut jam subiit, aut olim subiturus est, complectens), von der 1691 in Frankfurt ein Neudruck erschien.

4. (B. §. 249, S. 10.) Auf ben Begriff ber Bunder ist Leibniz bereits in B. §. 207 eingegaugen, man vergleiche darüber die Kleinern philosoph. Schriften, Erl. 50. — Die hier versuchte Eintheis lung berselben ist durchauß willkürlicher Art: die durch die Engel bewirkten Bunder sollen danach eigentlich gar nicht außerhalb des natürslichen Laufes der Dinge liegen, da diese, "unsichtbaren Substanzen das bei nach den gewöhnlichen Gesetzen ihrer Natur handeln;" aber dann giedt es überhaupt keine Bunder, denn auch Gott handelt doch jedens salls immer "nach den gewöhnlichen Gesetzen seiner Natur."

In §. 248 wird Bayle die berechtigte Frage in den Mund gelegt, warum denn Gott den Sündenfall nicht durch ein Bunder verhindert habe. Zur Beantwortung dieses Einwurfs greift Leibniz wieder zu seinem Universalmittel: "Der beste Plan hat es nicht erlaubt! Basta! quaerere plura nefas!" Dann aber bringt er noch einen speciellern Grund vor: dies Bunder würde die "natürliche Ordnung des Beltsalls" gestört haben. Allein auch durch das Bunder auf der Hochzeit zu Kana wurde ja diese natürliche Ordnung gestört, und doch nahm Gott es in seinen Plan auf und bewirkte es! Es gehört unstreitig sehr viel guter Wille dazu, um sich bei bergleichen Antworten zu besruhigen.

5. (B. §. 250, S. 11.) Leibnig giebt gu, baf bie Thiere Luft und Schmerg empfinben, legt bem aber kein Gewicht bei, weil bie

Thiere in Folge bes Mangels an Ueberlegung weber für den Kummer noch für die Freude empfänglich seien. Das ist aber einsach salschieder Hund winselt beim Andlich des Stocks, mit dem er geprügelt worden, und die Kage schnurt und kahenbuckelt beim Andlich des Napses, in dem man ihr die Wilch zu reichen psiegt — auch det ihnen sindet sich also Schmerz und Lust aus einer Art von Ueberlegung. Für die Frage nach dem Grunde für das physische Uebel genügt jedoch das Unerkenntnis, daß auch die Thiere wirklich demselben unterworsen sind, ohne daß der Grund für diese Einrichtung einzusehen ist, denn auf diesen Kernpunkt geht der Autor gar nicht ein.

6. (B. §. 252, S. 12.) Man wird bereits bemerkt haben, daß Leibniz sich in diesem dritten Theile der eigentlichen Theodicee die Sache ziemlich bequem macht: er weicht fortwährend dem Hauptpunkte des Streites aus, um sich in nebensächliche Erörterungen zu verlieren. Es handelt sich hier durchaus nicht darum, ob das physische Gute das physische Uebel überwiegt, sondern darum, weshald das letztere im Universum durchaus nothwendig und unvermeiblich war, eben um jene Krage, die der Philosoph noch nirgends zur Genüge beantwortet hat.

Neberbies kann ihm nicht einmal ohne Weiteres zugegeben werben, daß "alle Empfindungen, die uns nicht mißfallen, alle Uebungen unsferer Kräfte, die uns nicht läftig werden", und so auch die Gesundheit, physsiche Gilter seien: sie sind vielmehr Befriedigungen natürlicher Bedürfnisse, und "jedes Bedürfnis ist, wie es befriedigt wird, nur eigenklich Stillung eines Schmerzes, und alles, was darauf verwendet wird, geht dem reinen, ruhigen, stillen Genuß ab," wie Wilhelm von Humboldt in seinen Briefen an eine Freundin (S. 66 unserer Ausgade) tressend sagt. — Auf die Unzulässigteit der Ausstellung einer absoluten Kangordnung der Genüsse, wie Leidniz sie in §. 252 giebt, ist bereits in Erl. 110 zum ersten Bande hingewiesen worden.

Das Bergnügen, welches Sippokrates ober vielmehr Demokrit (f. Bayle, Dict., art. Democrite, rem. S) mit ber Epilepsie verglich, und um bessen häusigen Genuß Kaspar Scioppius (Schoppius) bie Sperlinge beneibete, ist bas Bergnügen ber Liebe, bas ja nicht blos bie Dichter, sonbern auch die Denker zu allen Zeiten so sehr beschäftigt hat, baß noch im neunzehnten Jahrhunbert ber Versuch gemacht wurde, die Liebe als sechsten Sinn zu etabliren.

7. (B. §. 254, S. 13.) Schon in Erl. 102 zum ersten Banbe ist bemerkt worden, daß sich über die Frage nach dem Mehr ober Beniger bes Uebels in der Welt nichts ausmachen läßt.

Havia 1501, gestorben zu Rom 1576, konnte sich allerbings mit Fug und Recht ein Urtheil über die körperlichen wie über die geistigen Senüsse anmaßen, ba er ben erstern in solchem Grabe gehulbigt hatte, baß er bereits im einundzwanzigsten Lebensjahre impotent war; es fragt sich aber sehr, ob er so günstig über die geistigen Genüsse urtheilt haben würbe, wenn ihm sein Wissen nicht einen großen Ruf verschafft und ihm also einen bebeutenden Grad von Lust aus der Ehre gewährt hätte. Carbanus konnte bemnach sehr wohl mit seinem Loose zufrieden sein, um so mehr, da er sein Leben für mit dem All verskrüft und für in den Sternen vorgeschrieben ansah — aber das besweist nichts für die übrige Menscheit.

8. (B. §. 257, S. 16.) Leibnig hat in B. §. 250 anläglich ber Thiere ben Grunbfat gutgeheißen: Je weniger Ueberlegung, befto meniger Schmers und Luft. Daraus folgt aber offenbar, bak, wenn burch bie geiftige Ausbilbung bie Empfänglichfeit für bie Luft fich fteigert, bamit jugleich auch bie Empfänglichfeit fur ben Schmers gefteigert wirb, bag alfo bie hochftmögliche geiftige Ausbilbung und bie höchstmögliche forperliche Abhartung, wie fie hier von Leibnig verlangt wirb, unvereinbar mit einanber finb. Bagle hat baber febr recht, wenn er (B. §. 255) bem Descartes'ichen Sage, "man fonne bei ben grimmigften Schmerzen gufrieben fein, wenn man feine Bernunft ju gebrauchen miffe," entgegenhalt, bag niemand bies Mittel angumenben im Stanbe fei, weil eben ber, beffen geiftige Ausbilbung bis jum Bermogen richtigen Bernunftgebrauchs porgeschritten ift, burch heftigen Schmers berart afficirt werben muß, bag er gar nicht gur Unwendung ber Bernunft gelangen tann, ba bas Bollen über bie Ge= fühle teine Gewalt hat. Man pflegt in Erkenntnis ober wenigstens richtiger Ahnung biefer Wahrheit beshalb auch fprichwörtlich ju fagen: Gegen Bahnichmers hilft teine Philosophie.

Die Ermorbung bes hasbrubal burch einen spanischen Eklaven berichten Justinus (XLIV, 5, 5) und Livius (XXI, 2). — Wegen bes Gymnosophisten Calanus vgl. Erk. 95. — Die Assainen, bie berüchtigten Anhänger bes hasan Ibn Sabbah, genannt Scheichsals Dschel, können wohl nicht eigentlich als ein Beispiel für die Gewalt bes Willens über ben Schmerz angeführt werden, weil sie ein Betäusbungsmittel, das haschisch, gebrauchten, um sich unempfindlich zu machen. Nach Silvestre de Sacy ist sogar der Ausdruck Alsseinen nur eine Verstümmlung des Wortes Haschassich der Haschischen

9. (B. §. 259, S. 18.) Man muß allerbings einräumen, baß ein ununterbrochener Zustand von Luft mit der Natur des Menschen nicht verträglich ist — aber aus welchem Grunde hat der Schöpfer die menschliche Natur gerade so, wie sie ist, und nicht anders eingerichtet? weshalb hat er uns nicht mit einer unbegrenzten Empfänglichfeit für die Lust ausgestattet, wie z. B. die Engel und die Seligen sie besiehen?

So lange ber Philosoph auf diese Frage keine genügende Antwort giebt, kann bas Uebel in ber Welt nicht für gerechtfertigt gelten.

Bas ferner den schon wiederholt berührten Streitsat anlangt, ob das physische Sute das physische Uebel überwiege oder umgekehrt, so ist bereits in den Erl. 102, 162 und 200 zum ersten Bande darauf hinsgewiesen worden, daß dieser Punkt keine abschließende Erörterung zusläßt; bezüglich des der Gesundheit in dieser Hinsicht zukommenden Ranges aber haben wir schon in Erl. 7 bemerkt, daß dieselbe ein Besdürfnis ist, bessen Befriedigung keinen eigentsichen Genusk gewährt.

10. (B. §. 261, S. 21.) Diese Auslegung ber letten Worte bes sterbenben Augustus ist ebenso gezwungen wie die Interpretation bes Tertullian'schen Ausspruchs, die wir in Erl. 76 bes ersten Bandes zurückgewiesen haben. Nach dem Berichte Suetons (in Aug. 99) fragte der sterbende Imperator seine Freunde, ob er ihred Crachtens die Posse (mimus) des Lebens mit hinlänglichem Ausstade gespielt habe, und citirte dann die angesilhrte, bei theatralischen Ausschliche Echungen übliche Schlußformel. Sein ganzes thatenreiches und glückliches Leben erschien ihm also in der Sterbestunde wie ein Possensiel, wie eine Maskerade, deren der Tod ihn überhob — nicht aber als ein des Neibes würdiges Dassen, wie Leibniz glauben machen möchte.

Unter bem Gerrn von Cambray (Monsieur de Cambray) ift ber berühmte Bischof von Cambray, François de Salignac de Lamothe= Konelon, der Berfasser des Telemach, zu verstehen.

- 11. (B. §. 262, S. 22.) Moses ben Maimon ober Maismonibes, geb. 1135 zu Corbova, gest. 1204 zu Altskahirah, gehört zu ben bebeutendsten sibisschen Keligionsphilosophen bes Mittelalters. Sein bezügliches Hauptwerk, der Moreh neböchim ("Führer ber Berirrten" ober richtiger "ber Schwankenben, Unentschiebenen") hat zwar nicht eigentlich in der Geschichte der Philosophie Epoche gemack, wohl aber das Studium des Aristoteles dei den Rabbinen wesentlich gefördert und dem sildischen Rationalismus den Weg gebahnt. Leibniz kannte das Werk aus der lateinischen Uebersehung von Burtors.
- 12. (B. §. 263, S. 23.) Selbst angenommen, daß der Gotteßstaat unendlich mehr Güter als Nebel enthält, haben doch wir Menschen als die anerkannten Heloten dieses Staates durchaus keine Beranlassung, benselben als den besten anzusehen, da das Glück aller übrigen vernünstigen Geschöpfe uns selbst keinen Ausgleich für unser Unglück bietet; s. die Erl. 104, 200a und 202 zum ersten Bande.
- 13. (B. §. 264, S. 24.) Die Rechtfertigung ber als Strafe vershängten Uebel aus ber Schulb bes Menschen ist anscheneb burchaus berechtigt. Aber von Schulb kann boch nur bei ben Geschöpfen bie Rebe sein, die im Besitze einer hinlänglichen Freiheit sind (vol. Erl. 124

jum erften Banbe), und ba Leibnig bem Menfchen eine folche Freiheit nicht zugefteht (Erl. 114 jum 1. Banbe), fo ift bie Strafe ein Uebel, bas ben Menschen mit Unrecht trifft, benn ba fein Bille immerfort innerhalb bes Caufalnegus fteht, fo tann er nichts anders wollen, als mogu ber caufale Rufammenhang feinen Willen beftimmt. Daber ift auch bie Schluffrage bes Autors, ob etwa ber Menfch in Anbetracht ichlechter Erziehung, ichlechten Umgangs u. f. m. für ein Berbrechen weniger verantwortlich fei, gang im Gegenfate ju ber Anficht bes Fragers zu bejaben, wie benn auch unfere Berichtshöfe in ber That bergleichen Berhältniffe als "milbernbe Umftanbe" gelten ju laffen pflegen. Allerbings ift bie Strafe nüglich (vgl. Erl. 127 jum erften Banbe), aber bem allmächtigen und allweifen Gotte mußte es boch mohl ein Leichtes fein, biefen Rugen auf einem anbern Bege gu er= reichen, ber beffer mit feiner Gute und Gerechtigfeit harmonirte. Die man also auch die Sache auffassen mag, immer bleiben die Uebel in ber Belt mit ber Allgute bes Schöpfers unvereinbar.

14. (B. §. 265, S. 25.) "Gott fant ben Menschen in ber Region ber Möglichkeiten als ein sich sein Berberben bereitenbes Wesen vor, und seine Weisheit nöthigte ihn, bas Insbaseintreten besselben zuzu= lassen (!)" — Diese Ausflucht ist bereits in ben Erl. 148 und 165 zum ersten Banbe gewürdigt worben.

Die Schlußbemerkung bieses Paragraphen bezieht sich auf ben bestannten Streit zwischen Augustinus und bem englischen Mönche Beslagius (330—420) siber bas Vermögen bes Menschen, sich zu bessern. Augustinus bestritt bies Vermögen und machte die Besserung völlig von der Mitwirkung der göttlichen Inade abhängig, während Pelagius die milbere, vernünftigere und eben deshalb von der Kirche verworsene Ansicht vertrat, daß der Mensch auch ohne göttliche Mitwirkung das Gute erwählen könne. Jurien hatte in Anspielung darauf den Grundssausgesprochen, man milsse der öffentlichen Meinung oder dem gesunden Menschenverstande wenigstens in der Predigt ein wenig entzgegenkommen, wenn man auch in der Lehre streng an der Ansicht des Augustinus festhalte.

15. (B. §. 272; S. 32.) Der Schlußsat dieses Paragraphen läßt zur Genüge erkennen, daß der Autor selbst über den Werth oder richtiger Unwerth seiner Rechtsertigung der Ewigkeit der Höllenstrasen nicht im Zweisel gewesen ist: er räth, sich dei der Offenbarung zu derruhigen, da ein Berständnis dieses Punktes unerreichdar sei. Die Frage, wie eine ewige Strase für zeitliche Vergehen mit der Güte und Gerechtigkeit Gottes vereindar sei, bleibt also völlig ungelöst, denn die in §. 266 fs. vorgetragene Ansicht, daß die Fortdauer der Strase burch die Fortdauer der Sünde begründet werde, widerspricht der

ausbrücklichen Lehre bes Evangeliums, wonach bie ewige Berbammnis einzig wegen ber im irdischen Dasein begangenen Sünben verhängt wirb, wie auch ber Zusat zu §. 270 (S. 30) indirect anerkennt. Swebenborg hat bekanntlich diese Aussicht vom Forthandeln und der Fortentwicklung der abgeschiedenen Seelen ganz besonders ausgebildet.

Ernst Sonerus, geb. 1572, gest. 1612, war nicht blos Prosessor Philosophie, sonbern auch ber Medicin und Physis. — Zacharias Ursinus (1534—1583) ist namentlich als Mitbearbeiter bes 1563 erschienenen Heibelberger Catechismus bekannt. — Der Zesuit Zeremias Drexelius war Beichtvater bes Herzogs von Bayern Maximilian; er starb 1638. — Unter bem Meister ber Sentenzen ist Petrus Lombardus (gest. 1164) zu verstehen, bessen Libri quattuor sententiarum theologiae christianae unzählige Male und barunter auch von Bonaventura (1221—1274) commentirt wurden.

Der Mönch Gobescalcus zu Orbais in ber Diöcese Soissons vertrat, wie schon früher Fulgentius (468—533), ber Bischof von Ruspina in Afrika, bessen Ruspentius (468—533), ber Bischof von Ruspina in Afrika, bessen Ruspentius (De praedestinatione) bie Bucket bie Borherbestimmung (De praedestinatione) bie Ansicht von ber unbebingten Borherbestimmung bes Menschen zur Seligkeit ober zur Berbammnis und erregte baburch einen nicht uns bebeutenben Zwiespalt in der Kirche. Nachdem aber Scotus Erigena ihm 851 eine kleine Schrift unter dem nämlichen Titel entgegengesschleubert und dadurch Del ins Feuer gegossen hatte, wurde Godescalc von einer Präkatenversammkung schließlich für einen Ketzer erklärt, zum Widerruf verurtheilt und eingekerkert. Er starb im Kerker 870.

15a. (B. §. 276, S. 35.) Wie man sieht, gelingt es Leibniz nur burch eine gewaltsame Umbeutung ber widersprechenden und dabei höchst unzweibeutigen Bibelstellen, seine Ansicht mit der Schrift in Uebereinstimmung zu bringen. Man mag diese Auslegung zugeben, da eine berartige Umbeutung das einzige Mittel ist, um die Bibel mit sich selbst in Einklang zu bringen, ein wesentlicher Vortheil aber erwächst dem Philosophen darans nicht, da er nicht anzugeben vermaz, welche "höhern Gründe der vollkommenen Weisheit" einen almächtigen und allgütigen Gott zur Julassung der Uebel haben bewegen können. Das Dasein derselben bleibt bei der absoluten Veschaffenheit der göttslichen Eigenschaften nach wie vor unerklärlich.

16. (B. §. 280, S. 38.) In ben §§. 277—280 sucht Leibniz bem Einwurfe zu begegnen, baß bie Abhängigkeit bes Menschen von Gott seine Strafbarkeit ausschließe (vgl. Erl. 13). Er beruft sich (§. 277. 278) zu biesem Zwede auf eine Anzahl von Bibelstellen, bie mit ben in §. 275 citirten im schärfsten Wiberspruch stehen, und folgert baraus, baß ber Wensch frei sei, sich aber freiwillig unter bie Herrschaft ber

Sunde und bes Satans ftelle. Da nun aber nach bem Evangelium (Rob. VI, 44) niemand jum Cobne fommen fann, "es ziehe ihn benn ber Bater," bie Mitwirfung Gottes also gur Befferung bes Menfchen unumgänglich nothwendig ift, fo ift nicht einzusehen, wie ber Menfch fich freiwillig unter bie Berrichaft bes Satans begeben, tann, ba es ihm ohne Gottes ausbrudlichen Beiftand unmöglich ift, etwas anderes zu thun. Diefe Unmöglichteit aber will Leibnig nicht gelten laffen, benn nach feiner Meinung murbe biefelbe erft bann vorhanden fein, wenn der Bille einer logifchen Rothwendigkeit (im Leibnig'fchen Ginne) unterlage. Da biefe (nach Leibnig) beim Willen nicht vorhanden ift, fo tonnte ber Menfc fich immerhin von felbit für bas Gute entscheiben, und wenn er es in Birklichfeit niemals thut, weil er es nicht tann, fo ruhrt bies einzig von einer Berftodt= beit ber, bie, ba fie nicht nothwendig ift, freiwillig fein muß. Da also ber Mensch zwar nicht anders wollen tann, als er will, aber boch nicht genöthigt ift, fo zu wollen, wie er will, fo "ift ber unfreie Wille und ber freie Bille ein und baffelbe." In Anbetracht ber Leibnig'ichen Auffaffung ber Willensfreiheit fann man bies fühne Parabogon ohne weiteres gelten laffen, benn ber Autor anerkennt in Birklichkeit gar feine folde Freiheit, wie in Erl. 114 jum erften Banbe erortert worben. Natürlich fann bann aber and von einer Berechtigung ber Strafe und gar einer ewigen Strafe nicht bie Rebe fein.

17. (B. §. 281, S. 39.) Man kann dem Inhalte dieses merks würdigen Paragraphen, der einem missenschaftlichen Werke, wie es doch die Theodicee unstreitig ist, und noch dazu bei Gegenständen von so überaus hoher Wichtigkeit, dieselbe Freiheit oder vielmehr Willkür im Gebrauch der Ausdrücke sichern soll, wie man sie sich im gemeinen Leben ersaubt, schon deshalb nicht beipslichten, weil der Autor verzgessen hat, die Gelegenheiten und Zeiten zu charakterisiren, bei denen die eine oder die andere Ausdrucksweise zu vermeiden oder anzuwens den ist.

18. (B. §. 282, S. 40.) Die Begriffe bes vorhergehenden und bes nachfolgenden Willens sind von Leibniz mit hinlängslicher Klarheit in B. §. 22—25 entwickelt worden. Beim Menschen sindet ein solches Schwanken und Tasten beim Entschließen unstreitig statt, es scheint aber mehr als bedenklich, diesen menschlichen Zustand des Mählens, Vergleichens und Albwägens auch auf den allweisen und allwissenden Gott zu übertragen, dem alles Bergangene, Gegenwärtig eind Zukünstige immer und alles zu gleicher Zeit gegenwärtig ist. Allerdings soll nach Leibniz zwischen dem vorhergehenden und dem nachsolgenden Willen Gottes keine zeitliche, sondern nur eine natürzliche Priorität stattsinden (B. §. 192), da aber das höchste Wesen nie

auf seine Beisheit verzichten kann und baher der endgiltig bestimmende Antrieb von vorn herein in ganzer Stärke auf dasselbe einwirkt, so kann von einem Bollen, das nicht endgiltig wäre, offendar nicht bei ihm die Rede sein. Der Gott bestimmende Antrieb geht nun aber vom Besten aus, und da dies Beste die Seligkeit aller Menschen nicht einschließt, so kann auch nicht gesagt werden, das Gott die Seligkeit aller Menschen in irgend einer Beise gewollt habe.

- 19. (B. §. 285, S. 44.) Augenscheinlich befindet der Autor sich hier in einiger Verlegenheit: er kann den Worten der Bibel und den von Augustinus daraus gezogenen Folgerungen bezüglich der Errettung durch Sottes Barmherzigkeit allein nicht unmittelbar widersprechen, möchte aber doch auch andererseits dem Menschen einen Antheil an seiner moralischen Besserung oder Wiedergeburt zugestehen. Deshalb greist er, nachdem er anerkannt hat, daß der Glaube nur vermöge der Gnade angenommen werden kann, im solgenden Paragraphen (B. §. 286) zu der Ausssuch, daß er die Annahme der Gnade selbst von den Umständen abhängig macht, in denen der Mensch sich besindet. Dabei übersieht er aber offenbar, daß auch in diesem Falle das sittliche Versbienst des Menschen gleich Ausl ist, da der Mensch die Umstände weder schaft, noch sich bieselben nach Belieben zu nutge zu machen im Stande ist.
- 20. (B. §. 287, G. 46.) Salt man feft, bag unter Billens= freiheit bas Bermogen ber freien Bahl gwifden Gut und Bofe gu verfteben ift, fo liegt ju Tage, bag Gott eine folche Freiheit nicht bei= gelegt werben tann, ba bie Erwählung bes Bofen mit feinen Gigen= fcaften ber Gute und ber Beisheit in Wiberfpruch fteht. Da biefe Eigenschaften abfoluter Natur find, fo ift ein Berftog bagegen un= möglich, mithin bas Gegentheil nothwenbig: alfo erwählt Gott mit Nothwenbigfeit bas Gute. Augustinus fdredte offenbar por biefer Folgerung gurud, weil ihm burch biefe Nothwendigkeit ber fitt= liche Berth ber gottlichen Thatigfeit aufgehoben ju merben ichien, wenn man aber in Ermägung gieht, bag biefer Werth einzig und allein barauf beruht, bag bie Sandlung fich aus Achtung vor bem fittlichen Gebote und in Uebereinftimmung mit bem Inhalte beffelben pollzieht, fo erhellt, bag biefe Nothwendigkeit, die fich auf die Allweisheit grun= bet, ber fittlichen Größe Gottes feinen Abbruch thut, fonbern bag bier vielmehr nur bie Frage ju erörtern ftanbe, warum Gott nicht auch bem Meniden biefe gludliche Nothwendigkeit auferlegt bat.
- 21. (B. §. 289, S. 47.) Die verworrenen Vorstellungen, von benen hier die Rebe ist, gehören nicht der ersten Unterabtheilung der klaren (vgl. Kleinere philos. Schriften Kr. XXIII. und Erl. 80 zum 1. Bande der Theodicee), sondern der Klasse der kleinen oder bunkeln Vorstellungen an, die, wie Leidniz sich ausdrückt,

"ber innere, die Außenwelt barstellende Zustand" der Monade sind. Diese verworrenen Vorstellungen machen unsere Unvollkommenheit aus und unterscheiden uns von Gott, der ausschließlich deutliche Vorstellungen hat; sie treten gewissermaßen störend in die Abwidlung unserer beutlichen Vorstellungen ein und trüben unser Urtheil. Alle sinnliche Wahrnehmung bietet nur solche verworrene Vorstellungen, die dann die Leibenschaften erzeugen, welche unser sittliches Urtheil verwirren und uns über Gut und Böse täuschen (vgl. Kleinere phil. Schriften, S. 116, und ebenda Erl. 73). Soviel zum Verständnis bieses Varagraphen.

Läßt man aber biefe fünftliche Gintheilung, bie eigentlich nur bie logischen und mathematischen Gesete als beutliches Biffen aner= tennt, bei Geite, fo wirb man finben, bag bie Leibenschaften (bie Affecte natürlich ausgenommen) in ber Regel feine Täuschung über ben fitt= lichen Werth einer Sandlung bei und hervorrufen, fonbern baf fie im allgemeinen mit einem burchaus flaren Bewußtsein von ber Immoralität einer beabsichtigten That verknüpft find. Co bat 3. B. in ben weitaus meiften Fällen ber von ber gefdlechtlichen Leibenfchaft Beherrichte eine höchft klare und bestimmte Vorstellung von ber Verwerf= lichkeit und Unfittlichkeit einer beabsichtigten ungüchtigen Sanblung, und bennoch begeht er biefelbe, weil bie Begierbe ftarter ift als bie Achtung por bem Gebote, ober mit anbern Borten: weil bas Luftge= fühl bas Uchtungsgefühl überminbet. Denn bie Leibenschaft wirft ja überhaupt nicht als Borftellung, fonbern als Gefühl auf ben Willen ein, und baber ift nicht felten, wie g. B. bei ben vom Ehrgeize erzeugten Entidluffen, bie Musführung mit ber icharfften Umficht, ber tiefften Ueberlegung und ber flarften Befonnenheit verbunben, bie feine Berworrenheit ber Borftellungen gulaffen, namentlich bann nicht, wenn ber Blan bie Beihilfe anberer Berfonen erheifcht, beren fittliches Urtheil mit in Rechnung gezogen werben nuß. Leibnig ift augenscheinlich nur baburch ju biefem grrihum geführt worben, weil er bem Bofen teine Realität jugefteht, biefes alfo nach feinem Enfteme nicht beftimmenb auf ben Billen einwirten tann. "Der Bille," fagt er (B. §. 287), "fteht im Berbaltnis ju bem Gefühle, bas wir vom Guten haben, und folgt bem Gefühle, welches bas Uebergewicht hat": beshalb muß ber Bille burch eine verworrene Borftellung getäufcht fein, wenn er fich bem Bofen zuwenbet. Als Gegenftanb bes Wollens aber mußte bas Boje offenbar ein Positives fein, mahrend es boch nach unferm Autor ein Negatives ift: biefe Schwierigfeit umgeht Leibnig baburch, bag er ben Begriff bes Guten auch auf bas Bofe ausbehnt und ihm unter bem Titel bes Ungenehm = Guten, b. h. bes Guten, welches Luft gemabrt, im Gegenfate ju bem Guten, welches bem Inhalt bes

Sittengesetges entspricht, bie Realität wieber zuerkennt, bie er ibm fonft beftreitet; f. Erl. 167 jum erften Banbe.

22. (B. §. 291, S. 48.) Der Begriff ber Spontaneität ober Selbstbestimmung, die Leibniz der Seele beilegt, ist bereits in Erl. 49 zu den Kleinern philos. Schriften und Erl. 122 zum ersten Bande der Theodicee erörtert und dort gezeigt worden, daß von einem Wollen der Seele im System der vorherbestimmten Harmonie nicht die Rede sein kann, ganz abgesehen davon, daß die Seele bei ihrem Unvermögen, auf die Körperwelt einzuwirken, gar seine Mittel besitzt, um das Gewollte auszusühren. Allerdings legt Leibniz der Monade ein Begehren oder einen Begehrungstrieb bei, aber dieser Trieb ist nach seiner eigenen Erklärung nichts anderes als das "Streben von einer Vorstellung zur andern" (Kleinere philos. Schriften, S. 138), hat also mit dem Willen, der Gedachtes in Seiendes umzusehen verlangt, nichts gemein.

Ueber bie Auffassung bes Universums seitens ber Monabe "gemäß bem jener einfachen Substanz eigenen Gesichtspunkt" vgl. Kleinere

philof. Schriften, S. 163, und ebenda Grl. 129.

23. (B. §. 294, S. 50.) Die §§. 292—300 bieten die in B. §. 50 verheißene Auseinandersetzung über die Unabhängigkeit des menschlichen Willens gegenüber der Aussauffassung Tescartes' in A. §. 68. Hier handelt es sich zunächst um die Unvereinbarseit des göttlichen Vorhermissens mit der menschlichen Freiheit, einen Widerspruch, den Bayle für unlöslich hält, während Leibniz, dem zufolge schon die natürliche Religion, indem sie das Dasein eines allwissenden Gottes lehrt (B. §. 7), diese Schwierigkeit begründet, ihn für löslich erklärt, da sonst entweder die Allwissender Gottes oder die Freiheit des Menschen geläugnet werden müßte.

Pierre Sylvain Regis, geb. 1632 in der Landschaft Agen (am Lot), gest. zu Paris i. J. 1707, gehörte zu den hervorragendern Unhängern der cartesianischen Philosophie und gab eine umsassende Darstellung derselben in seinem Bollständigen Cursus der Philosophie (Cours entier de la philosophie ou Système général selon les principes de M. Descartes), der in 3 Bänden 1690 in Paris und in 4 Bänden 1691 in Amsterdam erschien.

24. (B. §. 298, S. 53.) Leibniz macht mit Recht geltend, daß "immer wir es sind, die unsern Willen hervorbringen", und daß dieser unter allen Umständen unsere eigene That ist, wenngleich die Ursachen unseres Wollens, d. h. die Gefühle, zum Theil von äußern Umständen abhängen. Dagegen kann ihm nicht zugegeben werden, daß durch jene von außen beeinflußten Beweggründe unsere Spontaneität (Selbstbesstümmung) oder Freiheit nicht beeinträchtigt werde: benn da der Wille

nach seinem Spfteme immer bem stärksten Motive folgt, die Ursachen bieser Motive aber in ben weitaus meisten Fällen von uns unabhängig sind, so wird er in letzter Linie allerdings nicht selten durch etwas Außer zuns 2 Liegendes bestimmt, über das mir keine Gewalt haben. Wenn daher 3. B. die Gnade in uns zu einem stärksten Motive wird, so hängt das nicht unmittelbar von uns selbst, sondern von den Umständen ab, in denen wir uns besinden, wie Leibniz selbst in B. §. 286 anerkannt hat: erst wenn jene Umstände der Erzeugung von Gesüblen förderlich sind, die der Enade entgegenkommen, wird diese in uns wirksam werden. Eine derartige Albängigkeit ist doch aber nichts weniger als Freiheit im gewöhnlichen Sinne.

Neber Christoph Wittichius (1625—1687) ift schon in Erl. 146 zum ersten Banbe einiges bemerkt worben. Wir fügen hier noch hinzu, daß er ein eifriger Cartesianer und ebenso eifriger Anti-Spinozist war; doch hatte er mit seinem Anti-Spinoza so wenig Glück, daß dies Werk ihn noch nach seinem Tode in den Geruch des heim-

lichen Spinozismus brachte.

25. (B. §. 299, S. 56.) Schon in ber vorstehenben Erläuterung ift bemerkt worben, bag bas Wollen unzweifelhaft eine eigene Sanb= lung bes Menschen ift, ba sowohl ber Wille, wie feine Urfache, bas Gefühl, im Menschen felbst liegen, und ber causale Zusammenhang mifchen beiben nicht burch einen außern Umftand bergeftellt wirb, fonbern bas Bollen bem Gefühle mit berfelben Regelmäßigkeit folgt, mit ber 3. B. ein ichmerer Rorper bem Gefete ber Gravitation nach= giebt, fobalb ihm die Stute entzogen wird, bie ihn ichwebend erhalt. Descartes nun erkannte eine berartige Caufalität für bas Bollen nicht an, fonbern berief fich auf bas "innere Gefühl" ober bie Gelbftmabr= nehmung, bie ihm bas Nichtfein von Motiven ober Urfachen bes Bollens bezeugen follte. Baple macht bagegen mit Recht geltenb, baf mir überhaupt nie einen Zwang fpuren murben, wenn auch ein ungerreißbarer Caufalnerus von ber finnlichen Wahrnehmung als ber erften Stufe an bis gur bestimmteften Billengaugerung beftanbe, nur bebanbelt er fobann nicht bie Frage, ob ber Wille unter jenen Umftanben frei fei, fonbern er wenbet fich ber Untersuchung gu, ob ber Menfch fein Wollen felbft hervorbringe, ober ob ihm baffelbe burch eine un= fichtbare außere Urfache mitgetheilt werbe. Dies lettere ift allerbings möglich, eine folde, fich auf teine Gelbstwahrnehmung ftugenbe Doglichfeit tann aber burchaus nicht in Betracht tommen : fie ift ein Phantafieftud gleich ber porberbeftimmten Sarmonie.

26. (B. §. 300, S. 57.) Wie wenig die hier behauptete Sponstaneität der Seele dem gleicht, mas man Freiheit nennt, springt n die Augen, sobald man bedenkt, daß Leidnig durch den Sat vom

stärksten Motive nicht nur Determinist, sonbern burch vorherbestimmte Harmonie sogar Fatalist ist; vgl. Kleinere philos. Schriften Erl. 5 und 49, sowie Erl. 114 und 122 zum ersten und Erl. 22 zum zweiten Banbe ber Theobicee.

27. (B. §. 301, S. 57.) Dieser Paragraph ist von größter Bich= tigkeit für bas Berstänbnis bes Begriffs, den Leibniz dem Worte Spontaneität (Selbstbestimmung) beilegt: es erhellt baraus, baß Spontaneität bei ibm nicht bie Freiheit, fonbern nur bas Bermögen ober bie Rabigfeit, etwas ju thun, bezeichnet. Much bie Ariftotelifche Definition bes Spontanoum, bie höchft mahricein= lich bie Quelle ber Leibnig'ichen Auffaffung ift, kann in keinem anbern Sinne genommen werben, benn wenn auch ber Anfang einer Sandlung, in biefem Falle alfo eines Billensactes, unzweifelhaft im Sanbelnben liegt, jo ift boch bamit keineswegs ausgeschloffen, bag nicht biefer Anfang ein Glieb in einer caufalen Rette fei, bie weiter rudwärts auch äußere Urfachen enthält: in biefem Kalle ift aber bie Sandlung nicht frei, sonbern unterliegt ber "ungerreißbaren Berfnüpfung ber Urfachen mit ben Birfungen". Unter Spontaneität ber Willensacte ift also nichts anders zu verfteben, als bas that= fächliche, von außern Umftanben unabhängige Bermogen bes Menichen ju wollen, ohne Rudficht barauf, ob bas Bollen bem Caufalgefete unterliegt ober nicht. Diefe Spontaneität enticheibet alfo über bie Freiheit bes Willens nichts.

Noch weniger entscheibet barüber ber Umstand, daß wir mittelbar unser Bollen ein wenig in der Gewalt haben. Allerdings sind wir im Stande, uns andere Vorstellungen zu geben, dadurch andere Gefühle in uns zu erwecken und somit mittelbar unserm Billen eine andere Richtung zu geben, daneben aber könnte doch das Vermögen der freien Bahl oder die unbedingte Freiheit in uns bestehen, sobald nur unser Bille nicht, wie es wirklich der Fall ist, dem Causalgeseze unterworfen wäre. Bgl. übrigens B. §. 327 u. Erl. 40.

28. (B. §. 304, S. 59.) Die Paragraphen 302—329 behanbeln bie bas Gleichgewicht haltenbe (ober nach beiben Seiten hin gleich große) Gleichgiltigkeit (indifférence d'équilibre), b. h. bie Unabhängigkeit bes Entschlusses von ben bestimmenben Grünben, eine Hypothese ber Scholastier, bie biese zur Aufrechterhaltung ber wirkslichen Freiheit ausgestellt hatten. Schon Spikur hatte, um bem Fazum ber Stoiker aus bem Wege zu gehen, seinen Atomen bas Bermögen beigelegt, in ihrer Bewegung nach Willkür, b. h. ohne bestimmenben Grund, von ber geraben Linie abzuweichen, umb leitete bann barans die freien Janblungen der Seele ab. Da aber diese grundlose Abweichung ber Atome gegen sein erstes Arson verstieß, wonach Nichts

von Nichts entsteht, so zog sie ihm ben Spott ber Gegner zu und wirb noch heute vielsach als Beispiel für eine lächerliche Inconsequenz ansgeführt.

29. (B. §. 305, S. 60.) Leibniz behauptet mit Recht, baß ba, wo wirklich ein Entschluß stattsindet, auch immer eine Arsace vorshanden sei, die uns bestimmt, er geht aber zu weit, wenn er daraus solgern will, daß niemals der Fall einer völligen Gleichseit der Mostive beim Menschen eintreten könne: vielmehr ist dieser Fall gar nicht so sehr selten und hat nur einfach das Ausbleiden des Entschlusses zur Folge.

30. (B. §. 306, S. 60.) Das Streben nach möglichster Gebrängts heit in ber Darstellung hat ben Autor hier zu einer Verkürzung bes Bayle'schen Textes versührt, die den Philosophen von Rotterdam als mit sich selbst im Widerspruch zu zeigen geeignet ist, da er sich nach ben von Leibniz gegebenen Citaten an dieser Stelle für die unbedingte Wahlfreiheit auszusprechen scheint, die er sonst läugnet. Der Sachs

verhalt ift nun in Wirklichkeit folgenber.

Banle behandelt im Artifel Buridan (rem. C) bie Frage nach bem Urfprunge bes Sprichworts vom Efel Buribans und beginnt babei mit ben Worten: "Sch habe ziemlich lange geglaubt, bag es nichts anberes mare als ein Beifpiel, bas Buriban von ber Abhangigteit gab, in ber bie Thiere in Bezug auf bie finnlichen Gegenstänbe leben." MIsbann folgen bie Gate, welche Leibnig in B. g. 304 citirt bat, (f. S. 59), und nun fahrt Banle fort: "Den Thieren aber legen fie" (b. h. eben biejenigen, bie an ber Willensfreiheit im eigentlichen Ginne festhalten) "ein foldes Vermögen nicht bei und nehmen also an, bak biefelben angefichts zweier Dinge, von benen bas eine fie nach ber einen, bas anbere fie mit gleicher Starte nach ber anbern Seite goge, gu feinem Entichluffe murben tommen tonnen: fo bag alfo g. B. ein bungriger Gfel zwifden zwei Saferbunbeln, bie beibe gleich ftart auf feine Ginne einwirkten, verhungern murbe, benn ba er feinen Grund hätte, bas eine bem anbern vorzuziehen, fo murbe er unbeweglich awifden beiben fteben bleiben wie ein Stud Gifen amifchen zwei gleich ftarten Magneten. Daffelbe murbe eintreten, wenn hunger und Durft ihn in gleichem Mage qualten und er ein Bunbel Safer und einen Gimer Daffer vor fich hatte, bie beibe mit gleicher Starte auf feine Organe einwirkten: er mußte bann nicht, womit er beginnen follte. benn frage er 3. B., bevor er trante, fo mußte entweber ber Sunger größer fein als ber Durft ober bas Baffer ichmächer auf feine Ginne einwirken als ber Safer, mas beibes miber bie Borausfetung ift. Diefes Beifpiels nun bebiente fic Buriban, um gu geigen, bag, wenn nicht ein außerer Grund bie Thiere bestimmt, ihre Seele nicht bie

Rraft befitt, zwifden zwei gleichen Dingen eine Dahl zu treffen. Die Borausfetung eines folden Gfels aber gab Unlag ju Scherzen und Späßen und fogar, nach ber Sitte jener Zeit, ju weiterer Ausbilbung ber Spitfindigkeiten ber Dialektik: man braucht fich baber nicht ju munbern, bag ber Gjel Buribans in ben Schulen berühmt geworben ift." Rachbem bann Banle ermähnt hat, mit welchem Gifer bie Scholaftiter überall bas Beftehn bes Caufalgefeges nachzuweisen bemuht gemejen find, und nach Aufftellung ber in ber nachftebenben Erläute= rung mitgetheilten zweiten Spothese über ben Urfprung bes in Rebe ftebenben Cophismas bemertt er (volle 68 Beilen fpater!): "Spinoga fpricht nicht vom Efel, fonbern von ber Efelin Buribans und meint ohne Umftanbe, bag ein Menfc, ber fich in ber Lage biefer Gfelin befanbe, mirtlich verhungern und verburften murbe." Un biefe Rotig fnupft er brei Beilen fpater wieber an und fagt nun: "Im Borbeigeben bemertt, ift jene Anficht Spinogas ichlecht begrünbet, benn es giebt jum minbeften zwei Bege, auf benen ber Menfc ben Kallstriden ber Unentichiebenheit entrinnen fann." Run folgen bie übrigen, von Leibnig in §g. 306. 307 angeführten Sate bis zu ber Stelle, gu welcher ber Bufat ber Desboffes'ichen Uebertragung gehört, und bann heißt es weiter: "Der andere Beg ift ber bes Loofens ober bes Zufalls. Man giebt z. B. einem Manne über ben Borrang zwifden zwei Damen zu enticheiben, er findet aber nichts an ihnen, mas ihn zu einem Entschluffe bringt; mare es in= beffen absolut nothwendig, bag er ber einen ben Bortritt guspräche, jo murbe er barum nicht in ber Berlegenheit fteden bleiben: er liege fie einfach mit bem Strobhalm loofen. Daffelbe murbe er thun, wenn es fich um zwei Courtifanen hanbelte, mit benen er fich ergogen möchte, ohne bie geringfte Bevorzugung ber einen vor ber anbern fpuren laffen ju wollen: ber Strobhalm murbe enticheiben, mit welcher er ben Anfang ju machen hatte. Das Gleichgewicht murbe ihn burchaus nicht in Unthätigfeit erhalten, wie Spinoga behauptet : man murbe icon immer ein Mittel bagegen finben."

Bayle spricht hier also nur als Berichterstatter und Kritiker, nicht aber, wie es nach ber Leibniz'schen Darstellung scheinen könnte, als Bertheibiger ber unbehingten Gleichgiltigkeit, b. h. ber Unabhängigkeit bes Willens von ben bestimmenben Antrieben.

31. (B. §. 307, S. 61.) Aus welchen Gründen Leibniz bie Möglichkeit bes Gleichgewichts zwischen zwei entgegengesetzten Antrieben bekämpst, ift bereits in Erl. 118 zum erken Banbe erörtert worden. Ebenba haben wir auch die Widerlegung des Buridan'schen Sophismas zurückgewiesen. Augenscheinlich hielt Leibniz zur Hervorbringung des

Gleichgewichts ber Antriebe eine reale Halbirung bes Universums beshalb für erforberlich, weil ihm zufolge die Entelechien "Mittelpunkte sind, die eine unendliche Peripherie abspiegeln" (Kleinere philos. Schriften, S. 113), weil sonach die Seele "in Folge des Zusammenhangs ober der Verdindung aller Theile der Welt das, was in ihrem Körper, und in gewisser Weise auch das, was in allen andern Körpern vorgeht, und sogar das, was vorgehen wird, abspiegeln muß" (ebenda, S. 85), und weil daher die verworrenen Vorstellungen "immer das Unendliche und nicht nur das, was in unserm Körper vorgeht, sondern vermittelst seiner auch das, was anderswo geschieht, umschließen" (ebenda, S. 115).

Im Anschluß an das bereits in der vorstehenden Erläuterung dars über Mitgetheilte fügen wir hier noch einiges über den muthmaßlichen Ursprung des Sophismas Buridans hinzu, das Heine auch in der beutschen Literatur unsterblich gemacht hat durch seine Verse:

> In welche soll ich mich verlieben, Da beibe liebenswürdig sind? Ein schönes Weib ist noch die Mutter, Die Tochter ist ein schönes Kind.

Es gleicht mein Herz bem grauen Freunde, Der zwischen zwei Gebündel Heu Rachsinnlich grübelt, welch von beiben Das allerbeste Futter sei.

Bunächst muß bemerkt werben, baß sich in Buribans Schriften von seinem Esel keine Spur findet. Man ist baher bezüglich bes Urssprungs bieses Bilbes auf bloße Muthmaßungen angewiesen, von benen bie eine so viel Wahrscheinlichkeit für sich hat wie die andere. Bayle selbst giebt neben ber schon oben mitgetheilten sogleich noch eine zweite.

"Bor kurzem," sagt er an gebachter Stelle (Dict., art. Buridan, rem. C), "bin ich auf einen anbern Gebanken gekommen: nämlich baß ber Esel Buribans ein Sophisma gewesen sei, bas dieser Philosoph als eine Art Dilemma aufstellte, um baraus, welche Antwort auch barauf ertheilt wurde, verfängliche Schliffe ziehen zu können. Er nahm an, entweber ein hungriger Esel befinde sich zwischen zwei Meten Hafer von burchaus gleicher Anziehungskraft ober ein gleichmäßig vom Hunger wie vom Durft geplagter Esel zwischen einer Mete Hafer und einem Simer Massem er biese Voraussehung gemacht hatte, fragte er: Was wird nun der Esel thun? Erwiberte man ihm, der Esel würde unthätig bleiben, so folgerte er: Also wird er awischen zwei Meten

Safer Sungers fterben ober auch verhungern und ver= burften, obwohl er zu freffen und zu trinken vor fich hat. Das ericien wiberfinnig, und fo fonnte er bie Lacher auf feine Seite bringen wiber ben, ber biese Antwort ertheilt hatte. Erwiberte man ihm aber, ber Gfel merbe fein folder Gfel fein und fich unter biefen Umftanben hungers fterben ober gleichzeitig vor hunger und Durft umtommen laffen, fo folgerte er: Alfo mirb er fich eber ber einen Seite als ber anbern jumenben, obicon fein Grund ihn stärker ju jener als zu biefer hintreibt bann ift er alfo mit freiem Billen begabt; ober aber es muß hier ber Kall eintreten, bag von zwei im Bleich= ge wicht ichwebenben Gewichten bas eine bas anbere ver= rildt. Diefe beiben Rolgerungen find wiberfinnig, man tonnte alfo nur noch ermibern, bag ber Gfel von bem einen Gegenftanbe ftarter angezogen wurde als vom anbern: bamit warf man aber bie Boraus= fetung über ben Saufen, und fo gewann Buriban feinen Proces, auf welche Beife man ihm auch antworten mochte. Dies Cophisma er= innert an bas Rrotobil ber Stoifer, an bie Elektra bes Gubulibes und bergleichen verfängliche Fragen ber alten Dialektifer, bie man nach bem Gegenstande benannte, ber babei als Beisviel benutt murbe."

So weit Bayle. Anbere führen ben Esel auf ben Big ber Gegner Buribans zurück, die bamit seinen Determinismus hätten verspotten wollen. Sine weitere Conjectur stützt sich auf die Aehnlickeit des lasteinischen Abverbiums an, des Synonyms von utram, mit dem französischen Ane, als ob Buriban sich insbesondere durch spissindige und verfängliche Fragen ausgezeichnet hätte. Alles dies sind aber, wie schon bemerkt, reine Muthmaßungen, über die sich nichts Bestimmtes

ausmachen läßt.

32. (B. §. 311, S. 64.) Descartes rechnete, wie schon in Erl. 188 zum ersten Banbe bemerkt worden, den Willen zu den wissenden Zuständen der Seele, und im Anschluß daran stellt Bayle in B. §. 309 das Wolen und das Denken bezüglich des Verhältnisses des erstern zum Guten und des letztern zum Wahren auf eine und dieselbe Stuse. Leibniz macht dagegen sehr richtig geltend, daß die klare Erkenntnis einer Wahrheit schon die Bejahung derselben seitens des Verkandes in sich schließt, da hier das Geseh des Widersprucks zur Geltungkommt, während die klare Erkenntnis des Guten den Willen keines wegs mit derselben Nothwendigkeit zur Erwählung besselben bestimmt — nur ist seine Begründung silr diesen zweiten Theil der These mangelhast, da er wie Vanse den Willen reinweg durch den Verstand bestimmt werden läßt, während er in Wahrheit durch die Gefühle des stimmt wird, die der klarsten Einsicht von der Verwerslichseit einer

Sanblung (b. h. einem richtigen Urtheile bes Berftanbes) jum Trog einen biefe Sanblung ermählenben Beschluß hervorzurufen vermögen.

Der in §. 309 citirte Jean Cameron (1579—1625) war einer ber bebeutenbsten Theologen ber reformirten Kirche und bekämpfte als solcher ben weitbekannten Arminianer Simon Episcopius (1583—1643). — Franz Suarez (1548—1617), "ber lette Scholasstifter", ift ber Neuzeit hauptsächlich als Ersinder des "bedingten Geshorfams" gegen die welkliche Obrigkeit bekannt. Durch seinen berühmsten Commentar zur Summa des Thomas von Aquino, den letten großen Triumph ber thomistischen Scholassture er sich den Chrensnamen eines Papstes der Metaphysiter (papa metaphysicorum), und selbst von den nachscholastischen Philosophen, darunter auch von Leibniz, wird er saft immer mit Anerkennung genannt.

33. (B. §. 315, S. 67.) Die §§. 312-315 enthalten eigentlich nur moralische Betrachtungen: beibe Autoren bemüben fich nur, bie Nachtheile ber unbebingten Wahlfreiheit auszumalen, ohne ber Frage nach bem Gein ober Nichtsein biefer Freiheit naber ju treten. Ueberbies find hier jene Nachtheile offenbar in viel zu grellen garben bargeftellt, benn baraus, bag ich bas Bermogen babe, bem Urtheile bes Berftanbes jum Tros bas Gute ju verwerfen, folgt boch noch teines= weas, bag ich es auch wirklich verwerfen werbe, ba bie Dahlfreiheit boch meine Empfänglichkeit für bas Gute ober meine Ruganglichkeit für bie Gründe nicht aufhebt, wie Banle bier ohne weiteres annimmt. Cbenfo menig ift einzuseben, meshalb man im Befige ber Dahlfreiheit follte fagen konnen: ich mill bas Gute haffen, benn ber Bille hat gar feine Gewalt über bie Gefühle, gleichviel ob er frei ober caufal bebingt ift. - Leibnig legt in feinen Ausführungen (g. 314. 315) ben Nachbrud auf die Unmöglichkeit bes wirklichen Geins ber unbebingten Gleichgiltigfeit ober bes Gleichgewichts zwischen entgegengeseten Un= trieben, giebt aber ebenfalls nur ethifche Begrundungen, bie ju gar nichts führen, ba fich aus einem Es ift beifer, menn es fich jo und fo verhalt boch nie ein Alfo verhalt es fich fo fol= gern läßt.

34. (B. §. 316, S. 68.) Die in biesem Paragraphen citirte Aussührung Bayles scheint mit dem Borhergehenden gar keinen Zussammenhang zu haben, da Leibniz, ganz von dem Gegenstande eingenommen, den Zweck anzugeben versäumt hat, den der Philosoph von Rotterdam bei dieser Darlegung versolgt. Bayle will hier nicht zeigen, daß "das Handeln gegen das Urtheil des Berstandes eine große Unvollkommenheit sein würde" — das ist noch von niemand bestritten worden — sondern er bekämpft an dieser Stelle King, der in seinem Buche Vom Ursprung des Uebels die Behauptung ausgestellt

hatte, Sott habe dem Menschen die Wahlsreiheit gewährt, um ihn glüdlich zu machen, denn diese Freiheit sei die unerläßliche Grundlage des Glüds, weil jeder dasselbe seiner eigenen Wahl verdanken wolle. Baple sührt nun dem gegenilder aus, wie wenig vernünstig Abam gehandelt haben würde, wenn er, salls ihm Sott die Wahl gelassen, die Freiheit der Nothwendigkeit des Guthandelns vorgezogen hätte, da die letztere seinen Fall, d. h. sein Unglück, verhindert haben würde. Auch hier wird also die Frage, ob der Mensch die Wahlsreiheit wirkslich bestiht aber nicht, gar nicht berührt und läuft alles auf ethische Begründungen hinaus, die zu keinem Resultate führen.

- 35. (B. §. 318, S. 70.) Diese Ausführungen sind höchst mangelshaft, benn sie beziehen sich nur auf ben Fall, wo eine einzige bestimmte sittliche Forberung an ben Menschen herantritt, in welchem Falle allerbings das Zaubern und Neberlegen ein schwaches sittliches Gesühl verrathen würbe. Was geschieht aber, wenn zwei ober mehrere Pflichten mit einander collibiren, ein Fall, der im Leben nicht gerade selten ist? ober wenn es sich um eine That handelt, bezüglich der das Sittenzgesch, das a boch nicht das ganze menschliche Thun umsast, seine Vorschrift enthält? In allen berartigen Fällen würde der sossonschaft, sonderlegte Entschluß ein Zeichen von moralischer Urtheilsschwäche sein, wenn hier ist die längere, eingehende Neberlegung nicht bloß angebracht, sondern geradezu eine Pflicht. Vor allem aber darf nicht übersehen werden, daß alle diese Betrachtungen zu keinem Erzebnis sühren, da ja die Wahlfreiheit niemand hindern würde, sich ebenso leicht und schnell sur das Gute zu entschen, wie er es ohne dieselbe thut.
- 36. (B. 319, S. 71.) Auch hier spricht Leibniz nur von bem, was besser ift, um baraus bas Nichtsein ber Wahlfreiheit zu folgern, vgl. Erl. 33. Die Sinwirkung ber Leibenschaften auf bas sittliche Urtheil ist bereits in Erl. 21 erörtert worden.
- 37. (B. §. 321, S. 73.) Wegen ber bezüglichen Ansichten ber Scholaftiker und Epikurs vgl. Erl. 28. Die italienische Uebersetung bes Lucrez von Alessandro Marchetti (1633—1714) erschien 1717 in London. Die angesilhrte Stelle aus berselben lautet bei Lucrez (II, 249—262):

Sed nihil omnino recta regione viai Declinare, quis est, qui possit cernere, sese? Denique si semper motus connectitur omnis, Et vetere exoritur semper novus ordine certo, Nec declinando faciunt primordia motus Principium quoddam, quod fati foedera rumpat, Ex infinito ne causam causa sequatur: Libera per terras unde haec animantibus exstat,
Unde est haec, inquam, fatis avolsa voluntas,
Per quam progredimur, quo ducit quemque voluptas?
Declinamus item motus, nec tempore certo,
Nec regione loci certa, sed ubi ipsa tulit mens,
Nam dubio procul his rebus sua cuique voluntas
Principium dat: et hinc motus per membra rigantur [geruntur].

Bu beutich (nach Binber):

Aber ob die Atome nicht boch abweichen in etwas Von der geradesten Bahn, wesse Auge bemerkete dieses? Wenn dann immer genau die Bewegungen hängen zusammen, Daß nach geregeltem Lauf stets Neues entsteht aus dem Alten; Wenn nicht läge der Grund, der auf Abweichungen hinzielt, Schon in den Keimen des Stosses, zu zerreißen die Bande des Schickals, Daß nicht immer und ewig sich Folg' ankettet an Folge: Woher käm' er, der dem Schickal wurde geraubet, Durch den jegliches geht, wohin es die eigene Lust sührt? Weichen doch wir auch ab von der Richtung, ohne die Zeit je, Ohne den Ort zu desseicht, daß jedem der wilse den Anstobe. Denn kein Zweise besteht, daß jedem der Wisse Einn treibt. Denn kein Zweisel besteht, daß jedem der Wisse en Anstober.

Die Bemerkung gegen Epikur berührt übrigens beinahe komisch, wenn man bebenkt, daß die vorherbestimmte Harmonie ebenso unvereinbar mit der Freiheit ist wie die Atom = Theorie. Dieser seltsame Widerspruch in seiner Philosophie scheint dem Antor niemals zum Bewußtsein gekommen zu sein. Bgl. Erl. 39 und Kleinere philos. Schriften Erl. 5.

38. (B. §. 322, S. 74.) Leibniz erkennt hier ausbrücklich an, baß nichts in der Seele ohne Ursache geschieht, daß also die Berrichtungen der Seele in Gemäßheit des Causalgesetes vor sich gehen. Run soll ihm zusolge diese Causalität (oder der bestimmende Grund) allerdings nur eine moralische Nothwendigseit begründen, die das Gegentheil nicht unmöglich macht, wir haben aber schon wiederholt bemerkt, daß jedes natürliche Geset innerhalb des Bereiches seiner Giltigkeit sur alles Geschehen das begründet, was der Autor logische Nothwendigkeit nennt, und daß also, wenn der Wisse dem Causalgesche unterliegt, die einzelnen Wissensache mit derselben Unausbleidicheit eintreten, wie sie dien übrigen natürlichen Borasnen statt hat, die auf der Verknüpsung der Ursachen mit den Wirtungen teruhen,

- 39. (B. §. 323, S. 75.) Dem Spftem ber porherbeftimmten Harmonie zufolge hat Gott alle Borftellungen und Berrichtungen ber Seele von vorn herein fo geordnet und ein für alle Mal beftimmt, baß bie Seele trot ber ihr beigelegten Spontaneität niemals von ber auf biefe Beife festgeftellten Reihenfolge ihrer Borftellungen abweichen tann. Unter biefen Umftanben tann felbftverftanblich von einer Freis beit bes Willens nicht bie Rebe fein (vgl. Erl. 5 gu ben Rleinern philof. Schriften). Leibnig fucht nun biefelbe auf einem Umwege mit feinem Syftem gu vereinen: bie Seele, fagt er, war "von Ewigfeit ber im Buftanbe ber reinen Möglichkeit beftimmt, frei ju handeln", b. h. mit anbern Worten: Gott erfannte, bevor er bie Seele aus bem Buftanbe ber Möglichkeit ins wirkliche Sein überführte, nach welcher Richtung bin fich biefelbe freiwillig entscheiben murbe, und bat banach bie Reihenfolge ihrer Berrichtungen bestimmt. Entschieb fic nun aber bie Seele in jenem Ruftanbe ihrer Möglichkeit beftimmenben Grunden gemäß, fo mar fie auch bort nicht frei, benn alsbann mar ihr (ibealer) Entichlug nur bie unaugbleibliche Rolge einer (ibealen) Urfache, bie bestimmend auf ihr (ibeales) Wollen einwirkte; bestimmte aber Gott felbft in feinem Denten ihren Entichluß - und ein anberes tann nicht wohl angenommen werben, ba eine blos vorgeftellte Geele nicht thätig aufzutreten vermag - fo ftogen wir auf einen Diberfpruch, benn ein Entschluß tann nicht jugleich frei und boch von Gott bestimmt fein. Auch burch bies Sinausverlegen ber Freiheit in eine bem wirklichen Sein voraufgehenbe, blos vorgeftellte Belt wirb alfo ber Wiberfpruch zwischen ber porberbestimmten harmonie und ber Freiheit nicht befeitigt.
- 40. (B. §. 327, S. 78.) Die in ben §§. 324—327 entwickelten Anslichten über bas Wesen bes Willens und die mittelbare Gewalt, welche die Vernunft über benselben hat, stimmen völlig mit dem übersein, was die Selbstbeobachtung und über diese Gegenstände kennen lehrt aber sie lassen sich dirchaus nicht mit der vorherbestimmten Harmonie vereinbaren! Diesem System zusolge sind sämmtliche Vorkerben der Geele in ihrer Reihenfolge unverrückar vorherbestimmt, und kann mithin weder die Vernunft noch die Leidenschaft eine Nenderung oder Störung dieser Ordnung und also eine Ablentung des Willens bewirken, während hier sehr richtig der Vernunst das Vermögen zugestanden wird, den Willen auf einem Umwege einem bestimmten Ziele zuzulenken und mittelbar zu beherrschen. Dieser Widerspruch macht sich überall bemerklich, wo Leidniz auf die Freiheit zu reden kommt, ohne daß er se eine Lössung besselben versucht hätte.

41. (B. §. 328, S. 78.) Baple meint, wenn wir herr über unfern Willen waren, b. h. wenn bas Bollen felbst wieberum Gegen-

stand bes Willens wäre, so würbe es leicht sein, alle schmerzlichen Gestühle zu beseitigen. Leibniz bestreitet das, und mit Recht — seine Begründung aber ist versehlt, denn wir vermögen durch einsaches Wollen die Schmerzgesühle nur deshald nicht zu beseitigen, beziehungsweise uns nur deshald keine Lustgestühle zu verleihen, weil der Wille überhaupt keine Gewalt über die Gefühle zu verleihen, weil der Wille überhaupt keine Gewalt über die Außendinge als Ursachen der Lust und des Schmerzes vollständig überklüssig, denn dann vermöchten wir diese Sesible in uns zu erweden (respective zu beseitigen), ohne daß wir des Wußendinge überhaupt ins Spiel zu ziehen brauchten. Da aber der Wille diese Gewalt nicht besitzt, so würde uns auch die Gewalt über den Willen selbst nicht nützen, denn wir würden nach wie vor in Bezug auf unsere Gefühle von den Außendingen abhängig sein.

- 42. (B. §. 332, S. 81.) Die Leibnig felbft in §. 336 anerkennt und Bagle im Artitel Chrysippe (rem. H) feines Borterbuchs um= ftanblich entwidelt bat, löft ber Ausweg Chryfipps bie Schwierigkeit beguglich ber Rothwenbigfeit, ber bie menfchlichen Sandlungen unterliegen, burchaus nicht, benn ba bie Schnelligfeit bes Enlinbers von feiner Form abhängt, er fich biefe Form aber weber felbft gegeben hat noch geben tann, jo barf ihm auch feine größere ober geringere Beweglichkeit nicht als Berbienft ober Schulb angerechnet werben, ba fie bie nothwendige und unvermeibliche Rolge feiner Beschaffenheit ift. Liegt es alfo, wie Chryfipp jugiebt, in ber urfprunglicen Befcaffenbeit einzelner Geelen, bag fie bem Uebel, ju welchem bie Augenbinge fie reigen, leichter nachgeben muffen als anbere Seelen von befferer urfprunglider Beschaffenbeit, fo ift bies leichtere nachgeben nichts anberes als bie unvermeibliche Rolge einer von jenen Geelen unab= hängigen Ursache und barf ihnen somit nicht zugerechnet werben. Muerbings liegt bann biefe Urfache in ben Geelen, ift biefen aber nicht blos ohne ihr Ruthun verlieben worben, sonbern begründet auch eine Unausbleiblichkeit und Rothwenbigkeit ber aus ihr entspringen= ben Sanblungen, die bie Freiheit und bamit bie Berantwortlichfeit bes Menichen ausschließt.
- 43. (B. §. 336, S. 84.) Bisher hat Leibniz zur Rechtfertigung bes Taseins ber Uebel in ber besten aller möglichen Welten nur solche Gründe ober Hypothesen vorgebracht, welche schon von den Kirchen-vätern und den Scholastikern zu diesem Zwecke aufgestellt und bernust worden waren. Hier nun, in den §§. 335. 336 tritt er mit einer neuen Hypothese auf, die ebenso originell wie kühn ist, wenngleich auch ihr Erundinhalt den Scholastikern beziehungsweise dem Aristoteles entlehnt ist.

Der Stagirit unterscheibet bekanntlich vier Arten von Urfachen: ben Stoff, bie Form, bie bemirtenbe und bie Zwedurfache. Stoff und Form find bie Principien bes Seins ber Dinge; ber Stoff (van) ift aber nur ber Möglichkeit nach ein Ding, und bies lettere erlangt feine Birklichkeit erft burch bas Singutreten ber Form (eldos), bie Formen find also bie vom Stoff gesonderten Ur= ober Mufterbilber ber Gefchlechter, Gattungen und Arten aller organischen und un= organischen Dinge und als solche nicht blos ewig, sonbern auch bas für fich allein Birkliche; fie haben jeboch nicht, wie Blaton von feinen Ibeen behauptete, eine von ben Gingelbingen getrennte, besonbere Exifteng, fonbern find nur in biefen Dingen mirklich.

Dies von Aristoteles gelieferte Material murbe von ben Schola= ftiftern mannigfach verarbeitet. Leibnig icheint fich bier insbesonbere an Thomas von Aquino angeschlossen zu haben. Thomas stimmt bem Stagiriten bei, bag bie mehreren Gingelwefen gemeinsame Befenheit ober Form nur in biefen Dingen felbst wirklich fei (universalia in re), verlegt bann aber bie Principien biefer mit bem Stoff verbunbenen Formen als reine Formen in ben Verftand Gottes, in welchem fie als Ibeen, Borftellungen ober Gebanken ichon vor Erichaffung ber Belt eriftirten (universalia ante rem). Diese universalia ante rem sind somit bie Muster ober Mobelle, nach welchen bie wirklichen Dinge geichaffen murben, und ber emige Berftand ber eigentliche Bohnfit ber reinen Formen.

Leibnig icheint nun bier biefe Unficht aboptirt ju haben, geht aber barin über Thomas hinaus, bag er ben reinen, b. h. vom Stoff gefonberten Formen bas nämliche Privilegium beilegt, bas er in B. §. 184 ff. ben ewigen Wahrheiten ertheilt hat: baß sie nämlich über ber Allmacht Gottes fteben und biefe bei ihrer Bethätigung in ber Schöpfung an fie gebunden gemefen fei. Nach biefer Spothefe mußte alfo Gott, wenn er Menichen in ber Belt haben wollte, Abam und Eva genau jo ichaffen, wie er fie geschaffen hat, b. h. wie die wesentliche Form es vorschrieb, und war somit ber allmächtige Schöpfer himmels und ber Erben nicht im Stanbe, z. B. bas Bermögen ber Ortsveränberung beim Menschen etwa burch ben Zusat von zwei Flügeln zum mensch= lichen Körper ju erhöhen. Daburch wird nun allerbings bas Dafein ber Uebel in ber beften aller möglichen Belten gur Roth begreiflich, aber biefe Doctrin miberftreitet nicht nur ben ausbrücklichen Lehren ber positiven Religion über bie Eigenschaft ber Allmacht, sondern sie fteht auch mit ber von Leibnig felbft in A. g. 2. 3 aufgeftellten Thefe in Wiberfpruch, wongd Gott nicht an bie phyfifden Gefete gebunben ift, fonbern biefelben nach Belieben burchbrechen fann und burchbricht, alfo burch feine Allmacht eine Beranberung ober Augerfraftsetzung

biefer Gesetz zu bewirken vermag, die doch auch zu ben wesentlichen Formen für die wirkliche Welt gehören.

Schließlich aber giebt diese Lehre auch noch ben Stratonikern und Atheisten gewonnen Spiel. Denn wenn alle Regeln und Gesetze für ben Aufbau der wirklichen Welt gleich den ewigen Wahrheiten von der Anerkennung durch den göttlichen Willen unabhängig waren, so hätte auch eine mit Nothwendigkeit, ohne Bewußtsein und Ueberlegung wirkende Kraft diesen Ausbau volldringen können. Leibniz meint freilich, daß dazu immer noch eine Erkenntnis jener Gesehe nothwendig gewesen sei, aber das ist gerade, als ob er behanpten wollte, um ein

Rind ju zeugen, muffe man Physiologie ftubirt haben.

44. (B. §. 337, S. 85.) Leibnig ichließt mit biefem Baragraphen bie Untersuchung über bie Willensfreiheit ab und fucht bier feine Thefe, bag ber Bille immer bem ftartften Untriebe folgt, ju guter Lent noch burch bie Behauptung ju erharten, baf Gott, ber bie Bor= guge ber Freiheit im höchften Mage befigt, eben beshalb immer nach Regeln handle. Dieje Borftellung von bem unendlichen Geifte ift aber ziemlich fleinlich, benn bie Regel ift boch immer nur eine Rrude, beren man fich bebient, um maschinenmäßig ober ichillerhaft nachzuicaffen, mabrent gerabe bas, was man geniale Conception nennt und mas ben überlegenen Beift auszeichnet, auf allen Gebieten ber menfclichen Thatigleit außerhalb bes Rreifes ber Regeln er= folgt. Bon bem unenblichen Geifte Gottes barf man baber mohl mit Rug und Recht annehmen, baf bei feinem Schaffen nicht bie Regel, fonbern gerabe im Gegentheil ein fertiges Concretes bas erfte ift, benn bei ihm bebarf es boch feiner geiftigen Laufbant, um jum Bollenbeten und Richtigen zu gelangen.

45. (B. §. 343, S. 90.) Hier fehlt wieder die Angabe des Grundes, weshalb der Plan Gottes eines für den Schmerz empfängslichen vernünftigen Thieres nicht entrathen konnte, denn die Behaupstung, die Gesetze der Beisheit verlangten es so, bleidt so lange unzusreichend, dis der Autor uns diese Gesetze anzugeben vermag. Der Mangel des Beweises ist hier um so fühlbarer, da Leibniz zugegeden hat, daß allerdings eine andere Bauart des menschlichen Körpers

möglich war.

Cyrano be Bergerac (1620—1655) schrieb eine Komische Geschichte ber Staaten und Reiche ber Sonne (Histoire comique des États et Empires du Soleil), die noch heute sesbar und u. a. anch von Boltaire im Micromegas benuht worden ist.

45a. (B. §. 345, S. 92.) Während nach B. §. 335 (vgl. Erl. 43) die physischen Gesete, also auch die Gesete der Bewegung, als zu ben wesentlichen Formen gehörig so, wie sie sind, von Gott verwirklicht

werben mußten, werben sie in biesem Paragraphen wieber als bas Resultat einer (natürlich freien) Wahl bargestellt. Leibniz gebraucht biesen Kunstgriff bes Fallenlassens früherer Aufstellungen, sobalb biesselben unbequem werben, so häufig, baß man bies Berfahren gewisser maßen zu ben (allerbings höchst unberechtigten) Eigenthümlichkeiten seiner Philosophie rechnen kann.

Ueber seine Sintheilung ber Kraft vgl. Erl. 5a gu ben Kleinern philos. Schriften.

46. (B. §. 347, S. 93.) Bezüglich biefer Erörterung über bas Maß ber Kraft vgl. Kleinere philos. Schriften Erl. 143.

- 47. (B. §. 348, S. 94.) Bgl. hierzu ben Auszug aus einem Briefe an Bayle über ein für die Erklärung der Natursgesetze ersprießliches allgemeines Princip, den wir in den Kleinern philos. Schriften unter Nr. I mitgetheilt haben. Ebenda, in Erl. 3, ist bereits darauf hingewiesen worden, daß das Gesetz der Stetigkeit dei der Anwendung auf einzelne Gesetze der Beswegung nicht zum Nichtigen sührt und mithin nicht die Gemeingiltigsteit besitzt, die der Erfinder ihm beilegt.
- 48. (B. §. 349, S. 95.) Da e5, wie in Erl. 37 zum ersten Banbe ausgeführt worden, nur eine einzige, die auf dem Princip des Widerspruchs beruhende Nothwendigkeit giebt, die Mahl schlechterer Gesetz der Bewegung als der wirklich bestehenden aber einen thatzächlichen Widerspruch mit der göttlichen Weisheit enthalten würde, so sind diese Gesetz allerdings in Folge einer logischen Nothwendigkeit im Sinne des Autors) gewählt worden. Ueberhaupt kann von einer Wahlfreiheit dei Gott gar nicht die Rede sein, da seine Güte und Weisheit ihn immer zur Verwirklichung des Besten bestimmen und die Erwählung des vom Besten Verschiedenen unmöglich machen.
- 49. (B. §. 351, S. 97.) Für die damalige Zeit mochte das Beisfpiel mit den drei Dimensionen des Raumes etwas Bestechendes haben, die heutigen Geometer aber lassen die Nothwendigkeit einer nur dreissachen Ausdehnung des Raumes nicht mehr gelten, sondern geben zu, daß das, was man Zeit nennt, wohl eine vierte Dimension des Raumes sein könne. Ueder den Barnakel hier eine kurze Notiz von Robert Walse: "Die Bai von Bannow (Irland) hat Uedersluß an Seevögeln aller Art, von denen einer zu recht sonderdaren Fabeln Anlaß gegeden hat. Der betressende Vogel ähnelt einer wilden Gans und ist hier wie in der Bai von Wersord sehr häusig. Seine Nahrung dildet die knollensörmige Wurzel eines Seegrases, die viel Zuckerstoff enthält und dem Fleische des Vogels einen höchst angenehmen Geschmack mitheilt, so daß er einen sehr geschätzen Leckerbissen abgiebt. Was diesen Vogel lange Zeit zu einem Gegenstand der Wisbegier machte,

war ber Glaube, er entftehe nicht aus ben Giern von Seinesgleichen, sonbern sei bas wibernaturliche Erzeugnis eines Schalthieres, bas man Barnatel nennt, und bas an biefer Rufte häufig gefunden mirb, mo es fic an Stude Soly ober andere Dinge anhangt, bie im Waffer liegen. Mit bem einen Enbe ift es burch eine fleischige Mem= bran an feine Schale angeheftet, mahrend von bem andern Ende ein faseriger Bart ausgeht, ber um bie Schale herumläuft und eine ent= fernte Aehnlichkeit mit Bogelfebern bat: baber jene Rabel, ber man ilbrigens in England noch bis jur Beit bes Botaniters Gerard unbebingten Glauben beimag. Diefer liefert in feinem Berte eine ausführliche Beschreibung bes Bunbervogels und beginnt babei mit ben Borten: Bas meine Augen gefeben und meine Sanbe ge= fühlt haben, mill ich bier befdreiben! .... Die vermeint= liche Abstammung von einem Schalthiere machte bas Thier fogar lange ju einem Gegenstande firchlicher Streitigkeiten, bie in England mit großer Sipe geführt wurben. Man behauptete nämlich, ber irländifche Bogel habe als von einem Fifche abstamment tein eigentliches Fleifc und burfe baber an Rafttagen ohne Bebenten genoffen merben, mas fich viele Geiftliche von Bergen gern gefallen liegen. Der Glaube an besagte Entstehung bes Bogels mar übrigens fo allgemein, bag jenes Schalthier noch heute bei ben Conchpliologen Lepas anserigena beifit."

Die demischen Schriften bes in g. 350 erwähnten Johann Joach im Becher erschienen 1719 in Murnberg in einem Banbe. Becher war 1635 in Sveier geboren und ftarb in London 1682.

50. (B. §. 353, S. 100.) Ueber Gaffenbi und Foucher vgl. Rleinere philog. Schriften Erl. 9 unb 30. - Suftus Lipfius (1547-1606) belebte bas Intereffe für bie ftoifche Philosophie, bie mahrend bes Mittelalters nahezu völlig in Bergeffenheit gerathen mar, burch feine Ausgabe ber Berte Genecas, fowie burch zwei eigene Schriften: ben Gubrer gur ftoifchen Philosophie (Manuductio ad philosophiam stoicam) und bie Physiologie ber Stoiter (Physiologiae stoicorum libri tres). Im Anschluß an biefe Werke fdrieb bann Caspar Scioppius (ju beutich Schoppe, 1576-1649) feine Grundzüge ber ftoifchen Moral=Philosophie (Elementa stoicae philosophiae moralis), die 1608 in Maing erschienen. Unbre Dacier gab 1699 in Paris bie beiben erften Banbe einer Uebersetung ber Platonifden Dialoge heraus und sucte in ben Roten, wie bies icon Lipfius und Schoppe für bie Stoiter gethan batten, bie Uebereinstimmung ber Platonifden Lehren mit bem Chriftenthum barguthun. — Der berühmte Philologe Ifaac Cafaubonus (1559-1614) hat für bie Philosophiegeschichte teine Bebentung.

51. (B. §. 357, S. 104.) Diefer Berfuch einer Biberlegung ber

Behauptung Bayles, daß die Gesetz über die Verbindung zwischen Seele und Körper besser hätten eingerichtet werden können, ist mehr geeignet, die Stärke des Einwurfs ins hellste Licht zu sehen, als ihm den Garaus zu machen. Zunächst geht der Antor in den §§. 355. 356 gar nicht auf die Bayle'sche These ein, sondern sucht nur darzuthundaß die sie ster des Berbindung zwischen Seele und Körper wirklich bestehnden Gesetz ganz passabel seien; in §. 357 aber verstedt er sich einfach hinter den Saz: Was Gott thut, das ist wohlgethan, und giedt damit unzweideutig zu erkennen, daß er mit seinem Latein zu Ende sei. Es ist dies der gewöhnliche Ausgang aller Discussionen, in denen Bayle nach den Eründen für das Versahren Gottes bezüglich

ber Zulaffung ber Uebel fragt.

52. (B. §. 359, S. 105.) Es ift bies nur eine breitere Aus= führung ber bereits in ber porftebenben Erlauterung gurudgewiesenen Antwort auf ben Ginwurf Banles, bag Gott beffere phyfifche Gefete als bie beftebenben hatte aufftellen tonnen. Bugleich aber geht Leibnis noch auf bie Frage ein: warum Gott fich überhaupt Gefete por= gefdrieben habe, auftatt einfach in jebem einzelnen Ralle feiner Beisheit und Gute gemäß zu hanbeln? Deshalb, lautet bie Ermiberung. "weil bie Gefete und bie Regeln bie Orbnung und bie Schönheit er-Beugen, und weil ohne Regeln handeln, ohne Berftand handeln biefe." Dem gegenüber muß nun aber bemertt werben, einmal bag gerabe ber unenbliche Beift Gottes ber Regeln am leichteften entrathen fann (f. Grl. 44), und fobann bag es fich hier feineswegs um Drbnung und Schönheit, fonbern um bie Gute hanbelt. Bo Schönheit und Gute nicht jugleich ju haben find, giebt man immer ber lettern vor ber erstern ben Borgug, und ba angenommen merben barf, bag auch bei Gott ber Ginn fur bas Gute ben Borrang por bem Coonbeitsfinn bat, fo ift fcmer einzuseben, marum ber Allweise immer nach Regeln hanbeln follte, bie nur die Orbnung und bie Coonheit, nicht aber bie Gute ber Belt erhöhen.

53. (B. §. 360, S. 106.) Wir haben schon in ben Erl. 111. 113. 114 und 117 zum ersten Banbe bemerkt, daß nach dem Leibniz'schen Systeme das göttliche Borherwissen ber "freien Hanblungen und zusälligen Erzeignisse" nicht die geringste Schwierigkeit bietet, da Leibniz eben durckaus kein ursachloses Geschehen anerkennt, es also ihm zusolge gar keine freien Hanblungen und zusälligen Ereignisse giebt, sondern ales Geschehen in der Causalität besangen ist. Wenn er nun trozbem immer noch von Freiheit und Zusälligkeit redet, so ist das eben nur ein Mißbrauch der Ausdrücke, mit dem er sich selbst betrog, weil seine unerschütterliche Ueberzeugung von der Wahrheit der Lehren der Religion ihn hinderte, den Wiederspruch zwischen menschlicher Freiheit

und görtlichem Borherwissen anzuerkennen und damit die Unversöhns barkeit des Glaubens mit der Bernunft einzugestehen.

54. (B. §. 364, S. 109.) Bie auß §. 361 erhellt, war die Lehre von der Willensfreiheit, wie Leibniz sie dietet, und in der die Freiheit nur noch dem Worte nach behauptet wird, schon weit früher aufgestellt worden, denn Duranduß a Sancto Portiano starb bereits 1932 (vgl. Erl. 108 zum ersten Bande) und die Suavis concordia humanae libertatis des Petrus a Sancto Josepho erschien i. S. 1639. Erst nach der Reformation aber ward man den Widersspruch gewahr, den daß gleichzeitige Bestehen des Borauswissens und der Freisheit enthält, und während nun eine Partei kurzweg die Freisheit läugnete und eine zweite die Frage für ein Mysterium erklärte, suchte eine britte, darunter namentlich die Socinianer, die Schwierigskeit daburch zu heben, daß sie das Dogma vom Borauswissen Gottes fallen ließ.

Diesen gegenüber sucht nun Leibnig in §. 364 bie Möglichkeit bes göttlichen Borbermiffens felbft für ben Gall bes Beftebens ber mirtlichen Bahlfreiheit zu beweisen und greift zu biefem Zwede auf einen Musmeg gurud, ben er ichon bei anbern Gelegenheiten (f. B. §. 121. 151. 231. 323) benutt hat: er fciebt vor, bag Gott ben freien Ent= ichluß, "in ber Borftellung ber möglichen Belt, bie er ju erschaffen beichlog", erblidt haben fonnte. Wir haben nun aber bereits bargelegt (Erl. 113 jum erften Banbe), bag jeber freie Willensact bie Möglich= feit zweier Welten begründet, bie beibe für bas Biffen von gleicher Bahricheinlichkeit find. Cobalb fich alfo Gott ben erften Menichen als ein freies Befen porftellte, batte er ftatt einer zwei mögliche Welten vor fich (nämlich eine, in ber Abam nicht fünbigte, und eine zweite, in ber er fünbigte), ohne baf irgend ein Unhalt vorhanden mar, nach welchem zu beurtheilen gemefen mare, welche von biefen beiben möglichen Welten Abam nach feiner Erichaffung burch feinen wirklichen Entschluß gur thatfachlichen machen murbe. Demnach wußte alfo Gott, falls er fich ben erften Menfchen als ein mit wirklicher Dahlfreiheit begabtes Befen vorftellte und ihn als ein foldes ericuf, bis jum wirklichen Entichluffe beffelben nicht, ob er fündigen ober nicht fündigen murbe. Bufte er es aber im poraus. wie Leibnig meint, fo konnte bies Diffen nur bie Folge eines Beichluffes fein, burd welche er bie eine von ben beiben ermannten möglichen Welten gur Erschaffung auserwählte - bann aber begrunbete biefer Befdlug bie Rothwenbigteit bes Gintretens bes in ber erwählten möglichen Welt enthaltenen Entschlusses und war alfo Abam weber nach feiner Erschaffung frei, noch überhaupt vor berfelben frei gebacht.

Da fich jedoch Leibnig nirgends in feinem Werke ausführlich und unzweibentig barüber ausläßt, wie er bie göttlichen "Borftellungen ber möglichen Belten" eigentlich verftanden miffen will, fo muß bier noch eine andere Auffassung beleuchtet werben, die wir bereits in Erl. 39 angebeutet haben. Man fonnte nämlich annehmen, Leibnig habe fich unter ben "Borftellungen" ber möglichen Belten eine Art fleiner Mobelle gebacht, wie etwa die Bilbhauer fie anfertigen, um banach bas wirkliche Kunftwert herzustellen. In biefem Falle murbe bann alfo Gott por ber Schöpfung ben freien Mobell-Abam im Mobell ber jest beftehenden Belt beobachtet haben: biefer Abam fündigte bort freiwillig, und aus Rücksicht auf bas baraus entspringende Gute führte bann Gott biefe Mobell = Belt ins wirkliche Sein über. Diefe Unnahme erklärt, wie einerseits bem Abam bie in ber mirklichen Belt begangene Gunbe jugerechnet werben muß, und wie anbererfeits Gott ben freien Entschluß Abams vorherzuwissen vermochte - leiber aber verftößt fie nicht blos gegen die Borftellung von ber Erhabenheit bes Schöpfers, fonbern ift auch bem Cinmurfe bloggeftellt, bag bicfenfalls bas Borhermiffen Gottes kein emiges gewesen sein murbe, ba es por bem Entschlusse bes freien Mobell-Abam eine wenn auch noch fo furze Reit gab, wo Gott über biefen Entschluß im Ungewiffen war. -

Der Berfaffer bes citirten Tableau du Socianisme ift ber

icon mehrerwähnte Pierre Jurieu (1640-1713).

55. (B. §. 365, S. 110.) Die angeführte Stelle aus Descartes' Brincipien - ber Schlug berfelben findet fich in A. §. 68 mitge= theilt - ift ein ichlagender Beweis, um wieviel unbefangener als Leibnig ber frangofische Denker ber Religion gegenüberstand: Descartes erklart ohne Umichweife, bag bas gleichzeitige Bestehen bes göttlichen Borbermiffens und ber menfclichen Freiheit unbegreiflich fei. Leibnig fucht ihn nun hier baburch zu wiberlegen, bag er zwischen freien und zwifden unbestimmten Sandlungen unterfcheibet. Unbeftimmt ift ibm gufolge eine Sandlung, wenn fie auf einem Entschluffe beruht, für ben fein Grund vorhanden ift, frei aber ift fie, wenn "bie Sandlungen bes Willens" [b. h. bie Entschlüffe] "auf zweierlei Urt beftimmt find, einmal burch bas Borbermiffen Gottes und bann auch burch bie Beschaffenheit ber besondern nächsten Urfache." haben baju icon wieberholt bemerkt, bag bieje Freiheit ber Sandlungen nichts anderes ift, als was Leibnizens Gegner mit Recht Noth = menbigkeit nennen, und bag fie, wenn fie einerseits bas Boraus= miffen Gottes möglich macht, bafur andererfeits bie Berantwortlichkeit bes Menschen aufhebt, mas Leibnig allerdings nicht zugeben will, weil er iene Berantwortlichkeit jur Rechtfertigung bes Uebels ber Strafe braucht.

56. (B. §. 367, S. 113.) Leibniz bezieht sich hier auf die in A. §. 2 entwicklte Unterscheidung zwischen logischer und moralischer Nothwendigkeit: die erstere macht das Gegentheil unbedingt un-möglich, die letzter verhindert es nur, ohne es jedoch unmöglich zu machen. Die Gründe nun, die bestimmend auf den Willen einwirken, begründen (nach Leibniz) immer nur eine moralische Nothwendigkeit: der Wille entscheit sich daher immer nur mit Bestim mtheit, die die Freiheit nicht ausschließt, weil er sich jener Gründe ungeachtet doch anders entscheiden könnte, und dies nur deshalb nicht thut, weil er es nicht kann.

Die Miberlegung biefer Ausführungen ergiebt fich aus ben Erl. 37. 114 und 177 jum erften Banbe.

- 57. (B. §. 369, S. 115.) Bayle hat in ber in §. 368 citirten Stelle bas Dilemma, in welches man geräth, je nachbem man bie Freiheit Abams bejaht ober verneint, in kurzester und klarster Form jum Ausbruck gebracht: Leibniz faßt baher in §. 369 nahezu alles zusammen, was er bisher für bas gleichzeitige Bestehen bes göttelichen Vorherwissens und ber menschlichen Freiheit geltenb gemacht hat. Seine Antwort umfaßt vier Thesen; er behauptet:
  - 1) Die Freiheit ift nur ber Nothwendigkeit, nicht aber auch ber Beftimmtheit ledig: baher konnte Gott die freie Handlung Abams vorherwissen. Dem gegenüber ist in den Erl. 111 und 113 zum ersten Bande nachgewiesen worden, daß jeder wirklich freie Willensact vor seinem Eintreten dem Wissen zwei Möglichkeiten bietet, die beide von gleicher Bahrscheinlichkeit sind, und daß daher selbst Gott eine freie Handlung nicht vorherzwissen kann.
  - 2) Die Bestimmtheit ber Handlung hebt die Berantwortlickeit und Strasbarkeit bes Handelnden nicht auf: baher war Abam strasbar, obschon sein Entschluß einmal durch das göttliche Borhers wissen und sodann durch die besondere nächste Ursache bestimmt war. Dagegen ist in Erl. 114 zum ersten und Erl. 55 zum zweiten Bande geltend gemacht worden, daß die causale Bestimmtheit gleichbedeutend ist mit der Nothwendigkeit und daher allerdings die Strasbarkeit aushebt.
  - 3) Die Strafe ift nühlich, weil sie zur künftigen Besserung bes Menschen beitragen kann und überdies ber rächenben (aussgleichenben) Gerechtigkeit Gottes entspricht. Darauf haben wir in ben Erl. 124. 125 und 127 zum ersten Banbe erwibert, baß die Rühlichkeit nie die Gerechtigkeit begründet, und baß kein Beweis bafür vorhanden ist, baß bas Princip ber Anges

- meffenheit, auf welchem bie rachenbe Gerechtigkeit beruht, auch wirklich für Gott Giltigkeit hat.
- 4) Gott sah Abam als freies Wesen im Zustande der Möglickeit sündigen: daher wußte er den freien Entschluß Abams in der wirklichen Welt voraus. Diese Behauptung ist bereits oben in Erl. 54 aussührlich beleuchtet und ihre Unzulässigkeit dargesthan worden.
- 58. (B. §. 371, S. 117.) Zu ben vielen Seiltänzerstilchen ber Molinisten und ber Jansenisten, beren Bayle in ber in §. 370 citirten Stelle gebenkt, hat Leibniz mit seiner Lehre von der Freiheit nur noch ein neues gefügt: er lehrt mit den Jansenisten, daß die Seele durch die Ursachen in solcher Beise bei ihren Entschlüssen bestimmt werde, daß sie sied dem nicht entziehen kann, behauptet aber trozbem mit den Molinisten, daß der Bille frei sei, und zieht zur Begründung bessen die Spontaneität der Seele (im Leibnizischen Sinne dieses Außebrucks) herbei. Dem gegenüber haben wir aber schon in Erl. 27 gezeigt, daß diese Spontaneität nichts mit der Freiheit zu thun hat, und ebenso in Erl. 114 zum ersten und Erl. 55 zum zweiten Bande dargelegt, daß die Leibnizische Sewißheit mit der spinozistischen Nothwendigkeit ibentisch ist und mithin unser Autor zu den Deterministen gerechnet werden muß.

Der Jesuit Theophil Raynaub starb 1663. Seine Werke erschienen 1665 in neunzehn Bänben, zu benen später noch ein zwanzigster kam, der unter anderm auch die Streitschrift Calvinismus religio bestiarum enthält.

59. (B. §. 372, G. 118.) Die Rabbala, b. h. bie in bem an= geblich vom Rabbi Afiba verfaßten Buche Jegirah und in bem Ufibas Schuler Simeon ben Sochai jugefdriebenen Buche Bohar niebergelegte muftifch = theosophische Geheimlehre ber Juben, lehrte bie Emanation alles Seienben aus bem Urlicht, bem Enfof. Das Enfof, bie unerfagliche höchfte Abstraction bes göttlichen Princips, ließ qu= nächft gebn Musftrahlungen von fich ausgeben, bie gebn Cephiroth. Diefe Sephiroth bilben bie Grunblage für alle weitern Berte bes Enfof: fie find gemiffermaßen ber Uebergang, beffen bas bochfte Befen fich bebient, um bie fichtbare Welt ju erzeugen; eigentlich find fie auch bas emig unveränderliche Enfof felbft, und ihr Befen befteht eben barin, bag bas geheime Bermogen in bie Birtlichfeit übergeht. Jebe pon ihnen hat ihren besondern Namen, wie 3. B. die Krone, bas Reich, bie Beisheit, ber Berfta nb u. f. m., alle gufammen aber bilben ben Abam Rabmon ober himmlischen Abam. Mus Abam Rabmon gingen bie vier Belten Ugilath, Beriah, Jegirah unb Affah bervor: Agilath ift ber Rorver Abam Rabmons, bie brei übrigen aber seine Gewänder, in benen bas wesentliche Licht nicht offens bar wird. Indem nun durch Abam Kadmon alles übrige vom Ensof aussloß und immerwährend aussließt, ist das Ensof selbst, also Gott, die immanente Ursache aller Dinge.

Schon por Leibnig hatte ber Hollanber Bachter in feiner Schrift gegen ben Mojes Germanus (vgl. Erl. 45 jum erften Banbe) bie Be= hauptung aufgeftellt, Spinoja fei nichts als ein verkappter Rabbalift. Leibni; behauptet bas zwar nicht ausbrudlich, ftellt es aber als hochft mabrideinlich bin: ber unendliche Berftand Spinozas, meint er (in ben von Rouder be Careil herausgegebenen Animadversiones), entspräche genau bem Abam Kabmon und bie ewigen und unenblichen Mobi ber Cubstang ben Cephiroth ber Rabbaliften. Benn aber auch ungweifelhaft feststeht, bag Spinoja bie Theorie feiner Moben, bie er amifchen ber unveränderlichen Gubftang und beren wechfelnden Mobis annimmt, nicht bei Descartes vorgefunden hat, fo fehlt boch jeber Unhalt für bie Annahme, bag er biefe Ansicht gerabe ber Rabbala entlehnt habe, ba bie logischen Entitäten, bie er Sbee Gottes, Ibee ber Ausbehnung nennt, burchaus feine Nehnlichfeit mit Abam Rabmon, b. h. ber Gefammtheit ber gehn Ur-Emanationen bes Enfof haben. Ueberbies war Spinoja feineswegs jo vertraut mit ber Rabbala, wie Leibnig annahm, vielmehr fagt er gerabe in ber Theo= logisch = politischen Abhanblung (Rap. 11) gang ausbrücklich: "Ich wünschte bie Rabbaliften ju lefen und habe auch einige von ihnen burchgefeben: ich erkläre aber, bag bie Thorheit biefer Gaufler jeben Ausbrud überfteigt." In ber Ethit haben mir bie Rabbala nirgends erwähnt gefunben.

Schließlich sei noch bes eigenthümlichen Umstands gebacht, daß Leibniz, der sonst mit dem Prädicate Herr durchaus nicht sparsam ist und doch den Lehrer Spinozas Herr van den Ende nennt (B. §. 376), den Juden Spinoza niemals dieser Ehre würdigt.

60. (B. §. 376, S. 122.) Franz Affinius van den Ende (ober nach den Ucten: van den Enden) wurde mit dem Chevalier de Rohan, dem Chevalier des Préaux und der Marquise de Villars am 27. November 1674 auf dem Plaze vor der Bastille hingerichtet und zwar durch den Etrang, während die der vorgenannten standeszgemäß mit dem Beile abgethan wurden. Der Chevalier de Rohan war nur das nominelle Haupt dieser Verschwörung, die einen Aufstand in der Bretagne und die Ueberlieferung mehrerer Hesen an die Holländer plante: der wahre Leiter derselben war Georges du Hamel, Sieur de la Tréaumont, der aber, da er sich seinen Verpstung widerzsetz, am ... September 1674 in Rouen von einem der Garbeszdu-Torps

bes mit seiner Verhaftung beauftragten Major be Brissac erschoffen worben war.

Der in §. 373 erwähnte Socinianer Franz Euper starb 1695 in Notterbam; seine Arcana atheismi revolata hatten ihn selbst in ben Verbacht bes Spinozismus gebracht. — Der Spanier Balthasar Orobio hatte auf ber Universität zu Salamanca philosophische Vorslesungen gehalten, war aber ber Inquisition als heimlicher Jube benuncirt worden und beshald nach Holland geslüchtet, wo er offen zum Zubenthum übertrat und babei ben Namen Isaac annahm. Er starb in Amsterdam 1687. Philipp Limborch schrieb gegen ihn den Freundsschaftlichen Kampf mit einem Juden über die Wahrheit der christlichen Religion (Amica collatio cum Judaeo de veritate der christianae), der 1687 in Gouda erschen. — Der Socinianer Aubert de Verschaftlichen Keligions Christianae) der 1687 in Gouda erschen. — Der Socinianer Aubert de Verschaftlichen Stelligie der Spinoziamus noch besonders in einem Werke mit dem Titel: Der übersührte Gottlose ober Abhandlung gegen Spinoza (L'impie convaincu ou Dissertation contre Spinoza), das 1685 in Amsterdam herauskam.

61. (B. §. 380, S. 125.) Mit §. 377 kehrt ber Autor zur Untersuchung über ben Arsprung bes Aebels zurück und zwar sucht er dasselbe hier wie schon früher in §. 335 aus der Ewigkeit der Formen zu erklären, die Gott nicht geschäffen hat, sondern die seinem Verstande von Ansang an innewohnen. Wie schon in Erl. 43 bemerkt worden, verstößt aber diese Hypothese gegen die Lehre von der Almacht: Gott wäre dann bei seinem Schaffen weit beschräukter gewesen als selbt die Gottheiten der Heiben, deren Vermögen zwar durch den Stoff beserenzt ward, die aber weder an die Formen, noch an die logischen und die moralischen Gesetz gebunden waren. Diese Hypothese erklärt also wohl das Dasein der Uebel, aber nur auf dem unzulässigen Wege der Beschränkung einer der göttlichen Volksommenheiten.

Der in §. 378 (S. 124 oben) erwähnte Tobias Pfanner (1641—1716) hatte ein Systema theologiae gentilis gesschrieben, was Bayle veranlaßt haben mag, ihn für einen Theologen zu halten.

62. (B. §. 385, S. 129.) Es ift nicht recht einzusehen, was Leibniz eigentlich mit biefer Ausschrung bezweckt, benn ba er in B. §. 391 zugiebt, baß bas Geschöpf nicht neben Gott zu seiner Erhaltung mitwirkt, sonbern in jebem kleinsten Zeitabschnitte von Gott erhalten werben muß, so ist seine "beständige Abhängigkeit bes Geschöpfes von der göttlichen Thätigkeit" im Grunde genommen ganz dasselbe wie die "Erhaltung durch fortgesetze Schöpfung" der Scholastiker. In einem wie im andern Falle ist gleich schöpfung" der Scholastiker. In einem wie im andern Falle ist gleich schöpfung" der Scholastiker.

haltenben Thätigkeit jum Trop keinen Antheil an ben fünbigen Hand-lungen bes Geschöpfes hat.

62a. (B. §. 389, G. 133.) Der Begriff ber natürlichen Priorität ober bes natürlichen Früherseins ift schon in Erl. 191 jum erften Banbe ertlart worben. Leibnig menbet benfelben hier auf einen realen, in ber Zeit vor sich gehenben Act Gottes an, um auf biefe Beife ben Folgerungen ju begegnen, bie fich bezüglich ber Theilnahme Gottes an ben fündigen Sandlungen ber Geschöpfe aus ber Lehre von ber Erhaltung burch beftanbige Schöpfung ergeben. Benn Gott, fagt er, bas Gefcopf in jebem fleinften Beitabichnitte erhalt b. h. beständig neu erichafft, so ift, ba er es als concretes Ge= bilbe icafft, allerbings swifden ber Bervorbringung bes Gefcopfes und ber hervorbringung feiner accidentellen Buftanbe feine geitliche Briorität möglich: aber biese Gleichzeitigkeit ber Bervorbringung bes Gefcopfes wie feiner accibentellen Buftanbe ichließt feineswegs bie natürliche Priorität aus, bas Geschöpf geht also in biefem Sinne immer feiner Sandlung voraus, und biefe Sandlung ift mithin als eine Folge ber freien innern Thatigfeit bes Geschöpfes ju betrachten.

Die man fieht, beruht biefe Ausführung auf ber Trennung bes Substantiellen am Gefcopfe vom Accidentellen, wobei bem erftern bie ngturliche Priorität por bem lettern, b. h. ein höherer Rang ober Werth beigelegt wirb. Gine folche Trennung ift im Denken burchaus möglich, aber auch nur im Denten allein: fobalb es fich um einen realen, in ber Beit erfolgenben Borgang wie ben Schöpfungsact Gottes ban= belt, ift fie unmöglich, weil fich am Concreten bas Accibentelle nicht vom Gubftantiellen abfonbern läßt. Wenn alfo Gott ben Menfchen als concretes Gebilbe erschafft — und daß er das thut, erkennt Leibs niz in §. 390 ausdrücklich an — so muß er auch die accidentellen Ruftanbe und Sandlungen beffelben miterschaffen, und erschafft er ihn gar in jebem fleinsten Reitabschnitt von neuem, wie unfer Autor abermals jugiebt, jo muß er auch jebesmal bas biefem fleinften Beit= abidnitt entfprecenbe Accidentelle mithervorbringen. Bu biefem Acci= bentellen gehören aber auch bie Gunben und Berbrechen: mithin bringt nach ber Lehre von ber Erhaltung burch beftanbige Schöpfung Gott auch bie Gunben und Berbrechen hervor. Gine Gelbstibatigfeit bes Gefcopfes aber ift in biefem Falle ganglich ausgefchloffen.

63. (B. §. 391, S. 134.) Die §§. 390. 391 geben bie Amwendung ber in §. 389 aufgestellten Sähe: man vergleiche also die vorstehende Erläuterung. Leibniz behauptet, die Erhaltung "richte sich nach dem vorhergehenden Zustande des Geschöpfes": das mag sein, aber eben dieser vorhergehende Zustand ist ja ebenfalls von Gott hervorgebracht worden, und so richtet Gott sich immer nur nach sich selbst, niemals

aber nach bem Geschöpfe. Nebenbei sucht ber Antor noch bem Einswurse: warum benn Gott immer wieber die nämliche Seele erschaffe burch die Erklärung vorzubeugen, daß die Gesetze der Beisheit das erforberten — leiber aber läßt er unaufgeklärt, warum es nicht weiser und vor allem gütiger vom Schöpfer der besten aller möglichen Belten wäre, wenn er die böse Seele unverzüglich aus der Liste der seinenden Substanzen striche und statt ihrer eine neue hervorbrächte.

- 64. (B. §. 396, S. 137.) Leibniz geht hier auf seine Lehre von ben substantiellen Formen (Monaden, Entelechien) ein. Man vergleiche bazu bas Neue System über die Natur 2c. §. 3—5 (Kleinere philosophische Schriften, S. 43—45).
- 65. (B. §. 398, S. 139.) Man vergleiche hierzu die Erl. 136 zum ersten Bande. Leibniz giebt hier selbst zu (§. 397), daß die Erstheilung der Vernunft an die menschlichen Samenthierchen bei der Smpfängnis nur durch ein Munder aussührbar sei und dietet daher eine neue Variante seiner Monadenlehre: er erklärt die menschlichen Samenthierchen sit von vorn herein wesentlich verschieden von den thierischen, und zwar in der Weise, daß sie Vernunft (oder die nothwendigen Wahrheiten) von Ansang an dem Vermögen nach (virtuellement) besigen, dis die weitere Entwicklung sie ihnen auch der Wirklichkeit nach (actuellement) verseiht.
- 66. (B. §. 404, S. 145.) Es scheint fast, als ob Leibnig biese Grörterung abfichtlich bis gulett aufgespart habe, um mit einem glan= genben und treffenben Schlage gegen Bayle ju foliegen, benn aller= bings geht ber Philosoph von Rotterbam ju weit, wenn er forbert, baß die Ursache auch bas Bie der Erzeugung ber Birfung tennen muffe. Zweifelsohne aber murbe Bagle burch biefe Nieberlage nicht aus ber Faffung getommen fein, vielmehr nur eine Frontveranberung porgenommen haben, um ben Gegner von einer anbern Seite gu paden. Er murbe nämlich gefolgert haben: "Die Ginsicht ift tein nothwendiges Attribut ber Urfache. Gott ift eine Urfache. Alfo ift bie Ginfict tein nothwendiges Attribut Gottes;" und auf biefe Beife hatte er Leibnig gezwungen, auf ben Beweis für bie volltommenen Gigenschaften ber erften Ursache gurudgutommen. Es ift bas ein fleines Beispiel von ber endlosen Weitläufigkeit, ju ber folche Discuffionen fich ausspinnen laffen und in bamaliger Beit wirklich ausgesponnen murben.
- 67. (B. §. 409, S. 148.) Antonius giebt sich hier sehr leicht zufrieben: allerbings kann man sich nicht über bas Borherwissen Gottes beklagen, wohl aber über bie Ursache, bie bies Borherwissen möglich macht, nämlich ilber bas Bestehen bes Gesetz bes stärksten Antriebs,

bas die Freiheit bes Willens aufhebt, wie in Erl. 114 jum ersten Banbe gezeigt worben.

- 68. (B. §. 412, S. 151.) Balla läßt also bie Schwierigteit burchaus ungelöft. Er erkennt ben Wiberspruch an, ber im gleichs zeitigen Bestehen bes göttlichen Vorauswissens und ber menschlichen Freiheit liegt, weiß aber teine vernunftgemäße Lösung besselben zu geben und verweist baher auf ben Glauben. Das ist aber nichts ans beres als eben eine Bestätigung ber Baple'schen These von ber Unverseinbarkeit ber Vernunft mit bem Glauben.
- 69. (B. S. 416, S. 156.) Als Erläuterung über bie Beife, in ber Leibnig ben "Buftant ber Möglichfeit" auffaßt, ift biefe Forts fetung bes Balla'ichen Dialogs von großem Intereffe - ihre eigent= liche Beftimmung aber, nämlich bas gleichzeitige Gein ber menschlichen Freiheit und bes göttlichen Borbermiffens begreiflich ju machen, erfüllt fie nicht und tann fie nicht erfullen, weil unfer Philosoph überhaupt teine Rreiheit anerkennt, alfo von einem gang anbern Standpunfte ausgeht als Balla. Leibnig giebt bas felbft ju erkennen, indem er ben Jupiter auf bie Bemerkung bes Theoborus (g. 413): "Es bing bod nur pon bir ab, bem Gertus einen anbern Willen ju geben" gar teine Antwort ertheilen läßt und in ben folgenben Baragraphen nur ju zeigen bemuht ift, bag bie Gigenicaft ber Gute ben Schöpfer veranlaffen mußte, bem Gertus gerabe biefen und feinen anbern Billen ju verleihen: bamit ift aber offen ausgesprochen, baf ber menschliche Bille wirklich von Gott verlieben wirb, bag alfo ber Menfch in ber wirklichen Welt nicht anders wollen fann, als er will, und nothwenbigermeife bas fein muß, mas er ift. Gertus tonnte und burfte nicht anbers wollen, als er wirklich gewollt bat, benn fonft murbe bie befte aller möglichen Belten nicht ju Stanbe getommen fein. Auf bie Behauptung aber, bag Gertus im "Buftanbe ber Möglichkeit" frei ge= mefen, b. b. von Gott als freies Befen gebacht worben fei, ift icon in Erl. 54 ausführlich eingegangen und gezeigt worben, bag ber freie Entichlug niemals vorhergewußt werben fann, weil bie Alternative, wie bie Freiheit fie bis jum Gintreten bes Entichluffes fur bas Biffen bietet, eben bies Biffen illuforifch macht. Gott fonnte alfo, falls er ben Sertus als wirflich freies Wefen bachte, felbft nicht beftimmen, ob berfelbe auf die Krone verzichten ober nicht verzichten murbe, und erft nachbem er ben Beichluß gefaßt hatte, ben Gertus als bie Rrone begehrend ins Dafein überguführen, mußte er mit Bestimmtheit ben Entidlug beffelben voraus. Durch biefen Befdlug murbe aber ber Dillensact bes Certus vorherbeftimmt, alfo beffen Freiheit aufgeloben und Gertus ju einem blogen Mittel ober Berfieug jur Entwicklung ber beften aller moglichen Belten berabgebrildt.

70. (Anhang I. §. 1, S. 159.) Die Sinfälligfeit biefer Ausführung erhellt icon aus ben Worten: "Ich habe burch Beweisgrunbe bargethan, bag eine Unvolltommenheit am Theile gur größern Boll= tommenheit bes Gangen erforberlich fein tann" (G. 158) - benn nicht um biefe Möglichteit hanbelt es fich, fonbern um ben begrunbeten Nachweis, bag bie Uebel mirtlich jur Bolltommenheit ber Belt beitragen und baber nothwendig und unerläglich maren. Demgemäß ift auch bas angeführte Beifpiel nicht gutreffenb, benn ein Sieg ohne Bermunbung ift unstreitig noch weit beffer als ein Gieg mit Ber= wundung und ein General wird ben erftern Rall boch nur bann wählen, wenn er ben Sieg burchaus nicht ohne Verwundung haben fann: bei Gott ift aber ein folder Kall gar nicht benkbar, benn ba er allmächtig ift, fo wird er ben Sieg immer ohne Bermunbung, b. h. bas Befte ohne bas Schlechte ober Bofe, erlangen konnen.

71. (Anhang I. §. 2, S. 161.) Abgefeben bavon, bag auch biefe Biberlegung bes zweiten Ginwurfs fich wieber auf bloge Diöglichkeiten ftust, läßt fich gegen biefelbe auch noch ber icon in Erl. 104 unb 200a jum erften Banbe erörterte Grund geltenb machen, bag nämlich frem-

bes Glud feinen Ausgleich für eigenes Unglud bietet.

72. (Anhang I. §. 3, S. 164.) Leibnig giebt gu, bag jeber Billensact "in ben Urfachen enthalten" (Oberfas bes zweiten Profpllogismus) und baber porberbeftimmt fei, er beftreitet aber, bak alles Borberbestimmte auch nothwendig fei, weil die Ursachen, die ben Billen bestimmen, nur anreizenber, nicht aber nöthigenber Beife wir= ten, ber Wille fich baber jenen Urfachen jum Eros entscheiben tonnte, wenn er es auch thatsachlich niemals thut, weil er es nicht tann. Damit ift aber icon jur Genuge angebeutet, bag biefe Möglichfeit eines vom ftartften Untriebe unabhängigen Entichluffes eine "reine Chimare ift, bie niemals vorfommen fann," ba ihr Birtlichmerben einen Widerfpruch mit bem Gefete bes ftartften Untriebs enthielte. Benn alfo, wie Leibnig behauptet, jebe Enticheidung bes Billens einen ftartften Untrieb gur Urfache haben muß, und fich baber vorauswiffen läßt, fo muß auch jeber ftartste Antrieb feine Wirtung haben unb bemnach ber Entichlug mit jener Bestimmtheit, Regelmäßigfeit ober Nothwenbigfeit eintreten, bie bie Strafbarteit aufhebt.

73. (Anhang I. S. 4, S. 166.) Man vergleiche hierzu B. 8. 22-24 und Erl. 106 jum erften Banbe, mo bereits barauf bin= gemiefen ift, bag eine Collifion ber Pflichten bei einem mit allen Bolltommenheiten ausgerüfteten Wefen nicht angenommen werben tann. - Der Antiporkinsus bes Jacob Arminius war gegen ein Werk

bes englischen Theologen William Berting fiber bie Brabeftingtion gerichtet.

74. (Anhang I. §. 5, S. 168.) Man kann zugeben, daß die Endlickeit und Unvolkommenheit der Geschöpfe die Ursache des physisschen und moralischen Uebels ift, man kommt jedoch damit nicht über die Schwierigkeit hinweg, denn nun entsteht die Frage: warum hat Gott die Geschöpfe unvolkommen und nicht vielmehr volkommen gesschaffen? Der Autor weiß darauf nichts anderes zu erwidern, als daß der beste Plan es eben so verlangt habe. Einen Beweis für diese Behauptung aber versucht er gar nicht, obschon derselbe durchaus unerlästich ist, da das Dasein der Uebel in diesem Falle die Allmacht des Schöpfers in Frage stellt.

75. (Anhang I. §. 6, S. 169.) Es ift spaßhaft, baß ber beste Plan nicht zuließ, baß Gott burch irgend welche Bunder bas moralische Uebel verhinderte (s. 5. 168), während er nach ber vorliegenden Aussührung das Geschehen zahlloser Bunder zur Errettung Ungläubiger nicht ausschließt. Mit bergleichen Möglichkeiten läßt sich natürlich alles beweisen.

76. (Anhang I. §. 7, S. 170.) "Der beste Plan verlangte es so!" — mit biesem Zauberspruche glaubt ber Autor sebe Schwiesrigkeit bannen zu können. Leiber aber hat er auch hier versäumt, auch nur ben Schatten eines Beweises für biese These beizubringen. Bal. Erl. 74.

77. (Anhang I. §. 8, S. 172.) Leibniz läugnet ben Obersat bes achten Sinwurfs — anstatt aber bemgemäß nachzuweisen, daß "wer nicht umhin kann, immer das Beste zu erwählen, wahrhaft und in vollkommenster Weise frei ist," sührt er vielmehr aus, wie vortheilhaft die Nothwendigkeit, immer das Gute erwählen zu müssen, für die Weltregierung ist. Man kann die Vortresssiehen zu müssen, für die Weltregierung ist. Man kann die Vortresssiehe sieser Sinrichtung sehr wohl gelten lassen, aber einmal trisst diese Erörterung den Punkt nicht, den der Sinwurf behandelt, und sodann ist es auch schwer mit der göttlichen Weisheit und Vüte vereindar, daß Gott, wenn die "Nothwendigkeit des Guten" bei ihm eine glückliche und die beste d. h. die einzig gute ist, diese Nothwendigkeit nicht auch den Geschöpfen aus erlegte, wozu ihm, dem Allmächtigen, ja das Geset des stärksten Anstrieds ein sehr bequemes Mittel bot.

78. (Anhang II. §. 6, S. 181.) Man hat hier immer bie Leibniz'sche Unterscheibung zwischen logischer und hapothetischer (moralischer) Nothwendigkeit im Auge zu behalten. Die erstere hat nach Leibniz nur da statt, wo das Gegentheil einen Widerspruch entshält. Der Autor meint nun, eine solche Nothwendigkeit sei den causal bedingten Ereignissen nicht vorhanden, weil das Nicht-Eintreten eines solchen an sich keinen Widerspruch ergebe. Wir haben dazu in Erl. 37 zum ersten Bande bemerkt, daß der Widerspruch immer

auf zwei mit einanber unverträglichen Beftimmungen beruht, die auf zwei verschiedene Sätze vertheilt sein können. Im vorliegenden Falle nun stedt der Widerspruch in den beiden Sätzen: "Die Ursache nuß ihre Wirkung nach sich ziehen" und "Die Wirkung der seienden Ursache ist keine nothwendige," denn wenn wirklich das Causalgesetz für alle Vorgänge Giltigkeit hat, wie Leidniz anerkennt, so muß auch die Wirkung immer eintreten, sobald ihre Ursache vorhanden ist. Dasher hebt die Nothwendigkeit der Folge allerdings die Zusälligkeit auf, denn das Nicht-Sintreten der Folge allerdings die Zusälligkeit auf, denn das Nicht-Sintreten der Folge ist alsdann ein Widerspruch und unmöglich. Die Logische Möglichkeit kann hier gar nicht in Betracht kommen, denn diese sieht eben von der Nothwendigkeit der Folge, d. h. von der causalen Bedingtheit des Ereignisses ab; vgl. Erl. 177. 178 zum ersten Bande.

79. (Anhang II. §. 7, S. 181.) Der englische Erzbischof Wilsliam Laub wurde von den Presbyterianern beschuldigt, daß er die Katholiken begünstige und den Katholicismus wieder einsühren wolle, und ward in Folge bessen am 10. Januar 1645 enthauptet. — In ganz ähnlicher Weise ward Nicolaus Crell, Kanzler Christians I. von Sachsen, nach dem Tode des letztern (1591) als Kryptos Calvinist eingekerkert und ihm am 9. October 1601 der Kopf abgeschlagen. Man verwechsele diesen Crell nicht mit dem bei früherer Gelegenheit erwähnten Socinianer Johann Crell (1590—1633). — Unter der Partei des Bischofs von Ppern sind die Jansenisten zu verssteben.

80. (Anhang II. §. 10, S. 186.) Die in den §§. 9. 10 angesführten Bibelstellen sind zum größten Theile dieselben, die Leidnizsich in B. §. 275. 277. 278. 285 angezogen hat. Der ofsenbare Widerspruch, in welchem dieselben mit einander stehen, erklärt sich zum Theil darans, daß die Juden erst zur Zeit der Bachsonischen Gefangenschaft die Vorstellung eines dem guten Wesen entgegengesetten bösen Wesens aus dem Parsismus in ihre Religion herübernahmen und also vorher nicht dem Teusel die Verstockung der Vösen in die Schube schieden konnten; im Reuen Testamente aber rührt er daher, daß die Apostel, je nachdem sie ermahnen, trösten, belehren oder drohen wollten, dalb diese, bald jene der Gott beigelegten Volkommenheiten besonders betonten und hervorhoben, ohne an den darans erwachsenden Widerspruch mit den übrigen göttlichen Eigenschaften zu denken, der dann erst zu Tage trat, als man die ganze Lehre in ein System zu bringen suchte.

81. (Anhang II. §. 11, S. 187.) Auch hier fehlt wieber ber Rachweis, aus welchen Gründen der beste Plan die Uebel mitenthalten mußte, benn die Behanptung, das Gute müsse durch das Uebel her=

vorgehoben werben wie bas Licht burch ben Schatten, bebarf ebenfalls erft bes Beweises. Mit bemselben Rechte fonnte jemanb bas Para= boron aufftellen, bie Geiftestrantheiten feien ausbrudlich bagu ba, um und bas But ber geiftigen Gefundheit fuhlbarer ju machen, und mer baber nicht geiftestrant gewesen fei, habe gar feine Borftellung von bem Berthe jener Gefunbheit.

Außerbem ichmächt biefe Erörterung über bie Auslegung ber Bibelftellen eine anbere Begründung bes Autors. In B. g. 73 filist Leibnig bie Emigleit ber Sollenftrafen ausbrudlich barauf, bag Gott fie perheißen habe: wenn es nun aber ftatthaft ift, bergleichen Ber= beikungen nach Anglogie ber ben Riniviten burch Jonas gemachten Borausiggung als bloge Drohungen aufzufaffen, fo barf offenbar auch bie perheifene emige Strafe als eine folde leere Drohung aufgefaßt

werben, ber feine Berwirklichung folgen wirb.

82. (Anhang II. §. 12, S. 190.) Hobbes und ebenso Camuel Bufenborf leiteten bas Sittliche "ex beneplacito divino" ab: fie er= flärten, es fei nicht ein Urfprungliches, fonbern von Gott willfürlich feftgefest worben. Leibnig meint nun an bem Nachweise, bag biefe Lehre "bie Frommigfeit vernichte", eine ftichhaltige Wiberlegung ber= felben gefunden zu haben. Diefe Berufung auf Grunde ber Moral und bes Gefühls ift aber unftatthaft, benn bie Bahrheit ift burchaus unabhängig von unfern Gefühlen und Gefinnungen. Bare eine folde Argumentation julaffig, fo murbe auf biefem Bege 3. B. auch bewiefen werben tonnen, bag es niemals Juftigmorbe ober überhaupt ichmere Miggriffe ber Juftig gegeben habe, weil ja burch bergleichen ber Glaube an bie Gerechtigfeit über ben Saufen geworfen wirb.

82 a. (Anhang III. §. 2, S. 193.) Bilhelm von Occam (geft. 1347) mar ein Schiller bes Dung Scotus, fiel aber balb pon seinem Lehrer ab und empfing als Neubegründer bes Nominalismus pon feinen Unbangern ben Chrennamen bes ehrmurbigen Er= neuerers (inceptor venerabilis). - Suiffet, Suinfet ober Spinsbeb, gewöhnlich Calculator genannt, lehrte in Drforb Mathematik und führte bie Mathefe in bie scholaftische Philosophie ein. - Ueber Cafalpinus und Conring f. Erl. 49 und 126

jum erften Banbe.

83. (Anhang III. §. 5, S. 199.) Leibnig bezieht fich hier auf bie Meditationes de cognitione, veritate et ideis, beren Uebersetung wir in ben Rleinern philosophischen Schriften unter Nr. XXIII (G. 245-253) gegeben haben; man vergleiche bem= nach ebenba bie Erl. 182. 183. Auch hier tommt ber Autor aus ber Unbestimmtheit und Ameibeutigfeit nicht beraus, benn wenn er bas Rennzeichen ber mahren Borftellungen bes Thatfachlichen ober Birtlichen barin verlegt, daß biese Borstellungen "unter sich und mit ansbern richtig verknüpft" seien, so entsteht sogleich wieder die Frage: was heißt richtig verknüpft sein? woran erkennt man biese richtige Verknüpfung? Ueberdies kann die richtige Verknüpfung doch nur die Wahrheit einer Aussage oder eines Urtheils, nicht aber die Wahrheit der einzelnen Borstellungen begründen: sobald diese letzern salsch ind, kann auch die richtige Verknüpfung berselben keine Wahrheit ergeben.

84. (Anhang III. §. 7, S. 203.) Wenn es jum Wesen ber göttz lichen und unendlichen Gitte gehört, das Beste zu erwählen, so drängt sich von selbst die Frage auf: warum hat der Almächtige, der aus seiner eigenen Substanz lauter vollsommene Substanzen hervorzubringen vermochte, seiner Güte, Weisheit und Macht zum Trop keine Welt voll vollkommener Substanzen erschaffen, da eine solche Welt voll Götter doch unstreitig besser ist als die bestehende? Weber King noch Leibniz gehen auf diese Frage ein, auf die auch schwerlich eine

befriedigende Antwort ju finden fein bürfte.

84a. (Anhang III. §. 8, S. 204.) Dieser Paragraph ist besons berä geeignet, die Ueberlegenheit der Theodicee andern religiondsphilosophischen Berken jener Spoche gegenüber ins rechte Licht zu sehen. Die Durchschnittsphilosophen jener Zeit waren mehr Dichter als Besobachter, und jede noch so sabelhaste Ersindung der Phantasie war ihnen angenehm, wenn sie sich nur mit der Bibel in Einklang bringen ließ. Daher strohen die mit Philosophie vernickelten theologischen Schriften jener Zeit von höchsigradig unwahrscheinlichen Hypothesen wie King sie hier mit seinen unsterblichen Geisterthieren dietet, und von spahhast nuhlosen Erörterungen wie die hier berührte Frage, auf welche Urt Abam im Falle des Gehorsams unsterblich gewesen sein würde. Die Theodicee zeigt dem gegenüber eine anerkennenswerthe Nüchternheit, die von nicht geringem Einfluß auf spätere Werke dieser Art gewesen ist.

85. (Anhang III. §. 11, S. 208.) Diese Rechtsertigung ber physischen Uebel (§. 8—11) verdient durchaus nicht das Lob, das Leibniz ihr ertheilt, denn sie ist nichts weniger als stichhaltig oder auch nur blendend. Wenn King z. B. behauptet, der Schmerz sei nothwendig, um die Thiere zur Erhaltung ihres Körpers anzuspornen, last sich dagegen geltend machen, daß ja doch die Körper der Seligen sich erhalten, ohne daß der Schmerz ihre Inhaber zur Inachtenahme derselben anspornt, und wenn er serner meint, der gewaltsame Tod sei kein Uebel für die Thiere, so lätzt sich dem entgegenhalten, daß dies nicht nur ein Widerspruch mit der eben erwähnten Behaupetung ist, wonach ja eben der Schmerz des Sterbens die Thiere zum

Meiben ber Eefahr veranlassen soll, sonbern daß diese Aufstellung auch den Thatsachen widerspricht, da das Thier beim gewaltsamen Tode die hestigsten Aeußerungen der Angst und des Schwerzes von sich zu geben psiegt. Sbeufo wenig kann ohne weiteres anerkann werden, daß die Endlickeit nothwendigerweise eine so große Unwolltsommenheit wie den Jrrthum zum Begleiter haben muß, da za doch die Seligen und die Engel von dieser Unwolltommenheit frei sind, obsichon sie ebenfalls zu den Geschöpfen gehören und der allmächtige Sott sehr wohl die Erde mit Jhresgleichen bevölkern konnte.

86. (Anhang III. §. 12, S. 209.) Es scheint fast, als ob Leibnig felbft fich ber Bebenklichkeit feiner Unichanung von ber Freis beit bewußt gemesen fei, benn er bemilht fich bei jeber Gelegenheit, bie Lehre von ber Bahlfreiheit im folimmften Lichte ju zeigen. Er hat jedoch burchaus fein Recht zu ber Behauptung, bag es beim Bestehen ber mahrhaften Bahlfreiheit feine Quelle bes moralischen Uebels geben murbe, benn bann mare eben ber menfcliche Bille biefe Quelle, gang wie ber göttliche Wille bie Quelle bes Seins ift. Bielmehr unterscheiben fich bie beiberseitigen Unfichten nur baburch, bag Leibnig biefe Quelle in die ben Willen bestimmenben Untriebe, Ring ba= gegen fie in ben Willen felbst verlegt, und biefem bas Bermögen zuerkennt, sich unabhängig von ben Antrieben zu entscheiben. Ring'iche Doctrin bebt alfo ben Willen aus bem Caufglnerus beraus, fie ftellt ben Menichen über bie Caufalität und läßt ihn mahrhaft frei und als ben alleinigen Urheber ober bie alleinige Urfache feiner Sand= lungen ericeinen: es ift baber gerabezu fpaghaft, wenn Leibnig behauptet, burch biefe Lehre wurde bie Moralität vernichtet. In Bahrbeit hat gang bas Gegentheil ftatt: bie Sittlichkeit beruht gang und gar auf bem Glauben an bie mahrhafte Unabhängigkeit bes Willens von ben Antrieben, und gerabe bie Leibnig'iche Doctrin ift bie gefähr= liche und moralfeindliche, wenn eine Wahrheit überhaupt gefährlich fein fann. Bal. Erl. 88.

87. (Anhang III. §. 14, S. 213.) Wie wir schon wieberholt bargelegt haben, ist biese angebliche Lösung bes "Gorbischen Knotens ber Zufälligkeit und ber Freiheit" in Wahrheit eine Zerhauung, benn bas, was Leibniz Freiheit nennt, ist eben nicht Freiheit, sons bern Nothwenbigkeit; vgl. Erl. 114 zum ersten Banbe.

Von besonberm Interesse ist bieser Paragraph noch wegen ber ausstührlichen Erörterung über bas Princip bes zureichenben Grunbes. In Mahrheit ist bieses Princip nichts anberes als bas Causalgeset, indem der Grund für das Missen dasseint wie die Ursache für das Sein; es begründet daher ebenfalls eine logische Nothwendigkeit. Eben dies aber will Leibniz nicht gelten lassen, son-

bern er läßt die Gründe nur eine moralische Nothwendigkeit erszeugen, um dadurch die Freiheit der Willensacte zu retten. Da aber, wie in Erl. 37 zum ersten Bande nachgewiesen worden, die Distinction zwischen logischer und moralischer Nothwendigkeit hinfällig ist, so führt selbstrebend auch diese Unterscheidung des Princips des zureichenden oder — wie er es sonst nennt — bestimmenden Grundes vom Causalsgeset zu nichts.

88. (Anhang III. §. 15, S. 215.) Die von Leibnig angeführten Thatfacen beweifen nichts gegen bas Befteben ber Bablfreiheit, fie laffen fich vielmehr gerabe ju Gunften beffelben geltend machen, benn jebe Strafe fest ja boch poraus, bag ber Bestrafte bie freie Urfache ber ftrafbaren handlung mar. Leibnig bemerkt feiner Doctrin gemäß fehr richtig, bag bie angebrobte Strafe im Berhaltnis gur Größe ber Bersuchung ju fteben habe, er verwickelt fich aber fogleich in einen Biberfpruch, inbem er anführt, bag bie Leibenfcaft einen Milberungs= grund abgebe, benn eigentlich mußte doch gerade in diesem Falle die große Versuchung (der starke Affect) durch die Furcht vor einer befonbers ichweren Strafe gezügelt werben. Daraus erhellt icon, bag bie Juftig bei ber Strafzumeffung von einem gang anbern Gefichts= puntte ausgeht. Ueberhaupt aber handelt es fich hier nicht barum, welche von ben beiben Unsichten ber Pragis ber Gerichtshofe gemäß ift, fonbern barum, burd welche von beiben bie Berantwortlichkeit bes Strafbaren aufgehoben wirb. Ring behauptet, nur wenn ber Wille über ben Antrieben stehe und fich erforderlichen Falls ihnen gum Trot enticheiben tonne, fei eine mabre Burechnung möglich, und es burfte ichmer fein, ihm biefe Behauptung ju wiberlegen. Der Leibnig'iche Begriff ber moralijden Nothwenbigteit ichließt aber jene Un= abhangigfeit bes Willens aus und hebt fomit die Strafbarkeit auf, fo weit biefelbe auf ber Freiheit bes Strafbaren beruht. Nicht Rings Unfict ift alfo ber Moral entgegen, fonbern gerabe im Gegentheil bie Leibnig'iche, und nur bie Bertrautheit mit ber eigenen Unichauung und bie baburch erzeugte Unmöglichfeit, auf ben Standpunkt bes Gea= ners einzugehen, macht begreiflich, wie Leibnig bies überfeben tonnte.

89. (Anhang III. §. 16, S. 217.) Setzt man auch eine noch so große Versenktheit in die bezügliche Vorstellung voraus, so bleibt es doch immer unbegreislich, wie ein Denker gleich Leibniz in einem Systeme gleich der vorherbestimmten Harmonie das Jbeal der Freiheit erbliden konnte. So wenig eine in Gang gesetzte Uhr oder Maschine frei genannt werden kann, so wenig ist die Seele in diesem Systeme frei, denn ihre gepriesene Unabhängigkeit von den Außendingen ist ja nur für die ganze und volle Abhängigkeit vom Schöpfer eingetauscht worden, eine Abhängigkeit, die ihr jede noch so geringe Abweichung

von ber vorgeschriebenen Beise unbebingt unmöglich macht und sie gu einem Automaten erniebrigt.

- 90. (Anhang III. §. 17, S. 219.) Der Auffat über die selbsts lose Liebe, bessen Leibniz in diesem Paragraphen gebenkt, sindet sich unter dem Titel Sentiment de M. Leibniz sur le livre de M. l'archevêque de Cambrai et sur l'amour de Dieu désintéressé bei Erdmann auf S. 789 ff. Er stammt aus dem Jahre 1697, also aus der Zeit des Ausbruchs der berühmten Jehde, die Henelons Maximes des Saints zwischen diesem und Bossuerutzündeten.
- 91. (Anhang III. §. 18, S. 222.) Es steht nicht zu läugnen, daß King viel zu weit geht, wenn er meint, wir könnten ben Gegenständen durch unsere Wahl eine beliedige Güte ertheilen, d. h. wenn er dem Willen die Macht beilegt, uns nach Belieden Lustgefühle zu verleihen, denn die Gefühle stehen in Wahrheit über dem Willen: dieser folgt ihnen, nicht aber sie ihm. Andererseits schießt jedoch auch Leidniz über das Ziel hinaus, wenn er überhaupt keinen Einfluß der ausgeübten Wahlfreiheit auf das Gefühl anerkennen will, denn jede im Glauden an unsere Freiheit vorgenommene Wahl erzeugt das Gefühl des Selbstdewußtseins, der Machtvolkommenheit und gewährt also eine Lust, nur daß eben diese Lust sich nicht, wie King annimmt, nach Belieden steigern lätz und daßer in vielen Fällen von andern, aus andern Ursachen entspringenden Gesühlen überwogen werden kann.
- 92. (Anhang III. §. 19, S. 224.) Auch hier, wie schon früher, sett Leibniz bezüglich ber Folgen ber Wahlfreiheit kurzweg die Wirk-lickeit an Stelle der Möglichkeit. King lehrt keineswegs, daß der Wille sich immer den Motiven zum Trot entschebe, sondern er legt ihm nur das Vermögen bei, dies zu thun: er erklärt ihn für unab-hängig von den Antrieben, während Leidniz ihn an dieselben gedunden sein läßt. Wir haben dazu schon in Erl. 86 und 88 bemerkt, daß nicht Kings, sondern eben Leidnizens Lehre mit der Moral unversträalich ist.
- 93. (Anhang III. §. 20, S. 225.) King sett die Thätigkeit ber freien Substanz mit Recht in die wirkliche Selbstbestimmung zum Handeln und erkennt daher nur den vernünftigen Geschöpfen eine wahrhaft freie Thätigkeit zu. Leibniz dagegen bezieht sich wieder auf seinen Begriff der Spontaneität (f. Erl. 37) und behauptet demgemäß, daß die wirklich freie Thätigkeit schon da vorhanden sei, wo der Handelnde nicht durch äußern Zwang, sondern nur durch in ihm liegende Gründe bestimmt wird. Er übersieht dabei, daß diese innern Gründe durch die Außendinge erzeugt werden, daß also der Handelnde, in diesem Falle der Wille, wenn er sich nicht über jene Eründe zu erz

heben vermag, nur ein Glieb in einer caufalen Rette ift, beren Ansfang außer ihm liegt, und bag bennach von keiner Selbstständigkeit bie Rebe fein kann, fobalb eben bas Gefet bes ftarkften Antriebs gilt.

94. (Anhang III. § 21, S. 229.) Es handelt sich hier wieder um die Frage, ob das Sittliche ein Arsprüngliches, vor dem göttlichen Gebote im göttlichen Verstande Bestehendes war, oder ob Gott es erst durch sein Gebot geschaffen hat; man vergleiche daher die Erl. 182—184 jum ersten und Erl. 82 jum zweiten Bande.

95. (Anhang III. §. 24, S. 236.) Pompeio Ucilio Banini war 1585 in Taurisano geboren und wurde 1619 als Atheist in Toulouse verbrannt. — Der Gymnosophist Calanus oder eigentlich Sphines — benn Calanus nannten ihn die Macedonier nur beshalb, weil er mit diesem Worte zu grüßen pflegte\*) — war dem macedonischen Heere von Judien her nach Persien gefolgt und verbrannte sich im Lager zur Zeit des großen Beilagers in Susa. Kach Strabo (XV. p. 299) aber bestimmte nicht Sitelkeit, sondern Krankheit ihn zu diesem Brasvourstück.

96. (Anhang III. §. 25, S. 241.) Dem Nikephorod zusolge war Heliodor nicht Bischof von Larissa, sonbern von Tricca in Thessalian. Seine Aethiopischen Geschichten, die Schilberung der mannigsachen Abenteuer des Thessaliers Theagenes und der Charisseia, der Tochter des äthiopischen Königs Hydaspes, ist unstreitig der vollendetste Roman, der aus dem Alterihum auf uns gekommen ist.

97. (Anhang III. §. 27, S. 248.) Bemerkenswerth ist in diesem Paragraphen die Stelle auf S. 244, in welcher Leibniz der Schwierigskeit gedenkt, welche das göttliche Vorauswissen dei Annahme der wirklichen Freiheit des Menschen bereitet. Er anerkennt damit selbst, daß bei wirklicher Freiheit des Menschen ein solches Vorauswissen uns möglich ist.

97a. (Anhang III. §. 27, S. 248.) Mit biesem Anhange ichloß nämlich die Theodicee in den ersten Ausgaben. Desbosses hat diese brei Anhänge in seiner Nebertragung unterdrückt und gab dafür die Bertheidigung der Sache Gottes, die dann, wie erwähnt, als Anhang IV. in alle spätern Ausgaben übergegangen ist.

98. (Anhang IV. §. 3, S. 250.) Socinianer hießen bie Anshänger bes Faustus Socinus (1539 — 1604). Sie verwarfen alle Glaubensfäte, bie nicht mit ber Vernunft in Sinklang stanben, und

<sup>\*)</sup> So berichtet wenigstens Drobsen (Geschichte Alexanders des Großen, 1. Aust., S. 501), jedenfalls nach Arrian. Josephus dagegen eitirt im ersten Buche gegen Applon (§. 22) eine Stelle Rlearchs, wonach die indischen Philosophen überhaupt Ralani genannt wurden.

baher in erster Linie auch die Dreieinigkeit, weshalb sie auch Unistarier genannt wurden. Ihr Hauptsit war Polen, wohin Socinus sich gestüchtet und wo er Unterstützung gesunden hatte, dis Johann Kasimir sie 1660 aus dem Lande trieb. Damit war die äußere Macht dieser Secte gebrochen, in den theologischen Zänkereien jener Gooche spielten sie jedoch noch lange Zeit eine bedeutende Molle. — Conrad Vorstüns (1569—1622) schried als Prosessor der Theologie in Steinssurt Ueber Gott oder Zehn Abhandlungen über Gottes Natur und Sigenschaften (De Deo seu Disputationes decem de natura et attributis Dei), ein Werk, das ihm die Antlage des Socianismus und des Atheismus eintrug und nicht geringen Lärm erregte, da der samose Jakob I. von England zur Widerlegung besselben zur Keder griff.

99. (Anhang IV. §. 58, S. 263.) Das ist alles gang schön gesagt, nur gewährt bas Glück anberer keinen Ausgleich für eigenes Unglick; f. Erl. 200 a. 202 zum ersten und Erl. 1. 2 zum zweiten Banbe.

99 a. (Anhang IV. §. 67, S. 266.) Man beachte, baß für biefe lette Behauptung jeber Beweis fehlt.

100. (Anhang IV. §. 70, S. 267.) Eilhard Lubin (1565—1621), Professor ber Theologie in Rostod, behandelte den Ursprung des Uebels in seinem Phosphorus (Phosphorus, de prima causa et natura mali Tractatus hypermetaphysicus), der 1596 in Rostod erschien.

101. (Anhang IV. §. 82, S. 271.) Die Bemerkung über ben verschiebenen Antheil bes Mannes und bes Weibes an der Hervorsbringung des Kindes, für welche übrigens die Physiologie noch keine Bestätigung hat finden können, ist der einzige Zusap, der diese Aussführung über die Entstehung der Seelen von den in B. §. 86—91 und §. 397. 398 gegebenen unterscheibet.

102. (Anhang IV. §. 105, S. 275.) Die Vertheibigung der Sache Gottes ist unzweiselhaft nach der Theodicee geschrieben worden, sie dietet also spätere Anschauungen des Autors, und mit Bezug darauf ist der Paragraph 105 von ganz besonderem Interesse, weil er eine Wanblung der Auffassung Leidnizens von der Freiheit zeigt. Im Hautwerte selbst und ebenso in den drei ersten Anhängen hat er beharrlich am Geset des ftärksten Antriebs festgehalten: hier nun läßt er dasselbe plöglich sallen, um sich King zu nähern und dem Willen den Motiven gegenüber eine Selbständigkeit beizulegen, die er dis dahin stets verneint hatte. Wahrscheinlich war ihm zum Bewußtsein gekommen, wie bedenklich der Determinismus für die Sittlichkeit derzenigen sein muß, die nicht im Stande sind, mit Lessing zu sagen:

"Bas verlieren wir, wenn man uns die Freiheit abspricht? Etwas — wenn es Etwas ist — das wir nicht brauchen, weder zu unserer Thätigkeit hier, noch zu unserer Glückseligkeit dort; etwas, dessen Besit weit unruhiger und besorgter machen müßte, als das Gesühl seines Gegentheils ninmerhin machen kann. Zwang und Nothwendigsteit, nach welchen die Borstellung des Besten wirkt, wie viel willstommener sind sie mir als die kahle Bermögenheit, unter den nämzlichen Umständen bald so, bald anders handeln zu können! Ich danke Schranken so viele Fehltritte noch thue, was würde geschehn, wenn ich mir ganz allein überlassen wäre? einer blinden Krast überlassen wäre, die sich nach keinen Gesehen richtet und mich darum nicht minz der dem Zusal unterwirft, weil dieser Zusal sein Spiel in mir selber hat?" Errars dumanum est!

Enbe.

## Namen = und Sachregister.

Die römische Biffer bezeichnet ben Banb, bie arabische bie Sette.

Abalard (Peter) verwidelt fich burch vernunftgemäße Auslegung ber Dogmen in Unannehmlichkeiten I, 158. Seine Lehre über bie Möglichkeit I, 332. 333 f. 395. 470. II, 253. Biographisches I, 432.

Abendmahl. Ueber die Lehre vom Abendmahl bei ben verschiebenen

Confessionen I, 99 f.

Abhängigieit (die) der Geschöpfe pon Gott beruht auf ber fort= gesetten Erschaffung I, 186. II, 129. Ift ftets gleich groß II, 129. Umfaßt sowohl bas Mögliche wie bas Wirkliche II, 250. Ueber bie gegenfeitige Abhängigkeit ami= fchen Rörper und Geele I, 216 f.

Abhärtung. Bortheile ber Abhär-tung II, 15 f. Ob fie mit ber höchstmöglichen geiftigen Ausbilbung verträglich ift II, 290.

Abraham begründet ben Mono= theismus I, 48. Giebt erft beim Fortzuge von Ur ben Fenerdienft auf I, 295.

Abweichung ber Atome Epikurs ift eine Chimare II, 58 f. 72 f.

Abusus non tollit usum I, 267. Accidenz. Ob bie Accidenzen wirtlich von der Substanz gesonberte Dinge find II, 134 ff. Ueber bie Bervorbringung ber Acciden= zen II, 136 f.

Abam ift burch seinen Fall nicht Alrast nimmt ein Uebergewicht ber völlig ber Freiheit beraubt morben II, 35. Seine Schulb ift

Seine Unfterblichkeit murbe nach King ein Geschenk ber Gnabe ge= wesen sein II, 204.

Adam Kadmon (ber) der Kabba= liften II. 317. Chriftus als Abam Kabmon I, 176.

Aehnliche (bas). Definition I, 376.

Mergernis f. scandalum.

Aesculap wird zur Strafe für bie Auferwedung bes hippolyt von Jupiter mit bem Blipe erschlagen II, 31.

Aether (ber) ift nach Ring bewohnt II, 203.

A Finibus f. van ben Enbe.

Albius (Thomas) geräth durch ver= nunftgemäße Auslegung ber Dog= men in Unannehmlichkeiten II, 158. Biographisches I, 432.

Alcuin als Mitbearunder ber Scho=

laftit I, 88. 410.

Alfons X. von Caftilien tabelt Gott I, 356. Biographisches I, 476. Allais f. Bairaffe.

Allemannen. Diefer Name kommt nur ben Schwaben und Schweis

zern zu I, 297.

Mumacht (bie) umfaßt bie Unab= hängigkeit Gottes und bie Ab= hängigkeit aller Dinge von ihm II, 250.

Allwiffenheit (bie) bilbet einen Theil ber Größe Gottes II, 250. Ihre

Theile II, 251 f.

Uebel ilber bie Güter an II, 21, Alte vom Berge (ber) II, 290.

eine gludliche I, 169. II, 158. Alvarez (Didacus) lehrt bie Bor-

201. 445.

Ambrofine über bie Borberbeftim= mung I, 207. Ueber bie Pflicht I, 270.

Amprand, Moise. Seine Apologie Calvins I, 341 f. 472.

Anaragoras nimmt ben Stoff als

ruhend an II, 124. Andradins (Diego Panva) über bie

Gnade I, 244. Biographisches

I, 454 f.

Angelus Silefius (Johann) I, 92. Angemeffenheit. Das Princip ber Angemeffenheit begründet die radenbe Berechtigfeit Gottes I, 220 f. II, 218. Rann fehr mohl in einer scheinbaren Unordnung ent= halten fein II, 287. Begriffserläuterung I, 404 f.

Annat (François) bekämpft des Janfeniuslehre von ber Gnabe II, 111. Anfehn der Perfon (bas) verftößt gegen bie Berechtigfeit I, 62.

Findet bei Gott nicht statt II, 283.

Anfelm von Canterbury als Mit= begründer ber Scholastik I, 88.

Antipater von Tarfos über bie Möglickeit des Nicht=Geschehen=

ben I, 331.

Antiperkinsus, Streitschrift bes Arminius gegen Berkins, citirt II, 166. 323.

Anton Ulrich von Braunschweig als Berfaffer bes Romans Octavia

I, 336, 471. Apis. Die Apispriefter werben me= gen eines Betrugs hart bestraft II, 215.

Apofalppfe (bie) über ben Satan

I, 314. II, 33 f.

'Αποκατάστασις πάντων lehrt bie Errettung aller Geschöpfe I, 175. 314. 437.

Ardidem von Tarfos über bie Mög= lichkeit bes Nicht=Geschenden I, 331.

herbestimmung bes Willens I, Archimedes wird von Scaliger an= gegriffen I, 108. 418.

Arimanius, ber boje Gott ber Par: fen I, 79. Theilt fich mit Dro= masbes in die herrschaft über bie Welt I, 340. Guemeriftische hypothese über Dromasbes und Arimanius I, 296.

Arimanni. Bebeutung bieses Worts

I, 297.

Aristoteles verbrängt Platon I. Seine Schriften werben von Averroes commentirt I, 89f. Wird von Luther verworfen I, 95. Ueber ben Rugen feiner Logit I. 109. Ceine Unficht von ber Frei: heit I, 191. 199. Seine Defini= tion ber Form I, 233; bes Frei= milligen II, 57; bes Natürlichen I, 384. Nennt bie Geele Ente= ledie I, 234. Bergleicht fie mit einer leeren Tafel II, 197. Ueber die falsche Wohlthätigkeit I, 273. 275. Ueber bie Nothwendiafeit alles Seienben I, 285. bas Sittengefet I, 346. bie Gewalt bes Schmerzes II. 14. Ueber die burch bas Fatum be= grundete Nothwendigfeit II. 80. Ueber die Quellen bes Beweises II, 181. Sucht bie Principien ber Wiffenschaften in einer höhern Wiffenschaft I, 349 f. Verwirft bas Chaos II, 124.

Arkesilaod als Muster eines Scep= tifers II, 99.

Arminianer f. Remonftranten.

Armining (Jacob) über ben nach= folgenden Willen II, 166. Bio= graphisches I, 426.

Arminius, ber Befreier Deutsch=

lands I, 298.

Arnauld (Antoine) als Haupt der Janfenisten I, 77. Dacht Gin= murfe gegen bie vorherbestimmte harmonie I, 108. Sat die Logif ber Bahricheinlichkeit vernachläf= figt I, 111. Seine Sammlung ber Aussprüche bes Augustinus gegen ben Gebrauch ber Bers nunft in ber Theologie I, 123 f. Biographisches I, 423. Bekämpft bas Princip bes Besten I, 366. Beschulbigt Malebranche eines Attentats auf bie Allmacht Gots tes I, 385 f. Sein Vertehr mit

Leibnig I, 73. 375.

Arriaga (Roberich von) vermag bie Einwürse gegen bie unenbliche Theilbarkeit bes Stoffes nicht zu lösen I, 143 f. Seine Ansicht über bie Mitwirkung bes Geschöpfes zu seiner Erhaltung II, 130. Biographisches I, 430.

Arrian von Nikomedien über Chry=

fipp I, 331.

Asteten (bie) finden in der Besiesgung der Leibenschaften eine bessonbere Luft II, 79.

Assassinen (bie) als Muster von

Abhärtung II, 15. 290.

Athanasius über die, welche ein Leiden Gottes ohne Empsindung vom Leiden behaupten I, 104. Atom f. Abweichung und Spitur.

Attraction. Das Gesetz ber allgemeinen Attraction zur Erklärung ber wirklichen Gegenwart bes Leibes Christi im Abendmahl verwandt I, 101 f. 416. Das Ges setz ber Attraction würde nur burch Munder zu verwirklichen

fein I, 370.

Augustinus über die göttliche Barmherzigkeit I, 68. Als Lehrer der
Janienisten I, 77. Als Mitbegründer der Scholastik I, 88.
Sammlung seinerAustprüche über
die Unergründlickeit der göttlichen Beschlässe I, 124. Hält die
Lösung des Widerspruchs zwischen
Glauben und Bernunft sitt möglich I, 158. Ist nicht im Stande,
das Uebergewicht der Uebel in
der Welt zu rechtsertigen I, 178.
Seine Lehre von der negativen
Natur des Uebels I, 186 f. 188.
191. 440. II. 123, 167. Kerwirft

bas mittlere Wiffen I, 196. Lehrt die Vorherbestimmung des Wil= lens I, 199. II, 59. Seine Lehre von ber Präbestination I, 229. Reigt gur Lehre von ber Ueber= tragung ber Seelen I, 233. Seine Anficht über bie Erbfünde I, 239. Sein Abfall von ben Manichäern I. 246 f. Ueber die Gigenschaf= ten Gottes I, 260. Ueber bie graufame Barmherzigkeit I, 322. Ueber die Tugenden der Heiden II, 17. Ueber die Milberung ber Strafe ber Verbammten II, 31 f. Ueber die Zulaffung der Uebel II, 35. 158. Ueber die Ursache der Unvollkommenheit der Ge= schöpfe II, 202. Sein Streit mit Pelagius II, 292. Leib= nizens Urtheil über verschiebene Buntte feiner Lehre II, 40 ff.

Augustus. Ueber bas Verhälinis zwischen Glück und Unglück im Leben bes Augustus II, 20 f. 291. Pflegte im Jorn bas griechische Albadet berusgagen II. 76 f.

Alphabet herzusagen II, 76 f. Aurcolus (Petrus) über die Mitwirfung Gottes zur Sinbe I, 185. II, 126. Biographisches I, 439.

Auslegung ber Schrift. Regeln bar- über I, 103 f.

Auspicien (bie) stanben nur ben Raifern zu II, 69.

Autorität (bie) ist eine ber Grund= lagen bes Beweises II, 181.

Averroës. Seine Lehre von ber Bergänglichkeit ber Seele I, 89. Biographisches I, 412.

Averroisten (bie) lehren eine zweis fache Wahrheit I, 93. Berwers fen bie Lehre von ber Thätigkeit ber Seele II, 141.

Azonacis, Lehrer Zoroafters I, 294.

Bacon (Francis) über bie Wirkung bes Stubiums ber Philosophie II, 51.

191. 440. II, 123. 167. Berwirft Bannes (Dominicus) lehrt bie Bor-

herbestimmung bes Willens I, 201.

Barnakel. Fabel über dies Thier II, 96. 311 f.

Baron (Vincent) über Bonartes I, 158. Biographisches I, 432.

Baronius (Robert) will bie Philos fophie als Magd ber Theologie betrachtet wissen I, 99.

Barton f. Bonartes.

Basilius über ben Ursprung bes Uebels I, 314. Ueber bas Wesen bes Lasters II, 123 f.

Bάθος s. Tiefe.

Bahle (Pierre) hat die Lehre von den zwei Principien neu zu besleben versucht I, 59. 293. 302 fl. Weshald er im Borzuge vor ansdern von Leibniz bekämpft wird I, 65 f. 75. 78. Sein Streit mit Leclerc I, 68. Bon Leibniz gewürdigt I, 252. 336 f. II, 99. Uebertreibt die Schwierigkeiten des Gegenstandes I, 292. Obi dene, nemo melius I, 336.

Becher (Johann Joachim) verfaßt ein Gebet an die Natur II, 95 f.

Biographisches II, 312.

Beda Benerabilis als Mitbegründer ber Scholaftif I, 88. 411.

Bedürfnie. Befriedigung eines Beburfniffes ift nur Stillung eines

Schmerzes II, 289.

Begierbe. Die stärkste Begierbe ist ber Seele gegenüber machtlog II, 164. Wird nur durch andere Begierben bezwungen II, 221. 235 f. Ist unabhängig vom Willen II, 179. Nupen ber Begierben II, 205 f. Bgl. Leibenschaft.

Begriff. Ring über bas Befen ber Begriffe II, 196. Die wirklichen

Begriffe II, 198.

Begründung. Unterscheibung zwis schen Begründung einer These und Biberlegung der Sinwürse I, 132.

Beihilfe. Ueber die Beihilfe Gottes zu den Handlungen der Geschöpfe I, 185 ff. II, 123 ff. 251 insbefonbere jur Sunbe II, 264 ff. Bgl. Mitwirkung.

Better (Balthasar) über die Macht bes Teufels I, 313. Biogra=

phisches I. 466 f.

Bellarmin (Robert), Jesuit I, 78. Seine Ansicht über ben Gebrauch ber Vernunft in der Theologie I, 136. Läßt den Willen dem letzen praktischen Acte des Berstandes folgen II, 62 f. Biogaraphisches I, 406.

Belohnung. Ihre Berechtigung wird burch die Nothwendigkeit der bes treffenden Handlung nicht aufges

hoben I, 217 ff.

Bekanbung (bie) bilbet bas Formale ber Unvollkommenheiten am Geschöpfe und an bessen Handlungen I, 187. Schließt zufällig auch Kraft und Thätigkeit in sich I, 311 f. 465 f.

Bergerae f. Cyrano be Bergerac. Berigardus (Claubius) neigt zum Averroismus I, 94. Biogras phiices I, 413.

Bernatel f. Barnatel.

Bernhard von Clairvaux über bas Befen ber höchsten Ordnung II, 5.

Betnier (François) über bie Bersbreitung ber Lehre von ber allsgemeinen Seele I, 94. Berficht nur bie mittelbare Mitwirkung Gottes zur Thätigkeit ber Geschöpfe I, 185. II, 126. Biosgraphisches I, 412. 440.

Bertins (Peter) vergleicht Gottes Verfahren mit ber Handlungs= weise bes Tiberius I, 323. Bio=

graphisches I, 468.

Beschaffenheit. Die wesentliche Beschaffenheit ber Dinge ist vom göttlichen Willen unabhängig I,

347 f. II, 83.

Befclinß. Die Beschlüsse Gottes sind fämmtlich gleichzeitige I. 230 ff. II, 259; begründen nur eine Nothwendigkeit der bedingten Folge II, 259. Der göttliche Beschlüß, die blos vorgestellten Dinge in die Mirklickeit überzuführen, verän= bert die Natur dieser Dinge nicht I, 392. II, 110. - Ein unbebing= ter Beschluß Gottes bezüglich ber Erwählung und der Verwerfung barf nicht angenommen werben I, 228. II, 85; vielmehr beruht biefer Beschluß auf unbekannten, aber gerechten Grünben I, 226. II. 85.

Beidränktheit. Die ursprüngliche Beschränktheit ber Geschöpfe ift die Quelle der Unvollkommenhei= ten an ben Handlungen berfelben I, 189.

Besserung bes Gestraften ist nicht ber einzige Zwed ber Strafe I,

280. II, 115.

Beste (bas) ist ber Endzwed Gottes I, 184. Wird stets von Gott er= wählt I, 167. Erkenntnis bes Beften beftimmt ben Willen II, 63. Ueber bas Princip bes Besten als Richtschnur für ben göttlichen Willen I, 184. 366. II, 171.

Bestimmtheit (die) ist mit der Zu= fälligkeit verträglich I, 193. 285. Ift eine objective Gewißheit I, 193. Ift nicht ber Gegenfas ber

Freiheit I, 285.

Beftimmung. Unterscheibung zwis fcen Bestimmung (destinatio) und Vorherbestimmung (praedestinatio) I, 228. 451.

Beverwyd, Johann van. Sein Werk über ben Grenzpunkt bes Lebens I, 208. Biographisches

I. 447.

Bewegung (bie) bebarf einer erften Urfache II, 199 f. Begründet die Mannigfaltigfeit im Stoffe II, 203. Ueber Descartes' Gefeke ber Bewegung I, 211 f. II, 91. 94. Ueber die Feststellung der Ge= fete ber Bewegung burch Gott II, 90 ff.

Beweist (ber) a priori führt gur

133. Einem wirklichen Beweise muß man immer weichen I. 107. Der Beweis hat zwei Quellen II, 181 f. Vgl. Begründung. — Rosmologischer Beweis für bas Dafein Gottes I, 166 f. 432 f.

Beza (Theodor) vertritt die An= ficht ber Supralapfarier I, 397. Mängel feines Enftems I, 398.

Biographisches I, 482.

Bibel. Ihre Angaben über Satan I, 314. II, 33 f. Ihre Aus= fprüche über ben Urfprung bes moralischen Nebels II, 34 ff. Aussprüche über die Ursachen des Wollens II, 183 ff.

Blityri I, 151.

Boje (bas) liegt unter bem Guten verborgen I, 312. Der Urfprung bes Bofen muß in ber Freiheit ber Geschöpfe gesucht werben II,

33. 34. Ugl. Uebel.

Boëtius (Anicius Manlius Tor= quatus Ceverinus) als Mitbe= gründer ber Scholastik I, 88. Wird von Balla befämpft I, 73. II, 110. 145 ff. Biographisches I, 403. 410.

Bonartes (Thomas) spricht Gott bie Renntnis ber Gingelheiten bes Bufünftigen ab I, 60. Bio=

graphisches I, 157 f.

Bonaventura über bas Gleichnis vom bofen Reichen II, 32.

Braccio I, 279.

Bradwardin (Thomas von) lehrt bie Nothwendigfeit alles Geschehens I, 217. Ueber die Gnade I, 243. Biographisches I, 448.

Brahma I, 110.

Bramhall, John. Sein Streit mit Hobbes I, 79. II, 173 ff.

Bredenburg (Johann) wiberleat

Spinoza II, 118 ff.

Brigitta. Die Diffenbarungen ber h. Brigitta über den Zustand der ungetauft verftorbenen Rinber I, Biographisches I, 454. 240.

Begreiflichkeit bes Bewiesenen I, Budingham (Bergog von) läugnet

ben thatfäclichen Unterschied zwiichen ber Subitan; und ihren Ac=

cibengen I, 190.

Buridans Gfel f. Efel Buribans. Burnet (Thomas) über die Bildung ber Erdoberfläche II, 6. Biogra= phisches II, 288.

Caefalpinne (Anbreas) wird von Taurellus angegriffen I, 94. Bio= graphisches I, 414.

Cafar (Julius) nahm ben Teutates ber Gallier für Pluto I, 299. Rühmte fich mehr feines Glüds als feiner Thaten II, 69.

Cajetan über bie Ewigkeit ber Dahr= heit I, 349. Ueber ben Gebrauch ber Vernunft in ber Theologie I, 124 f. 133. Biographisches I. 423.

Cailli über bas Berhältnis ber Ac= cibengen gur Substang II, 134.

Calanus mählt freiwillig ben Feuers tob II, 15, 236, 331,

Calculator f. Guiffet.

Calicula wird von ben Remon= ftranten ju einem Bergleiche be= nust I, 323. 468.

Calirtus (Georg) als einer ber bebeutenbften protestantischen Theo: logen I, 78. Bermirft ben Scep= ticismus I, 136. Biographisches I. 406.

Callimachus über bie Relten I, 301.

Calovius (Abraham) befämpft bie Socinianer I, 98. Biographifches I. 415.

Calvin (Johann) verwirft ben Be= brauch ber Vernunft in ber Theo: logie I, 125. Seine Lehre vom Abendmahl I, 100 f. Ueber bie Grunde Gottes bezüglich bes un= bebingten Beschluffes I, 226. II, 85 f. Ueber ben Begriff bes Bu= laffens in Bezug auf Gott I, 315. Gehört nicht zu ben extremen Cupralapfariern I, 342. 345.

bem letten praktischen Acte bes Verstandes folgen II, 63. Biographisches II, 304.

Campanella (Tommajo) nennt bie brei in Gott enthaltenen Prin= cipien Primorbalitäten I, 308. Biographisches I, 464.

Capella (Martianus) nennt Gott bie intelligentia extramundana I, 381. Biographisches I, 480.

Cardanus (hieronymus) municht im Alter nicht mit einem reichen Jüngling zu tauschen II, 13. Sein Bert De utilitate ex adversis capienda II, 19. Biogra: phifches II, 289.

Cartestaner (bie) erflären Gott für ben freien Urheber bes Befens ber Dinge und ber Wahrheit I, 343 f. 350. Salten die Thiere für bloße Majdinen II, 10. Le= gen Gott bas Borrecht bei, bas Unmögliche vollbringen zu können II. 71. Ihr Beweis für bas Dogma von ber Erhaltung burch fortgejette Schöpfung II, 127.

Cafaubonus (Sfaac) macht eine fauftische Bemertung über ben Saal ber Sorbonne II, 100. Biogra= phisches II, 312.

Cafaubonus (Meric) lobt ben Gu= ripibes megen feiner Anficht vom Ueberwiegen bes Guten in ber Welt II, 16 f.

Cafetius, Johann. Sein Streit mit Daniel Hoffmann I, 96.

Biographisches I, 414.

Cassiodor (Magnus Aurelius) als Mitbegründer ber Scholaftif I. 88. 411.

Catharinus (Ambrofius) lehrt die Celigteit ber ungetauft verftor= benen Kinder I, 240. Biogra= phisches I. 454.

Catherine von Medicis. Ihr Ver= halten gegen ihre hofbamen wirb mit bem Berfahren Gottes ver= glichen I, 323. 368.

Cameron (Jean) läßt ben Billen Cato Cenforing über bie nothwen=

bige Beschaffenheit eines Gesetzes I, 380.

Cato Uticensis I, 223. 450 f. II, 70. Causae secundae agunt in virtute primae II, 135.

Celfus greift das Christenthum als vernunftwibrig an I, 127. 129.

423.

Cephalus. Die Fabel von Cepha= lus und Procris I, 270 f.

Chaos (bas) ift nach Platon die Quelle des physischen Uebels II, 124 f.

Chardin, Jean. Seine Reifebe=

fcreibung I, 295. 462.

Charmohe, Abbé de la. Sein Werk über ben Ursprung ber Relten I, 301. Biographisches I, 462 f. Chemnit (Martin) als bebeutenber protestantischer Theologe I, 78. Ausspruch über bie Ueberein=

ftimmung ber Glaubensmufterien mit ber Bernunft I, 142. 429. Wird von Andradius befämpft I, 244. Biographisches I, 406. Chimaera chimaeram parit II, 72.

Christine von Schweben I. 117. 130. Christus entwickelte bie Lehre Mosis weiter I, 48. 49. Vorzug feiner Lehre vor ber ber Stoifer I, 54. Db er ohne Empfindung vom Leiben gelitten I, 104. Dit bem Abam Rabmon ber Kabbalisten ibentificirt I, 176. Gein Ausipruch über die Fürsorge Gottes I, 337. War ber gewichtigfte Grund zur Ermählung ber that= fächlichen Folge ber Dinge II, 261.

Chrysippos von Tarfos begründet feine Lehre burch Ausbeutung ber altheibnischen Symbole I, 129. 424. Bertheibigt ben Sat vom ausgeschloffenen Dritten ge= gen Epikur I, 327. Bekampft die Behauptung bes Dioboros Kronos bezüglich ber Unmöglich= feit bes Nicht = Geschehenden I, 329 ff. Giebt bie Nothwendigs feit ber Dahrheit bes Bergangenen ju I, 332. Seine Unficht über die Quelle des physischen und moralischen Uebels I, 372 ff.

II, 80 ff.

Cicero über bie Pflichten I, 270. Berichtet über Chryfipps Ber= theibigung bes Sates vom aus= geschlossenen Dritten I, 327; über Chrysipps Streit mit Dioboros Aronos wegen ber Möglichkeit bes Nicht=Geschenden I, 329 f; über Straton I. 352: über Rar= neades II, 61. 74; über Chryfipp II, 80. Uebersieht die Folge= rungen aus ber Ansicht bes Dio= doros Kronos I, 332. Sein Buch De fato I, 332. Unterscheidet zwischen ewigem und positivem Recht I, 346. Sält mit Platon ben Körper für bas Gefängnis ber Ceele II, 19. Spottet über bie grundlose Abweichung ber Atome Epifurs II, 58. 107. Ueber bie Lehre ber Stoiker bezüglich ber Prädetermination II, 79 ff. Ueber ben Zufall und das Vorhermissen II, 107 f.

Claudianus citirt I, 173. 265. 304. Colerus (Johann) als Biograph

Spinozaš II, 121.

Conimbrisenses (Jesuitae) aner= tennen bie Beftimmtheit ber gu= fünftigen Bufälligfeiten II, 80.

Conring (Bermann) über die Be= rechtigfeit I, 222. II, 218. Darf megen einzelner Ungereimtheiten nicht unterschätt werben II, 193. Biographisches I, 450.

Confubstantiation f. Impanation. Contra = Remonstrauten betrachten Gott mehr vom metaphpfischen Standpuntte aus I. 224.

Corpuscular = Philosophie (bie) ver= brängt ben Ramismus und Ari= ftotelismus I, 95. Ihre Borguge I, 94.

Cotta (C. Aurelius) über bie Ber= nunft I, 122. II, 245. Biogra= phisches I, 422.

Court (be la) s. van den Hoof. Cress (Ricolaus) wird als Arppto=

Calvinist hingerichtet II, 181. 325. Cressius (Johann) schreibt gegen Grotius I, 221. Biographisches

I, 450. II, 325.

Cremoninus (Casar) als Haupt= stütze bes Averroismus I, 93.

Biographisches I, 413.

Endworth (Ralph) giebt burch bie Annahme plastischer Naturen zu bem Streite zwischen Banle und Leclerc Anlaß I, 68. 352.

Euper (Franz) giebt Brebenburgs Abhanblung gegen Spinoza heraus II, 119 f. Biographisches

II, 319.

Curio (Coelins Secundus) über die Größe des göttlichen Reiches I, 178. Biographisches I, 437.

Chrano de Bergerae trifft ein felts fames Thier in der Sonne an II, 90. Biographisches II, 310.

Dacier (André) als Uebersezer Plastons II, 100. Biographisches II, 312.

Daillé (Jean) als hervorragender reformirter Theologe I, 78. Bers wirft den Scepticismus I, 136. Biographisches I, 406.

Davidius (Johann) erfindet eine Art Bibliomantie I, 248. 455.

Demofrit nimmt an, baß bas Fastum eine Nothwenbigkeit begründe II, 80. Bergleicht die Liebe mit der Epikepsie II, 289.

Derodon (David) bekämpft die Lehre von der Erhaltung durch fortges fette Schöpfung II, 127.

Desboffes, Bartholomée. Biogra=

phisches I, 158. 432.

Descartes (Rene) erklärt die Bernunft für eine Gabe aller I, 136. Seine Unsicht über die Unvereinbarkeit des göttlichen Borherwissens mit der menschlichen Freiheit I, 142 sf. 203. II, 109 f. Gebenkt der natürlichen Trägheit

ber Körper I, 187. Läßt einen Theil der Thätiakeit des Körpers von ber Seele abhängig fein I, 211. Seine Befete ber Bemegung I, 212. II, 91. 94. Unter= scheibet zwischen einem relativen und einem unbedingten Willen Gottes I, 318 ff. Erflärt Gott für die freie Ursache der ewigen Wahrheiten I, 351 f. 475. Sein Urtheil über Hobbes Werf De cive I, 383. Ueber bas Ber= hältnis bes Guten jum Bofen in ber Welt II. 12. Ueber bie Macht ber Vernunft gegenüber bem Schmerze II, 14. Sält bie Freiheit für durch die innere Er= fahrung erwiesen I, 142 ff. 203. II, 49 ff.

Ded-Marcsts (Samuel) erklärt bas Sittengeset für bem göttlichen Willen vorhergehend I, 345.

Biographisches I, 473.

Dialog. Vallas Dialog gegen Boëtius II, 145 ff. Leibnizens Fortfehung bieses Dialogs II, 151 ff.

Dinge (die) find bezüglich ihres Dasseins, nicht aber bezüglich ihrer wesentlichen Beschaffenheit vom göttlichen Wilken abhängig I, 347. II, 83. Durch den göttlichen Beschlich, die Dinge ins Dasein überzussühren, wird nichts an deren wesentlicher Beschaffenheit geändert I, 392. Die "untheils daren Dinge" bilden ein Ladysrinth für die Bernunft I, 52. 401. Geschehene und symbolisch angeordnete Dinge I, 423.

Diodor ber Megarifer läugnet bie Möglichkeit bes Nicht-Geschehen= ben I, 329. 470. II, 253.

Diogenianus der Peripatetiker von Bayle gegen Chrysipp citirt II, 81. Dionys von Halicarnaß über Chry=

fipp I, 332.

Diphilos über bie Menge ber Nebel II, 17.

benft ber naturlichen Trägheit Dirops rechtfertigt bas Dafein ber

Uebel in ungureichenber Beife I, 360 ff.

Dogma. Kein Dogma barf einen Wiberspruch enthalten ober überszeugenben Beweisen wibersprechen I, 104. 133. Die Unbegreiflichsteit eines Dogmas bilbet keinen Grund zur Berwerfung besselben I. 133.

Drafon als Gesetgeber I, 288.

Dreieinigkeit. Das Dogma ber Dreieinigkeit mit ber Vernunst in Uebereinstimmung gebracht I, 104 f. 416 f. 425 f. Wird von Lullins und Kedermann philosophisch zu beweisen versucht I, 134. 427.

Dreier (Christian) über bas desideratum bes Aristoteles I, 350.

Biographisches I, 474 f.

Drerelius (Jeremias) über ben Grund ber ewigen Verbammnis II, 27. Biographijches II, 293. Drufus als Bezeichnung für ben

Teufel bei ben Bestphalen I, 296. Dualisten (bie) sorbern die Besei= tigung aller Uebel und die Hers vorbringung des höchsten Guten I, 362. Definition I, 302 f.

Durand be Saint-Portien (Guils laume) über die Mitwirkung Gotstes zur Sünde I, 185. II, 79. 126. Ueber die Prädetermination II, 79. Ueber das göttliche Borsperwiffen II, 106. Biographische I, 439. II, 314.

Eduction. Die Lehre von ber Eduction ber Formen I, 235.

Eigenschaft. Die göttlichen Eigenichaften unterscheiben sich nur burch ihre Bolltommenheit von ben menschlichen I, 86. Haben ben Charakter ber Unenblichkeit I, 260. Die gewöhnlichen Vorstellungen und Begrisse von ben guten Eigenschaften gelten auch für die göttlichen Eigenschaften I, 114 f. 116 f. 129 f. Abäquate Borftellungen von ben göttlichen Eigenschaften hat ber Menich nicht I, 129. Beweis für die Bolltommenheit ber göttlichen Eigenschaften I, 167. 433 f.

Einförmigkeit (bie) verstößt gegen bie Regeln ber Harmonie I, 277.

375.

Ginsicht (die) ist ein Ersorbernis ber Freiheit II, 46. Besteht im beutlichen Wissen II, 47. Die auf Analogien beruhenbe Sinsicht

I. 129. 425.

Einwurf. Ueber ben Nugen ber Sinwürfe gegen bie Glaubenswahrheiten I, 118 f. Unwiderlegliche Sinwürfe gegen die Wahrheit giebt es nicht I, 108. 143.
Ob bas Endurtheil bis zur Miberlegung aller Einwürfe gegen
eine Wahrheit aufzuschieben ift I, 107 f. 119. Regeln über bie
Wiberlegung der Einwürfe gegen
bie Glaubenswahrheiten I, 145 ff.
431 f. Ueber die Widerlegung
der Einwürfe gegen eine Theie
und die Begründung dieser Theie
I, 132 f. 303. 426 f.

Elisabeth von der Pfalz als Abres= fatin eines Descartes'ichen Brie=

fes I, 318.

Empedofles über die durch das Fatum begründete Nothwendigfeit

II, 80.

Empfindung (die) reicht für sich allein nicht hin, um Glüd ober Elend zu begründen II, 10. Die augenblidliche Empfindung ist kein Maßstab für das Gute der Bergangenheit und der Zukunft II, 18.

Ende (Frang van ben), Spinogas Lehrer, wird in Paris gehangen

II, 122. 318.

Engel (bie) find mit ber Fähigkeit zu sundindigen geschaffen I, 269. Sind mit feinen Körpern vers sehen II, 9.

Enfof (bas) als Bezeichnung für

die Gottheit II, 317.

Entelechie nennt Aristoteles bie Seele I, 234. Abstammung und Bebeutung bes Wortes Entelechie I, 233.

Epiktet über die Wefenheit bes

uebels II, 124.

Epikur über bie Möglickeit bes Nicht = Geschehenben I, 326 ff. Seine Lehre von ber Abweichung ber Atome II, 58 f. 72 f. 299 f. Setz bie Seele aus Atomen 311 fammen II, 74. Sein Sinwurf gegen bie göttlichen Vollkommens beiten II, 245.

Epikuräer. Ueber die Moral der

Epikuräer II, 13.

Episcopius (Simon) wird von Casmeron bekämpft II, 304.

Erasmus, Defiberius. Sein Streit mit Luther über ben freien Willen I, 73. 122. 125. Biographiiches I, 403.

Erbfiinde (bie) ist eine natürliche Folge bes Genusses ber verbotenen Frucht I, 255 f. 280. 456. II, 269. Ob sie zur Verbammenis hinreicht I, 239 ff. II, 272. Ihre Wirfung II, 271 f.

Erde (bie) ift bem Universum gegensüber von geringer Bebeutung I, 178 f. Ueber bie Bilbung ihrer

Oberfläche II, 5 f.

Erhaltung (bie) besteht in der stetigen Sinwirkung, welche die Albhängigseit des Geschöpfes ersordert I, 186 ff. II, 129. Ueber die Erhaltung durch fortgesette Schöpfung II, 126 ff.

Erfenntnis des Beften bestimmt ben

Willen II, 63.

Erklärung (bie) einer Erscheinung burch ein besonderes Princip ist platt I, 310. Zur Widerlegung eines Einwurfs reicht schon eine unvollkommene Erklärung aus I, 303.

Grrettung. Gott will vorhergehend die Errettung aller, nachfolgend nur die Errettung ber Auser= mählten I, 227.

Erschaffung. Die Lehre von ber Erschaffung ber Seelen I, 233.

Erwählung (die) geschieht auf Erund der Tauglickeit, welche der Mensch für die Pläne Gottes hat I, 251. Streit zwischen den einzelnen Conssessionen über die Erwählung I, 229 f. Ihr Grund darf nicht im Naturell der Erwählten gesucht werden I, 249.

Csel Buridans, ber. Bemerkungen über bies Sophisma I, 202 f. II, 59. 61. Neber ben Urfprung

beffelben II, 300. 302 f.

Esprit, Jacques. Sein Werk über bie Fälschlickeit ber menschlichen Tugenben ist nicht zu billigen I. 173. 384. Biographisches I, 437.

Enklid über die Tröße bes Winkels im Halbkreife I, 338. 471. Ueber die gleichen Größen I, 377. Wird von Hobbes angegriffen I, 108.

Euripides hält die Güter für zahl= reicher als die Uebel II, 16.

Entrapelus als Beispiel eines bös= willigen Wohlthäters II, 266. 458 f.

Evangelium (bas ewige) lehrt bie foließliche Errettung aller I, 175. 437.

Ewigfeit ber Höllenftrafe f. Ber= bammnis.

Ewigkeit bes Sittengesețes s. Sit-

Fabricius (Johann Lubwig), bes beutenber Theologe in Heibelberg I, 73. Biographisches I, 404.

Habrh (Honoré) giebt unrichtige Gesete ber Bewegung II, 94. Fatalia. Bebeutung bieses Aus=

brucks bei ben Juristen I, 208 f. Fatuut. Definition II, 80. Etymologie bek Worted Fatum I, 390. Dad Fatum, bem Gott unterliegt, wiberspricht ber Freiheit nicht, I,

389 f.

Fatum Christianum. Begriffsbe- Frang von Gales über bie Unabe ftimmung I, 54 f.

Fatum Mahometanum. Begriffs=

beftimmung I, 55. 210.

Fatum Stoicum. Begriffsbeftim= mung I, 55. Steht in feiner Beziehung jum Cate vom ausgeschloffenen Dritten I, 327 f.

Gethtius (Johann) über ben Bu= ftand ber Berbammten II. 26.

27. 30. 264.

Kenelon (François be Salignac be Lamothe), als Berfaffer bes Tele: mach citirt II. 20. Cein Streit mit Boffuet II, 330.

Finfternis (bie) wirb von Boroafter als Bild bes bofen Princips be-

trachtet I, 294.

Fleischwerdung (bie) wiberspricht als engfte Berbinbung zwischen Schöpfer und Geschöpf ber Ber= nunft nicht I, 130. 425.

Fluctibus (de) f. Flubb.

Bludd, Robert. Geine Unficht über bie Beschaffenheit ber Frucht vom Baume ber Erfenntnis I, 255. Biographisches I, 457.

Ko. Ueber die Lehre des Ko I, 92. Konfeca (Petrus de) als Vorläufer Molinas I, 194. Biographisches

I, 443.

Formen (bie) find die Quelle ihrer Handlungen II, 74. Begriffsbe= stimmung nach Aristoteles I, 233 f. II, 308 f. Ueber ihren Ur= fprung I, 235 f. Die abstrac= ten Formen find bie Quelle bes Uebels II, 83 f. 125 f; find un= abhängig vom göttlichen Willen II, 83. 125 f. Die accidentellen Formen find Modificationen ber substantiellen Form II, 137.

Foucher (Simon) befämpft bas Gy= ftem ber vorherbestimmten har= monie I, 108. Seine Geschichte der Akademiker II. 100.

Frang I. von Frankreich läßt Re- Fur praedestinatus, eine Saper unter Martern hinrichten 1, 287.

I, 243. Biographisches I, 454.

Freiheit (bie) wird burch bas Be= fet bes ftartften Untriebs nicht aufgehoben I, 199. 444 f. II, 45 f. 114. 116. 164. 274 ff. Ihre Er= forbernisse I, 191. II, 46. Be= steht nicht in ber Fähigkeit gu fündigen I, 270. Berträgt fich mit ber moralischen Nothwendig= feit I, 286. II, 257. Wird nicht burch bie innere Erfahrung be= wiesen II, 50 ff. Regis über bie Uebereinstimmung bes göttlichen Borhermiffens mit ber menich= lichen Freiheit II, 49 f. Macht bas göttliche Vorhermiffen nicht unmöglich II, 105 ff. Begriffs = bestimmung II, 178. 253. Be= hört jum Befen bes Willens II, 253. Rings Lehre von ber Frei= heit II, 208 ff. Die auf ber Gleichgiltigfeit beruhenbe Frei= beit schließt die Neigungen nicht aus II, 75 f. Ob bie auf ber Bleichgiltigfeit beruhenbe Freiheit die Grundlage bes Glücks ift II, 219 ff.

Freitag (Johann) befampft Cennerts Lehre vom Ursprung ber

Formen I, 235. 453.

Freiwillige, bas. Definition bes

Ariftoteles II, 57.

Frommigfeit. Wahre Frommigfeit ift ohne Nächstenliebe unmöglich I, 50. Worin fie befteht I, 49. 166. Ihre Grundfäte find in ber Renntnis ber Bollfommenheiten Gottes enthalten I, 51. Begriffs: bestimmung I, 46.

Fromond (Libertus) über bie Ru= fammensepung bes Stetigen I, 106. Biographisches I, 418.

Fulgentins gehört zu ben Infralapfariern I, 229. Biographifches II, 293.

tire gegen die Gomaristen I, 323 f.

Galtlet, Galileo. Seine Ansicht vom Ring bes Saturn I, 140.

Galla (Julius Cafar bella) be= fämpft Sennerts Lehre vom Ur= fprung ber Formen I, 235.

Gaffendi (Pierre) als Biograph Epis

furs II, 100.

Gatafer, Thomas. Seine Ausgabe bes Marc Aurel I, 379. Bio= araphifches I, 479.

Gebete (bie) find im Plane ber be= ften aller möglichen Welten mit enthalten I, 206. II, 63. 163. 260. Ihr Rugen II, 244.

Gebhard (Johann) über bie Ewig= keit ber Höllenstrafe II, 26.

Gebrechlichfeit (bie) bes menschlichen Körpers ist eine Folge ber Natur ber Dinge I, 172.

Gegenwart (bie) trägt bie Bukunft in ihrem Schoofe II, 105.

Gelegenheiteursachen (Suftem ber) f. Occafionalismus.

Gellius (Aulus) über Chryfipp I,

373 f. II, 80.

Geniiffe (bie) geben ein Gefühl von Bolltommenheit I, 191. Die finnlichen Genuffe find eine Urt Beiftverfdwendung II, 12. 18; muffen größern Gutern nach= fteben I, 191. 442. Die gei= ftigen Genuffe find bie reinften II, 13.

Geometrie. Jungs empirifche Geo:

metrie I, 378.

Gerechtigfeit (bie) ift bei Gott unb ben Dienichen biefelbe I, 114 f. 116 f. Definition bes Thrain= machos I, 61; bes hobbes II, 189. Ift in ber Gite bes Beifen ent= halten I, 342. Eintheilung II, Ihr Inhalt ift unab= 261 f. hängig vom göttlichen Billen I, 339. II, 189. Die rachende Gerechtigfeit beruht auf bem Prin= cip ber Angemeffenheit und auf ber göttlichen Unwandelbarkeit I, 220 f. 449 f.

Germanen, die. Ursprung bieser Bezeichnung I, 297.

Gerfon (Johannes) Schreibt gegen Runsbroeck I, 92. Biographisches

I, 413.

Geschichte (bie) ift nach Baple eine Zusammenstellung ber Berichte über die Verbrechen und das Un= glück ber Menschheit I, 306. Ihr

Zweck I, 307.

Geschöpf (bas) ist beständig von ber göttlichen Thätigkeit abhängig I, 186. II, 129. Rann weber bie völlige noch die theilweise Ursache feiner Erhaltung fein II, 131. Ift unvollkommen, weil es aus Nichts erichaffen worden II, 202. Ob es neben Gott gur hervor= bringung eines anbern Dinges mitwirken kann II, 131 f.

Gefet. Rein Gefet ift allen bin= länglich angenehm I, 380. Db Gott andere natürliche Gesetze als die bestehenden vorschreiben konnte II, 87 ff. Ein natürliches Gefet, bas nicht auf Grunben beruht, kann nur durch Wunder ausgeführt werben II, 101 f.

Gesichtssinn. Schwächen besselben

I, 139.

Gefundheit. Ueber ben Werth ber Gefundheit. II, 18. 289. 291. Gewißheit (bie) ift bie gewußte Be= ftimmtheit eines Ereigniffes I, 193.

Gewohnbeit. Ueber ben Einfluß ber Gewohnheit II, 234. 237.

Gibienf ichreibt über bie Freiheit Gottes und ber Geschöpfe II, 110 f. 112.

Gibeon bebient fich eines Runft= griffs, um die Abgehärtetsten un= ter seinen Kriegern kennen zu

lernen I, 318.

Gilbert be la Porrée verwickelt fich burch vernunftgemäße Auslegung ber Dogmen in Unannehmlich= keiten I, 158. Biographisches I, 432.

Glanvil (Joseph) bekämpft Albius I, 432.

Glarea (Antonius), Ballas Ge= sprächspartner im Dialoge gegen

Boëtius II, 145.

Glaube (ber) ift eine Gabe Gottes I, 65. Darf mit ber Erfahrung verglichen werben I, 83. Sein Gegenstand ist die offenbarte Mahrheit I, 82. Seine Wirkung auf die Seele I, 110. Was unter "Triumph bes Glaubens über die Vernunft" zu verstehen ist I, 118 sf.

Glauben, bas. Definition I, 122. Warum nach Origenes die Mehr= zahl glauben foll, auch ohne zu

begreifen I, 127 f.

Glaubenswahrheiten (die) können nicht auf überzeugende Weise wei berlegt werben I, 108 f. 133. Haben zum Theil zwei Sigenschaften, die sie zum Triumph über die Vernunft befähigen I, 119. Regeln über die Widerlegung der Einwürfe gegen die Elaubenswahrheiten I, 145 ff.

Gleichförmigfeit f. Ginformigfeit. Gleichgiltigfeit gegen bas Gute und bas Boje ift Kennzeichen eines Mangels an Güte und Weisheit I, 338; ift bei Gott nicht vor= handen I, 361. - Die bas Gleich= gewicht haltende Gleichgiltigkeit (indifferentia aequilibrii) ift sur Freiheit nicht erforberlich unb widerspricht ber Erfahrung I, 192. 200. 201 ff. 285. 338. 445 f. II, 57 ff. 109. 112. 192 ff. 208 ff. Kings Beweise für bas Befteben biefer Gleichgiltigfeit II, 232 ff. Ihre Nachtheile II, 61 ff. Im Sinne ber Bufälligfeit muß man fie gelten laffen II, 58.

Gleichheit. Definition I, 376.

Gliid (bas) besteht in ber Liebe Gottes I, 49. II, 261. Hat fint und Ebbe I, 56. Finbet sich nur bei ben mit Neberlegung begab-

ten Geschöpfen II, 10. Der Ausgleich bes Digverhältniffes zwi= schen dem Glück ber Bosen und bem Unglück ber Guten findet bisweilen ichon im irbischen, sicher aber im fünftigen Leben ftatt I, 173 f. II, 262. Das Glück ber Bösen ift eine Folge ber Regel= mäßigfeit ber göttlichen Sand= lungsweise I, 368 f. Das Glück ber vernünftigen Geschöpfe ift einer, aber nicht ber alleinige und lette 3med Gottes I, 261. 263. 267 f. 274. Wirb als eine Gabe Gottes höher geschätt als ein burch eigene Bahl und eige= nes Berbienft Erlangtes II, 69. Ueber die Abhängigkeit des mensch= lichen Glücks von ben Außen= bingen II, 219 ff. Das höchfte irdifde Glud besteht in ber Soff= nung auf bas fünftige Glück II, Das Glück Gottes kann nicht erhöht werden I, 381.

Ennde, die. Berhandlung über die Beihilfen der Gnade zwischen Dominicanern und Jesuiten I, 232. Die hinreichende Enade wird keinem versagt I, 242 ff. 256. 289. Wird den Ungetauften vielleicht noch in der Todesstunde gewährt I, 245 f. II, 277. Eintheilung II, 276 ff. Die Frage bezilglich der Enade ist ein Weer ohne Erund und den Ufer II, 213 f.

Godescalcus wirb wegen seiner Anssicht von der Prädestination versfolgt I, 229. Läßt die Verdammsten Gott um Milberung ihrer Strase bitten II, 31. Biograsphisches II, 293

phisches II, 293.

Contras (Franz), das Haupt ber Contras Remonstranten I, 426. Contras f. Contras Remonstrans

Comaristen f. Contra-Remonstransten.

Goropius Becanus (Johann) I, 302. 463.

Gott ist die Ordnung I, 49. Ist die Quelle der Wahrheit I, 111.

Ift ber erste Grund aller Dinge I, 166. Ift die Urfache ber Boll= tommenheit an ben handlungen ber Geschöpfe I, 188 ff. Ift Ur= sache bes physischen, nicht aber bes moralischen Uebels I, 313. Ift bie Intelligentia extramundana I, 381. Ift bie alleinige wahre Urfache alles Wirklichen II, 135. 167. Allgemeines über seine Vollkommenheiten I, 49. Ift frei, obicon er stets bas Befte mablen muß I, 199 f. II, 84 f. 170 ff. Ift bei feinem Sanbeln an bie phnfifchen Ge= fete, an bas Sittengeset und an feine Beichlüffe gebunden I, 186. 339 f. War als Schöpfer an die abstracten Formen gebunden II, 83. Ift nicht gleichgiltig gegen bas außer ihm Liegende I, 226. 337. Aft nicht verpflichtet, bie Menschen glüdlich zu machen I, 274 f. Hat nur beutliche Bor= ftellungen I, 355. Ift frei von jeder Leibenschaft I, 257. 390. II, 84 170. Hat nie ein leeres Wollen II, 144. Besitt keine willfürliche und schrankenlose Ge= walt I, 341 f. Bermag nichts mehr an ber bestehenden Welt ju ändern I, 204 f. Ronnte bem Geschöpfe nicht alles verleihen I, 189. Kann ein Verbrechen nur zulassen, nicht wollen I, 315. Alles, was er thut, ift harmonisch vollkommen und vernünftig I, 222. II. 86. 260. Befigt einen Ruhm und eine Geligfeit, die fich nicht vermehren laffen I, 253 f. Kann nicht eigentlich beleibigt werden I, 257. Fühlt an Stelle ber leblosen Dinge II, 7. Ber= zeiht nur benen, bie fich beffern I, 288. Nur bas Befte gefällt ihm I, 254. Will vorhergehenb bie Errettung aller I, 227. 289 f. Trägt zwei Principien in fich: ben Verstand und ben Willen I,

307 f. Sieht alle Dinge in ber Region ber Möglichkeiten voraus II, 109. 114. Geine Sauptabficht bei ber Erschaffung ber Belt I, 225. Seine Mittel find die mög= lich einfachsten I, 371. 374 ff. Seine Beschlüsse haben keine zeit= liche Ordnung I, 230 ff. 355 f. II, 133. Sandelt vermittelft all= gemeiner Billensentschluffe, nie nach besonbern ursprünglichen Willensmeinungen I, 367. 370. II, 4. 85. Beweis für fein Da= fein I, 166 f. Sein Dafein ift unabhängig von feinem Willen I. 347. Ohne Gott murbe es weber Seiendes noch Mögliches geben I, 349. 352. II, 83. Ob er einem natürlichen Fatum un= terworfen ift, wenn bie ewigen Bahrheiten von feinem Billen unabhängig find I, 354 f. Wird von ben Remonftranten mit Ti= berius, Caligula und Catherine von Medicis verglichen I, 322 f. Regeln, nach benen bei ber Recht= fertigung Gottes zu verfahren ift I. 112 ff. Doppelte Bebeutung bes Wortes Gott I, 105. 417.

Eottekstaat (ber) ist ber vollkoms menste Staat, ber gedacht werden kann I, 275 f. 292 384. II, 161. Ist uns nur zum kleinen Theile bekannt I, 291. 304.

Gottesverehrung (bie) hat zwei Klassen von Formalitäten I,

Graufamfeit wird in ber Regel vom Bolke gemißbilligt I, 287.

Gregor der Große über den Grund ber Ewigkeit der Höllenstrase II, 27. Ueber das Gleichnis vom bösen Reichen II, 32. Erlöst die Seele Trajans aus der Hölle II, 30 f.

Gregor von Nazianz über die Erb= fünbe I, 239.

Gregor von Nyssa nimmt ein Gleich: gewicht zwischen ber Zahl ber Ber: bammiten und ber Geretteten an I, 175.

Gregor von Rimini über bie Fol= gen ber Erbfünde I, 239 f. Bio= graphisches I, 454.

Größe Gottes (bie) gliebert fich in bie Allmacht und bie Allwiffen=

heit II, 250.

Grotius (Hugo) über bie Schola= ftiker I, 88. Bertheibigt die chrift= liche Religion I, 110. Ueber bie Sarmonie, Syftem ber vorherbe= rächenbe Gerechtigfeit Gottes I. 221. Ueber bie Pflichten I, 270. Erklärt bas Sittengefet für bem göttlichen Willen vorhergebend I, 345. 349. Seine Definition ber Strafe II, 3. Biographisches I, 411. 450.

Gott ift ber erfte Grund Grund. aller Dinge I, 166. Das Gefet bes aureichenben Grunbes gilt für alles Geschehen I, 161. 199. 445. II, 212 f; begründet als Gefet bes bestimmenben Grunbes nur eine moralische Nothwendig= teit II, 213. 328 f. Bichtigkeit bieses Brincips II, 199 f.

Gute Gottes (bie) bestimmte ibn, die Welt zu erschaffen I. 259. 261. 389. 393. II, 202. Ist un= endlich I, 260. Ift bei ber Be= thätigung nicht unbebingt unb ohne Ginidrankung unenblich I, 260 f. Ist nach hobbes nur ein Theil ber göttlichen Macht II, Ift eine Bolltommenheit

bes Willens II. 253.

Gute (bas) ift Gegenstand bes vor= hergehenden Willens Bottes I, 263. Wird burch Migbrauch zu einem Uebel I, 265. Das allge= meine Gut muß zugleich ein Gut für den einzelnen sein I, 381. Das geringere Gut hat bie Natur eines Uebels I, 357. Das Gute schreitet ins Unenbliche fort II, 160. Eintheilung II, 256 f. Unterscheibung zwischen Sittlich= Gutem und Angenehm=Gutem I,

312. 466. Worin die physischen Güter befteben II, 11 f. Db es mehr Gilter als Uebel in ber Welt giebt I, 306 f. S. Uebel.

Dandeln (bas) ift bei Gott ein reines, bei ben Geschöpfen nur eine Mobification I, 190.

Hariban. Abstammung und Be= deutung bieses Wortes I, 298.

ftimmten. Darlegung beffelben I, 210 ff. II, 48. Siftorifches barüber I, 67 ff. Wiberlegt bie Lehre von ber Beltfeele I, 92 f. Erklärt bie Verbinbung zwischen Körper und Seele I, 130. Thut ber Freiheit keinen Abbruch I. 214. II, 217. 329. Sat den Bor= zug ber Einfachheit I, 371. 478. Begründet einen Parallelismus zwischen ben Reichen ber bemir= tenben und ber Zwedurfachen Beigt, bag jebe Gubftang II, 8. bie alleinige Ursache ihrer sämmt: lichen Handlungen ift II, 56 ff. Sartnädigkeit. Worin fie befteht

II, 238. Hartsoefer (Nicolaus) stimmt ber Leibnig'ichen Ansicht über ben

Uriprung ber Seelen bei I. 238. Saß (ber) gegen bas Lafter ift ber Wille, bas Elend ber Menschen zu verhindern I, 385. Der größte Sag gegen bas Lafter offenbart fich in ber Berhinderung beffelben I. 278 f.

Bebrner (bie) waren bas einzige Volt bes Alterthums, welches religiöse Dogmen hatte I, 47 f.

Beiden (bie) machten bie Götter zur Urfache ihrer bofen Sanb= lungen I, 59. Beklagten fich über die Arbeit des Prometheus II, 18. Schrieben die Entschlüsse ihrer heroen ber Einwirkung ber Götter zu II, 69. Ueber die Formalitäten ihrer Gottesver= ehrung I, 47. Ob ihre Tugen=

ben nur glänzende Laster sind II, 17. 41.

Heiligkeit Gottes. Definition I, 309. II, 261. Ihre Wirkungen II, 264.

Heliodor als Verfasser ber "Aethios pischen Geschichten" II, 240. 331. Helmold über den Zernebog der

Slaven I, 294. 462.

Helmont (Johann Baptist van) als

Chemiter I, 169. 436.

Helmont (Franz Mercurius van) als Anhänger ber Lehre von ber Seelenwanderung I, 233.

Heraflit läßt das Fatum eine Nothwendigkeit begründen II, 80. Urtheil des Sokrates über seine

Schriften I, 304 f.

herbert von Cherbury fast ben Juhalt ber natikrlichen Religion in funf Säte zusammen I, 400. hermann. Bebeutung bieses Ramens I, 298.

Bermes mit Irmin (Germin) gu=

fammengeftellt I, 299.

hermin f. Irmin.

hermippus als Commentator ber Schriften Zoroafters I, 294.

Hermolans Barbarus. Seine lasteinische Uebersetzung bes Wortes Entelechie I, 234. Biographisches I, 453.

Berodot hält die Gottheit für nei=

bijch I, 275. 294. 460.

Seshustus (Tilemann) betheiligt sich am Queblinburger Religionsge= spräch I, 95. Biographisches I, 414.

Besus, ber Kriegsgott ber Gallier

I, 300.

Herenprocesse (bie) werben auf Ansregung bes Pater Spee abges schafft I, 214 f.

hieronymus lehrt bie schließliche Errettung aller Gläubigen I, 175.

II, 262.

hippotrates vergleicht die Liebe mit der Spilepsie II, 12. 289. Hobbes (Thomas) lehrt die Nothwendigkeit alles Geschehenden I, 74. 217. 335. Behauptet die Un= möglichkeit bes Nicht = Geschehen= ben I, 335. II, 254. Greift Gu= flib an I, 108. Bermirft bie Lehre von der rächenden Gerech= tigkeit II, 219. Geine Definition ber Freiheit II, 178; ber Gerech= tigfeit II, 189. Erflärt die gött= liche Gute für einen Theil ber göttlichen Macht II, 188. Hält bas Sittengeset für abhängig vom göttlichen Willen II, 189 ff. Sein Wert De cive von Descartes und Thomasius beurtheilt I, 383 f. Sein Streit mit BramhaI I, 74. 79. II, 173 ff. Biographisches I, 404.

Hoffmann, Daniel. Sein Streit mit Cafelius I, 95 f. Biogra-

phisches I, 414.

Hofmann (Raspar) als Chemiker

I, 169. 436.

Homer halt die Aebel für zahlreischer als die Güter II, 16. Lätt seine Helben auf Antried ber Götzter zu ihren Entschlässen kommen II, 69.

Hoof (van ben) als Verfaffer ber Spinoza zugeschriebenen Schrift De jure ecclesiastorum II, 121 f. Horaz citirt I, 123. 173. 266.

II. 69.

Hilfemann (Johann) über bie Ers rettung ber Ungetauften II, 169. 272.

Humboldt (Wilhelm von) über die Befriedigung der Bedürfnisse II,

Heligion I, 295. Biographisches

I, 462.

Janscnisten (bie) verwerfen das mittlere Wissen I, 196. Hatten bie Erbsünde für zur Berbamme nis hinreichend I, 241. II, 40 f. Bieten durch unrichtigen Gestrauch der Ausdrücke Blößen II,

37 f. Urtheil über ihre Glau-

bensfäge II, 40 f.

Janseniuk (Cornelius) spricht sich zweibeutig über das Bestehen der Wahlsreiheit aus II, 111. Wird von Unnat augegriffen II, 111. Seine Ansicht über die zureichende Gnade II, 277. Sein Augustinus wird von Fromond herausgegeben I, 106. Biographisches I, 406. II, 111.

Jaquesot (Fsaac) über die Jussessing des Uebels I, 316 f. 374. 386. Ueber die Ungleichheit der Sigenschaften II, 7. Ueber den Grund der ewigen Dauer der Berdammnis II, 28. Ueber das göttliche Vorherwissen II, 106. Biographisches I, 467.

3bentität (Princip ber) f. Wiber=

spruch.

Impanation. Ueber bas Dogma ber Impanation I, 100. 416.

Indianer (bie) als Beifpiele von Abhärtung II, 14 f.

Indifferentia aequilibrii f. Gleich= giltigfeit.

Infralapfarier. Ihre Lehre von ben Reformirten I, 229.

Innoceng III. Sein Buch fiber bas menichliche Elenb I, 173.

Intelligentia extramundana als Bezeichnung für die Gottheit I, 381.

Joachim von Floris, Berfasser bes Ewigen Evangeliums I, 437.

Johannes Damascenus als Mithes gründer ber Scholaftik I, 88. 411.

Johannes Duns Scotus lehrt bie Fortbauer aller Seelen I, 237. Berwirft ben Sat des Ariftotesles über bie Nothwendigkeit alles Seienben I, 285. Wird wegen seinen Seighindigkeit getabelt II, 79. Ueber die auf der Gleichsgiltigkeit beruhende Freiheit I, 392. Ueber den nachfolgenden Willen Gottes I, 78. II, 166. Biographisches I, 407.

Johannes Fidanza f. Bonaventura. Irmin, ein Heros oder Gott ber

Germanen I, 297. 298.
Irthum (ber) ist bisweilen nüßelich I, 56. Entspringt zumeist ber Berachtung ober bem Mangel an Logit I, 111. Besteht ber Form nach in einer Beraubung I, 190.

Jebrand reift im Auftrage bes Rhans ber Tartarei nach China

I, 341.

Jung (Joachim) als Erfinder ber empirischen Geometrie I, 378. Biographisches I, 479.

Jungfrau Maria (bie) ift vielleicht mit ber Unfähigfeit zu fündigen geschaffen worden I. 269.

Jupiter war vielleicht ursprünglich ein kelto-fenthischer Fürft I, 301.

Jurien (Pierre) über die Gigensfcaften Gottes I, 260. Sein Grundsatz über Predigt und Lehre II, 25. Ueber den Grund der Ewigkeit der Höllenstrafe II, 27 f. Ueber den Gott der Socinianer II, 109. Biographisches I, 458. II, 315.

Kabbala (bie). Umriß ihrer Lehre II, 117. 317 f.

Kant (Immanuel) über ben Werth bes Lebens I, 437.

Karl ber Große zerstört die Jrmin-Sul I, 298.

Karneades verlegt die Ursache ber unbedingten Gleichgiltigkeit in die willkürlichen Regungen der Seele II, 61. 73 f. Uls Beispiel eines vollfommenen Sceptikers genannt II, 99.

Kedermann (Bartholomäus) verfucht die Dreieinigkeit philosophisch zu beweisen I, 134. Bioaraphisches I, 427.

Krndal (Georg) giebt eine Wiberlegung bes Fur praedestinatus berans I, 324. 468.

Repler (Johann) ilber bie natitr=

liche Trägheit ber Körper I, 187. II, 125. 267.

Rerfering (Dird), Schwiegersohn van ben Enbes II, 122.

Kehler (Andreas) bekämpft die Soscinianer I, 98. Biographisches I, 415.

King (Billiam) über die Gilte der unendlich weisen und freien Ursache I, 398 f. 482. Ueber das Verhalten der Verdammten in der Hölle II, 29 f. Ueber die Bolltommenheit der Welt II, 104. Sein Wert vom Ursprung des Uebels II, 191 ff.

Kirche. Die katholische Kirche vers banunt nicht unbedingt alle, die außerhalb ihrer Gemeinschaft

fteben I, 243. 454.

Kirchenväter (bie) verwarfen bie Bernunft nicht I, 126 f.

Mlagen. Sich beklagen heißt gegen bie Anordnungen ber Borfehung

murren I, 172 f.

Kleanthes schreibt über die Mögslichteit des NichtsGeschehenden I, 331. Erklärt das Vergangene für nothwendiger als das Zus

fünftige I, 333. II, 80.

Körper (ber) bilbet nach ben Alten bas Befängnis ber Geele II, 19. Ift in einem ewigen Fliegen be= griffen II, 126. 134. Der or= ganische Körper besteht aus an= bern organischen Körpern I, 363. Ueber die Möglichkeit des gleich= zeitigen Seins eines Körpers an verschiedenen Orten I, 103. Ueber bas Befen bes Körpers I, 103. Ueber ben Grund ber Ge= brechlichkeit bes menschlichen Kör= pers I, 172. Weshalb bem Körper bas Leiden beigelegt wird I, 217. Ueber die Präsormation der Kör= per I, 69. 71. Sind nach Hobbes bie einzigen Substanzen II, 175.

Araft (bie) erhält sich stets in glei= der Menge II, 91 f.

Ariterium (bas) in Cachen ber

Bernunft ift die logische Richtigfeit der Bewetse I, 136. Das Kriterium der Unvollfommenheit einer Philosophie II, 87. Ueber das Kriterium der Wahrheit dei Descartes, King u. s. w. II, 197 ff.

Runft zu benten (bie) f. Logit von

Port = Royal.

Labadie (Jean be) bekämpft Wolsgegen I, 96. 415.

Labyrinth. Ueber die beiden Labys rinthe, in denen der menschliche Geist sich häusig verirrt I, 52 f.

Lactantius über ben Urfprung bes Uebels I, 314. Ueber bie Ems pfinblichkeit ber Menschen II, 18. Lamothe le Baher wünscht kein

Lamothe le Baher wünscht kein zweites Mal zu leben II, 12. Ueber Carbanus II, 13.

Lamp (François) bekämpft bas Spftem ber vorherbestimmten Garmonie I, 76. 108. Ueber bas Berhältnis ber Accibenzen zur Subitanz II, 135.

Lanion (Abbé be) f. Wander.

Laster (die) sind eine Krankheit der Seele II, 123. Ueberwiegen die Augenden in der Welt nicht I, 306 f. 383. 384. Werden von Gott nur als conditio sine qua non zugelassen I, 391. Ihr Uebergewicht über die Eugenden ist eine Folge der Erbsünde II, 17. Ihre Außschließung würde ein Fehler dei Gott sein I, 279. Ob das Laster das einzige den Zweden Gottes angemessen Wittel war I, 382 f. 390. 392. 480.

Latinus Serbattus Sartensis f. Versé. Laud (William) wird als Arpptos Katholik hingerichtet II, 181. 325.

Launoh, Jean be. Sein Werf De varia Aristotelis fortuna I, 123. Biographisches I, 422.

Leclere (Jean) stützt die Lehre des Origenes über die schließliche Errettung aller I, 175. Sein

Seine Unficht über ben Grund ber emigen Dauer ber Berbamm= nis II, 28.

Leeuwenhoek (Anton van) bestätigt durch seine Entdeckungen die Lehre von der Präeristenz der Seelen

I, 238.

Leiden (bie) murben von Gott qu= gelaffen, um eine Berletung ber allgemeinen Gesetze zu vermeiben II, 4. Sind in ber Ordnung II, 4 ff. Ob bei ihrer Abichatung bie Schuld bes Menschen mit in Rechnung zu ziehen ift II, 23 f.

Leidenichaften (bie) find bei Gott nicht vorhanben I, 257. 390. Bermirren unfer Urtheil II, 47. Bilben einen Straf= 64. 296. milberungsgrund II, 214 f. Ihre Ueberwindung ift mit Anftren= gungen verknüpft II, 78 f. Werden nur durch andere Leiden= schaften bezwungen II, 221. 235 f. Können burch bas Verlangen bes Menfchen, feine Dacht zu zeigen, gehändigt werben II, 275.

Lepas anserigena f. Barnafel.

Leffing (Gotthold Ephraim) über ben Determinismus II, 332 f.

Licht (bas) wird von Zoroafter als Bilb bes guten Princips aufge= faßt I, 294. Ueber bas einge= borene Licht II, 274. Erläute= rung ber Ausbrücke "natürliches Licht", "Licht ber Gnabe" 2c. I, 430.

Liebe. Definition I, 49. II, 36. Wird von Demofrit mit ber Epi= lepfie verglichen II, 12. 289. — Liebe Gottes und ihre Wirkungen I, 49 f. 243. 244. II, 218. Ge= mährt die größte Lust II, 36. — Liebe zur Tugenb bewirkt ben Musichluß bes Lafters I, 276. Ift bei Gott ber Wille, bie Men= ichen zu beglüden I, 385.

Limbord (Philipp) greift Orobio

an II, 120. 319.

Streit mit Banle I, 68. 353. Lipfius (Juftus) über Chryfipp II, 80. 81. Sein Bert über bie ftoische Philosophie II, 100. Bio: graphisches II, 312.

Lob. Das Gott bargebrachte Lob nütt bem Menichen I, 259.

Lode (John) anerkennt die Attrac= tionstraft I, 101 f. 416. bie Logit ber Mahricheinlichkeit vernachlässigt I, 111.

Lofder über eine Stelle aus Qu= thers Abhandlung De servo ar-

bitrio II. 37.

Logik (bie) gewährt Mittel, bem Irrthum ju begegnen I, 109. Bemerkungen über bie Logik ber Bahricheinlichkeit I, 109. 111 f. Mangel an Logik ift die Quelle unferer meiften Kehler I. 111.

Logif von Port-Royal I, 420. Logos als Bezeichnung für Gott ben Cohn I, 308. 464 f. Lohn f. Belohnung.

Louis de Dole f. Pereir.

Lubinus (Eilhard) über die Natur des Uebels II, 267. Biographis fches II, 332.

Lucanus citirt I, 159. 300.

Lucian. Cein Timon als Beisviel eines boshaften Gemüths ange= führt I, 383. Ueber ben frei= willigen Feuertob eines Cophi= ften II, 236.

Queine Antiftiue Conftang f. Soof. Lucretius von Marchetti überfett II, 72 f. 305 f. Läugnet die

Borfehung II, 201. Luft (bie) ist Ring zufolge bewohnt

II, 203.

Lullius (Raymundus) versucht einen philosophischen Beweis für bie Dreieinigkeit I, 134. Biogra= phisches I, 427.

Lust (bie) ist nach Platon die Lock= fpeife bes Bofen II, 36. Die Grengscheibe zwischen ber Luft und bem Schmerze nach Platon I, 171. Beruht auf ber Empfins

Ueber bie Luft aus bem 36. Biffen II, 13. Zu große Luft würbe ein Uebel fein II, 12. 18. Luther (Martin) bekämpft Erasmus I, 73. 122. 125. 404. Heber feine Stellung zur Philosophie I, 94 f. 125 f. 429. Seine Anficht ilber bie Bernunftgemäßbeit ber Dog= men I, 141. Glaubt bie Erfennt= nis des Mnfteriums ber Ermäh=

bung einer Bolltommenbeit II,

lung ben Geligen vorbehalten I, 158 f. II, 85. Bunicht einen anbern Ausbruck als Noth = wenbigfeit für bie Beife, in der die Wirkung der Urfache folgt II, 37. Läßt bas göttliche Borauswissen eine unbebingte Noth= wenbigfeit begründen II, 176.

Machiavelli (Niccolo) über bie Bahl ber fehr schlechten und fehr guten Denichen I, 307. 464.

Macht Gottes (bie) geht auf bas Sein I, 167. Geht bem Ber= stande und dem Willen vor, ift ihnen aber untergeorbnet I, 308. Bezieht fich auf Gott ben Bater I, 308. Erstreckt sich ad maximum, ad omnia I, 389. Wirb burch ben Sat, bag Gott bas Befte mablen muffe, nicht be= schränkt I, 386 ff.

Mängel (bie) ber Belt erhöhen be=

ren Schönheit I, 307.

Maignan über bas Verhältnis ber Accidengen gur Substang II, 134. Maimonides über bas Berhältnis zwischen Glud und Unglud im Menschenleben II, 21 f. Bio= graphisches II, 291.

Malcuth nannten die Rabbalisten bie lette ber gebn Sephiroth II,

Malebranche (Nicolas) hat bie Logif ber Wahrscheinlichkeit vernach= läffigt I, 111. Scheint ber Leibnig'ichen Unficht vom Urfprung ber menichlichen Geelen geneigt

I, 238. Anerkennt bas Princip bes Beften I, 366. Wird von Arnauld bekämpft I, 385 f. Ueber bas von Gott gewählte Syftem I, 374. II, 4. Ueber bie Bunder II, 9. Ueber die Er= schaffung ber menschlichen Seele II, 138 f.

Mallet wird von Arnauld befämpft

I, 124, 423.

Manes erneuert bie Lehre Zoroas

fters I, 293. 401.

Manichäer (bie) sinb nur burch Gründe a priori zu widerlegen I, 302 f. Ihre Ginwurfe miberfprechen nicht blos ber offenbar= ten, sondern auch der natürlichen Theologie I, 121. Umriß ihrer Lehre I, 401 f. Ihre Glaubens= fate miberftreiten ber Größe Gottes II, 265. .

Maunigfaltigfeit (bie) ift eine For= berung ber Beisheit und ber Harmonie I, 277 f. 375.

Marc Aurel befiehlt alle Wiber= wärtigkeiten des Lebens mit Liebe anzusehen I, 380 f. Ausgabe feiner Gelbftgefpräche von Gatas terus I. 379.

Marchetti (Alessandro) übersett ben

Lucreting II, 72 f. 305.

Marcion lehrt ichon vor Manes bas Sein zweier Principien I, 302. Martini (Cornelius), ein Gegner Daniel Hoffmanns I, 414.

Maslach, ein narkotisches Genuß= mittel ber Türken I, 208. 447.

Matthieu (Pierre), Berfasser einer Frangösischen Geschichte I, 287.

Meifter ber Sentengen f. Betrus Lombardus.

Melandthon (Philipp) als Heraus= geber philosophischer Sandbücher I, 95. 414.

Meleager I, 270.

Meliffus als Vertreter ber Einheit bes Urprincips I, 309 f. 312 f. Melius est dare quam accipere I, 381.

Menage täuscht sich über bie Bebeutung einer Bemerkung Arrians über Chrysipp I, 331.

Menes. Der Menes ber Negypter ift vielleicht ber germanische Man-

nus I, 299.

Mensch (ber) ist gewissermaßen ein kleiner Gott I, 305. Sünbigt, weil er sich seinen Leibenschaften überläßt I, 306. II, 36. Ist selbst bie Quelle seiner Nebel I, 309. Ist nach Plinius bas elenbesie von allen Geschöpfen II, 16. Ist unbedingt Herr seiner Handlungen, aber nur mittelbar Herr seines Wollens II, 77 f.

Menschentaß ist bei Gott nicht vor=

handen II, 279 ff.

Meher (Louis) über die Philosophie als Auslegerin der Schrift I, 96 f. Biographisches I, 415.

Midas. Seine Lage als Beifpiel ber burch Gleichförmigkeit ers genaten Armuth I, 277.

Minus bonum habet rationem mali

I, 357,

Mifgeburten. Die Bilbung ber Mifgeburten unterliegt bestimme ten Regeln II, 4. 289. Was Leibniz unter biesem Ausbruck versteht II, 5.

Mithras, Name ber Sonne und bes Sonnengottes bei ben Par-

fen I, 295.

Mittel. Ueber die Beschaffenheit der vom Beisen bevorzugten Mittel I, 371. 374 ff.

Mittwoch. Name biefes Wochen= tages bei verschiedenen Bölkern

I, 80 f.

Mitwirfung f. Beihilfe.

Mögliche (bas) muß ftreng vom Wirklichen unterschieben werben I, 395. Begriffsbestimmung I, 336. 337. 386. 469. Ueber bie Ubhängigkeit bes Wöglichen von Gott II, 250.

Möglichkeit. Ueber bie Möglichkeit galler über ihren Gott I, 340 f. bes Nicht-Geschenben I, 326 ff. Musaus (Johann) über ben Ge-

Unterscheibung zwischen logischer und realer Möglickeit I, 336. 337 f. Ueber die Möglickeit bes Geschehenden I, 328. Alle Möglickeiten verlangen nach dem Dasein I, 364. Sind sämmtlich in der Region der ewigen Wahrs heiten enthalten I, 353. II, 250. Die Region der Möglickeiten ums faßt alle freien Handlungen I, 197.

Mohammed hält an ber natürlichen

Religion fest I, 48 f.

Molina (Lubovicus) hat die Eilte und Heiligkeit Gottes nicht zur Genüge gerechtfertigt I, 292. Seine Lehre vom mittlern Bissen I, 194 ff. Neber den Zusftand der ungetauft verstorbenen Kinder I, 240. Biographisches I, 405. 443.

Molinisten (bie) werben von ben Jansenisten bes Pelagianismus

beidulbigt II, 116.

Monopsychiten I, 91. 412.

Montbeliard. Das Religionsge= fpräch zu Montbeliard I, 73. 397. 482.

Morus, Thomas. Sein Roman

Utopia I, 435.

Morns (Henricus) vertheibigt bie Lehre von ber Präezisten; ber Seele I, 283. Biographisches I, 453.

Moses lehrt die Unsterblickeit noch nicht I, 48. Ueber die Bilbung ber Erbe II, 6. Zählt sieben Folgen des Sündensalls auf II, 207 f.

Moses ben Maimon s. Maimonibes. Moses Germanus wird von Wachster widerlegt I, 91. Biographis school I, 412.

Miinzreform. Die englische Münz= reform von 1695 I, 281. 461.

Mugaller. Seltsame Anficht einer Frau aus bem Stamme ber Musgaller über ihren Gott I, 340 f. Musinis (Johann) über ben Ges Theologie I, 102 f. Bertheibigt Chemnit I, 142. Biographisches ĭ. 416.

Muthmaßung (conjectura) befagt

weniger als Vermuthung I, 113. Mhsterien (bie) können erklärt und behauptet, nicht aber begriffen und bewiesen werden I, 86 f. 131 ff. 426. Haben vom Stand= puntte ber Vernunft aus ben Schein gegen fich I, 109. Ueber= fteigen die menschliche Bernunft, widerstreiten ihr aber nicht Ι, Regeln über bie 135 f. 138. Erklärung der Mysterien I, 129 f.

Mystifer (bie) halten sich für bie gludlichften Menfchen II, 69. Legen Gott bas Vorrecht bei, Widersinniges schaffen zu können II, 71. Finden eine besondere Luft in ber Besiegung ber Lei=

benschaften II, 79.

Hächstenliebe (bie) gewährt bie

höchfte Lust II, 36.

Natürliche, bas. Begriff beffelben bei Aristoteles und bei Sobbes I, 384. Unterschied zwischen dem Wesentlichen und bem Natürlichen II, 127.

Maude (Gabriel) berichtet über ben

Averroismus I. 94.

Nemesis als Herstellerin bes Gleich:

gewichts I, 194.

Newton (Sjaac) bringt die Hypo= thefe von ber Wirfung in bie Ferne wieder zu Chren I, 101.

Nicht = Wiedergeborene find in Be= jug auf Beilssachen tobt, aber boch guter Handlungen fähig I,

77. II, 41. 273.

Nicole (Bierre) behauptet bie Ber= bamınnis aller Ungetauften I. 119. 241. Ueber die moralische Nothwendigkeit II, 39. Was er unter "Trinmph ber Autorität Bottes" verfteht I, 118. Bio= graphisches I, 421.

brauch der Vernunft in der Montinal-Definitionen lassen die Möglichkeit bes Definirten unge= wiß II, 199.

> Nominalisten (bie) ftimmen Anficht bes Aristoteles über bie Nothwendigkeit alles Seienben bei I. 285.

> Non entis nulla sunt accidentia II. 131.

> Nothfrist (bie) zur Bekehrung ift eine bestimmte, uns aber unbe=

fannt I, 209.

Mothwendigkeit, die. Bebenklichkeit ber Lehre von ber unbebingten Nothwendigkeit des Handelns I. 58. II, 177. Gine unbedingte Nothwendigfeit ift bei ben freien Sandlungen nicht vorhanden I, 63 f. Unterscheibung zwischen logischer und moralischer Noth= mendigkeit I, 84. 325 f. 408 ff. II, 39. 94 f. 163 ff. 176 f. Die hypothetische Nothwendigkeit be= einträchtigt die Freiheit nicht I, 277. 286. II, 176 f. Die Noth= menbigfeit, welche Gott gur Bu= laffung ber Uebel zwingt, ift eine glückliche I, 282. Die Lehre des Aristoteles über die Nothwendig= keit alles Seienben I, 285. Die Nothwendigkeit, bas Gute gu thun, ift eine glüdliche I, 338. Die Nothwendigkeit wird von Leibnig als eine feiende Gigen= schaft ber Dinge aufgefaßt I, 401. Macht eine Sache nicht liebens= werth I, 381. Ift beim Bei= sen gleichbebeutenb mit Pflicht II, 171.

Novarinus (Monsius) über die ver= borgenen Wohlthaten Gottes I. 265. II, 19. Biographisches I,

459.

Decam f. Wilhelm von Decam. Occasionalismus (bas Snftem bes) wird von Leibnig verworfen I, 212 f. 87. Würde fich nur durch

laffen I, 371.

Occasionalisten lehren bie völlige Paffivität ber Geschöpfe I, 162. 190. 432.

Ochin (Bernardinus) über die Vor= herbestimmung I, 106. Biogra=

phisches I, 418.

Octavia, Titel eines Romans bes Herzogs Anton Ulrich von Braun= schweig I, 336. 471.

Denomans ber Cyniker wird von Bayle gegen Chrysipp citirt II, 81. Offenbarung Johannis (bie) f. Apo:

falnpie.

Opalenius (Lucas) über die Pflich= ten I. 270. Biographisches I, 459.

Operari sequitur esse II, 131.

Ora et labora II, 163.

Ordnung (bie) ift ein relativer Be= griff II, 288. Die höchste Ord= nung ichließt bas weniger Beordnete nicht aus II, 5.

Drigenes miberlegt ben Celfus I, 127 f.; lehrt die schließliche Er= rettung aller Geschöpfe I, 175. II, 262. Beruft sich auf ben fiebenundfiebzigften Bfalm II, 31. Stimmt ber Lehre ber Braegiften; ber Seelen zu I, 233. Ubi male, nemo pejus I, 337. Biographi= iches I, 423.

Orobio (Balthafar) greift Brebenburg an II, 210. Biographisches

II, 319.

Oromasdes, ber gute Gott ber Parfen I, 79. Wirb von Platon als Vater Zoroafters bezeichnet I, 294. Hypothese über den Ur= fprung biefes namens I, 296. Theilt fich mit Arimanius in die Herrschaft über die Welt I,

Dfignder (Johann Abam) über bie Folgen ber Erbfünde II, 272.

Otreb s. Fludd.

Ovid citirt I, 237. 295. 312. II, 51 f.

beständige Bunder verwirklichen Bardies (Ignatius Gaston) II, 94. Parent schiebt Leibniz fremde An= fichten unter I, 76. 405.

Particularisten (bie) lehren, baß Gott von vorn herein nur ein= zelne zu retten beabsichtigt habe

I, 227.

Paulns über bie Zulassung ber Sunde I, 70. Ueber die Er= rettung aller I, 175. Stellt fich als Beispiel von der Langmuth Gottes bin I, 250. Bemerkungen über sein Verfahren, die Vorhers bestimmung mit ber göttlichen Gute und Gerechtigfeit in Gin= klang zu bringen I, 342. Citirt I, 61. 110. 122. 123.

Paulus ber Manichäer als Er= neuerer der Lehre Zoroafters I,

293.

Pelagius lehrt eine nur mittelbare Mitwirkung Gottes bei dem Ge= fcopfe I, 185. Sein Streit mit Augustinus II, 292.

Pelifion (Paul) ftreitet mit Leib= niz über bie Frage ber Gnabe I, 243 f. Biographisches I, 454.

Pereir be Dole (Louis) vertritt bie Lehre von ber nur mittelbaren Mitwirkung Gottes jur Thatig= feit ber Geschöpfe I, 185. 202. II, 126. Biographisches I, 440. Perfectihabia als Uebersehung bes

griechischen Erzelexeia I, 334. Berivatetifer (bie) legten ben Be= ftirnen Berftand bei I, 310.

Perfins (William) wird von Ar= minius wiberlegt II, 166. 323. Berfevolis I, 295 f.

Betavins als Berfaffer einer Dog= mengeschichte I, 88. 411.

Beterfen (Johann Bilhelm), Ber= fasser bes Evangelium aeternum I, 437.

Betronius citirt I, 200.

Petrus a Sancto Josepho über bas göttliche Vorherwiffen II, 106. Ueber die Mitwirkung bes Ge= ichöpfes zu seinen Handlungen II, 132. Biographisches II, 314. Petrus Lombardus II, 293.

Begron (Paul) f. Charmone.

Pfanner (Tobias) kritisirt ben hei= ligen Basilius II, 124. Biogra=

phisches II, 319.

Philosophie. Neber ben Gebrauch ber Philosophie in der Theologie I, 98 ff. Bacond Ausspruch über die Wirkung des Studiums der Philosophie II, 51. Kennzeichen der Unvollsommenheit einer Phislosophie II, 87.

Pictisten. Ueber die Entstehung biefer Secte und die daburch erregten Streitigkeiten I, 97 f.

Piécator (Johann) räumt ein, daß folließlich alles dem göttlichen Willen zur Last fällt I, 292. Biographisches I, 462.

Pitcarne stimmt ber Lehre von ber Präeristen; ber menschlichen See=

len zu I, 238.

Platon wird bei ben Scholaftifern burch Aristoteles verbrängt I, 87. Beftimmt bie Grenzscheibe zwi= ichen ber Luft und bem Schmerze I. 171. Verlegt ben Urfprung ber Welt in ben Verftand in Verbindung mit der Nothwendigkeit I, 180. Lehrt die Bestimmung bes Willens durch die Antriebe I, 199. Lehrt bie Praeristens ber Seelen I, 233. Ueber Boro= after I, 294. 295. Ueber bie Wolluft II, 36. Lehrt im Euty= phron die Ewigkeit bes Gitten= gefetes I, 346. Erflärt ben Ror= per für bas Gefängnis ber Seele II, 19. Mennt die Geele zd autoelvytov II, 74. Nimmt bas Chaos für die Quelle bes physischen Uebels II, 124 f. Seine Unficht über das Sein der körperlichen Dinge II, 126.

Plessis-Mornay (Philippe bu) über bie Wahrheit ber christlichen Religion I. 110. Biographisches I. 418. Pfinius der Acttere über Zoroafter I, 294. Ueber die Menge der Nebel I, 16. Neber das Glück des Augustus II, 20. Neber die göttliche Allmacht II, 144 f.

Plinius der Jüngere I, 287. Plutarch rettet die göttliche Güte auf Kosten der göttlichen Größe I, 293. Ueber Joroaster I, 294. Widerlegt Chrysipp I, 331. 333. II, 82 f. Ueber Platons Ansicht

vom Chaos II, 124 f.

Bocfie. Der Zweck berselben I, 307. Bomponatius (Petrus) als Averrosst I, 93. Ueber bie Berechtigung ber Strafe bei Nothwenbigkeit ber strafbaren Hanblung
I, 222. Biographisches I, 413.
450.

Prädestination (die) ist ein Labysrinth sür die Berunnst I, 106. Ob die Prädestination eine bebingte oder eine unbedingte ist I, 227 ss. Unterscheidung zwisschen Bestinmung (destinatio) und Vorherbestinmung (praedestinatio) I, 228. 451. Ansicht des Augustinus über die Präsbestination II, 44.

Präexistenz. Die Lehre von der Präexistenz der Seelen I, 233.

Präformation (bie) ber Thiere im Samen wird von Bayle verworsfen I, 353. Umrisse bieser Unssicht I, 69. 71. 237. 453. II, 139. Preissa (be) hubby der Lehre von

ber Weltseele I, 92.

und Wille I, 307 f.

Primordalitäten (die) enthalten eine Beziehung zur Dreieinigkeit I, 308. Princip. Die Lehre von den zwei Principien wird von Bayle ersneuert I, 59. Sagt der Unwissenzieheit und dem Aberglauben zu I, 293 f. Wird von Leibniz auf euemeristische Weise gedeutet I, 79 ff. 294 ff. Luch in Gott bestehen zwei Principien: Verstand

gion I, 110. Biographisches I, 418. Priorität. Unterscheibung zwischen

natürlicher und zeitlicher Priori= tät I, 356. 476. II, 132 f. 320.

Prophezeiungen bewirken häufig bas Eintreten bes Prophezeiten I, 56.

Prindentins über die Anzahl der Berbammten I, 174. II, 262. Ueber den Ursprung des Uebels I, 308 f.

Ptolemäi (Johann Baptist) als bebeutenber katholischer Theologe

I, 78.

Fuscudorf (Samuel) über die Pflich: ten I, 270. Ueber das Sitten= geseh I, 346. II, 189. 326.

Phrrhonisten als Bezeichnung für bie Sceptiker I, 118. 421.

Phthagoras über bie Unfterblichkeit ber Seele I, 207. Beifpiel feines Scharffinns II, 106.

Qualität. Ihr Unterschied von ber Quantität I, 376. 377 f.

Duantität (bie) läßt keinen sichern Schluß auf bie Qualität zu I, 376. 377 f.

Quedlinburg. Religionsgefpräch zu Queblinburg I, 95. 414.

Ducknel (Pajcalius) bekämpft bie Jesuiten I, 77. Biographisches I, 406.

Onintilian über ben Stil Senecas I, 111.

Qui vitia odit, homines odit I, 288.

Nachelius (Samuel) schreibt über bie Pflichten I, 270. Biographis sche I, 460.

Ramns fucht ben Ariftotelismus zu verbrängen I, 95. Biographi=

fc)es I, 414.

Nanm (ber) hat nur brei Dimenfionen II, 96 f. 311. Kann nach King burch Gott vernichtet werben II, 200.

Ravaillae (François) wirb unter grausamen Martern hingerichtet

I, 287.

Raynand (Theophil) greift Gibieuf an II, 110 f. Wollte mit feinem Werke Calvinismus religio bestiarum bie Dominicaner treffen II, 116. Biographisches II, 317.

Reale (bas) hat allein Gott zur wahren Ursache II, 135. 167. Definition II, 167. Ueber bie Abhängigkeit bes Realen von Gott II, 250 f.

Realität (bie) muß ftets in etwas Seienbem begründet fein I. 349.

Rechtfertigung. Ruten ber Recht= fertigung Gottes II, 249. Schwie= rigkeiten berselben I, 160 ff.

Reformatoren. Die Stellung ber Reformatoren zur Philosophie I,

94 ff.

Regeln (bie) erzeugen Orbnung und Schönheit II, 105. Der Zweck ber Regeln ist Ergiebigkeit und

Ginfachheit I, 375.

Negis (Pierre Sylvain) über die Bereinbarkeit des göttlichen Vorsherwissens mit der menschlichen Freiheit II, 49 f. Lehrt die Uns übertrefslichkeit der Werke Gottes II, 88. 103. Biographisches II, 297.

Reiche, ber. Ueber bas Gleichnis vom bojen Reichen II, 32.

Religion. Das Ziel ber Religion ist die Sinprägung richtiger Begriffe von den göttlichen Boustommenhetten in die Gemüther I, 51. Die dristliche Religion muß unterscheidende Kennzeichen haben I, 110. Begriff und Install der natürlichen Religion I, 400.

Religiosität f. Frommigkeit.

Memonstranten (bie) betrachten Gott mehr vom moralischen Schandspunkte aus I, 224. Bergleichen ihn mit Tiberius, Caligula 2c. I, 322 f. Verwersen die Lehre von der Erhaltung durch fortgessette Schöpfung II, 127. Bersben in England begünstigt II, 181.

an II, 110 f. Wollte mit feinem Retorfort (Camuel) über bas Cit-

tengesetz I, 339. Spricht Gott bie Rähigkeit zu fündigen ab I, 341. Biographisches I, 472.

Rodon f. Derobon.

Rohan. Die Verschwörung bes Chevalier be Rohan II, 122. 318 f. Rubbent (Claus) I, 302. 463.

Ruhm Gottes. Doppelte Bebeu= tung biefes Ausbrucks I. 253. Wahrer und falscher Ruhm I, 275. Ob Gott seinen Ruhm mit Nothwendigkeit liebt I, 390 f.

Ruhsbroed (Jehan van) wird von Gerson angegriffen I, 92. Bio:

graphisches I, 413.

Saguens über bas Berhältnis ber Accidenzen zur Substanz II. 134 f.

Salmeron (Alfons) lehrt die Selig= keit ber ungetauft verstorbenen Kinder I, 240. Biographisches I. 454.

Saurin (Elie) über bie Unterscheis bung zwischen ber Uebereinstim= mung ber Dogmen mit ber Ber= nunft und ber Erkenntnis biefer Uebereinstimmung I, 134 f.

Scaliger (Julius) über ben Ur= fprung der Formen I. 235.

Scaliger (Joseph) greift Archimebes an I, 108. 418. Geine Berfe über bie bem Menschen geziemenbe Rus rückaltung ben göttlichen Ge= heimnissen gegenüber I, 131.

Scandalum datum et acceptum I,

267.

Schein (ber) als eine ber Quellen unferer Brrthumer I, 384 f. Das Aufhören bes falichen Scheins, ber gegen bie Mufterien ift, fteht nicht zu bemirten I, 122. 422.

Scherzer (Johann Abam) gegen bie Socinianer I, 98. Biographisches

I, 416.

Schickfal f. Fatum.

Schmerz (ber) lehrt ben Werth ber Scioppins (Caspar) beneibet bie Gesundheit tennen II, 18. Die Grenzscheibe zwischen ber Luft

und dem Schmerze nach Platon I, 171. Ob ber Schmerz bie Rube bes Beifen zu ftoren vermag II, 14 ff. Ob er unerläßlich war, um bie Geschöpfe jum Meiben ber ihnen mit Vernichtung brohenden Dinge zu veranlassen II, 89 f. 204. 327.

Schönborn (Johann Philipp von), Rurfürft von Maing, macht Leibniz Mittheilungen über Spee I, 244. Schafft zuerft in Deutsch= land die Begenprocesse in feinem

Gebiete ab I, 245.

Schönheit (bie) wird bisweilen mit Recht ber Begnemlichkeit vorans

geftellt I, 379.

Scholaftiter (bie) find eines einge= henderen Studinms ihrer Schrif= ten nicht unwerth I, 88. Ber= feten bie ungetauft verftorbenen Rinder in einen Vorhimmel I, 240. Unterscheiben zwischen einem Willen bes Anzeichens und einem Willen des Beliebens I, 321. Er= klären bas Sittengesetz für un= abhängig vom göttlichen Willen I, 345. Lehren, baß es im qu= fünftigen Leben meber Berbienft noch Schuld gebe II, 26. For= bern als britte Bedingung ber Freiheit die das Gleichgewicht haltende Gleichailtigkeit II, 57 ff. 71 f.. Ueber ihre Lehrunterschiebe I. 407.

Schriedius (Abrian) I, 302. 463. Schuld bes Menfchen (bie) recht= fertigt die ewige Berbammnis II, 25 ff. Ob fie bei Abwägung ber Uebel mit in Rechnung zu ziehen ift II, 23 ff.

Schwierigfeiten (bie) ber Berfoh= nung bes Glaubens mit ber Ber= nunft zerfallen in zwei Klaffen

I, 160 ff.

Scindapsus I, 151.

Sperlinge II, 12. Als Geschicht= schreiber ber stoischen Philoso=

Biographisches | phie II, 100. II. 312.

Scotus f. Johannes Duns Scotus. Scubery (Magbalene be) I, 336. 471. Schthen (bie) gelangen bei Berfol= gung bes Schoftris in die Nähe

von Aegypten I, 299.

Seele (bie) ift die Entelechie I, 76. Ist eine Art geistiger Automat I, 204. II, 143. Ift nie gang ohne Körper I, 237. 238. Platon zufolge zur Strafe in ben Rörper eingekerkert II, 19. Ift Sennert (Daniel) über ben Ur= die Quelle ihrer Handlungen 11, 74 f. 139 ff. Warum ihr bas handeln beigelegt wird I, 217. Worin ihre Unabhängigkeit be= fteht I, 214. 215. Stört bie Ge= fețe des Körpers nicht I, 130. Bildet mit bem Körper aufam= men ein Unterliegenbes I, 130. 211. Ihre Verbindung mit bem Rörper I, 75 f. 130. 211. Stellt die Körper vor I, 284. II, 114. Stellt fich bas Univerfum ihrem Standpunkte gemäß vor II, 103 144. Enthält verworrene Bor= ftellungen, bie ihre Anechtschaft begründen I, 214 f. Wird von Aristoteles Entelechie genannt I. 234. Wird von Banle mit einer Waage, von Leibniz mit einer Drudkraft verglichen II, 75 f Rann nicht auf natürlichem Wege erzeugt werben II, 118. 137. Ansichten über ben Ursprung ber Seele und insbesondere ber menfc. lichen I, 132 ff. 138 f. II, 137 f. 271. Ift individuell verichieben von jeber anbern I, 250.

Seclenwanderung (bie) wirb als Confequeng ber Praerifteng ber Seelen von Selmont u. a. ver=

fochten I, 233.

Sejan. Die Sinrichtung ber Toch= ter Sejans auf Befehl bes Tibe= rius I, 323. 468.

Selbstbestimmung (bie) ift ein Gr= forbernis ber Freiheit I, 191. II, 46. Worin fie besteht I, 210 ff. 447 f. II, 47 f. 57 216 f 299.

Cemele. Kabel von ber Semele als Beifpiel für ein befferer Ueber= zeugung jum Trot erfülltes Ber=

fprechen I, 271.

Seneca über bie graufame Barm= herzigkeit I, 322. Ueber bie Menge ber Guter II, 17. Ueber bie Freiheit Gottes II, 170. Quintilians Urtheil über feinen Stil I, 111.

fprung ber Formen I, 235. Ber= wechselt die Unvergänglichkeit mit der Unsterblichkeit I, 236.

graphisches I, 453.

Sephiroth nennen bie Kabbaliften bie Emanationen bes Enfof II, 117. 317.

Servet (Michael) I, 94.

Sefostris mirb von ben Senthen bis nach Aegypten verfolgt I, 299

Sfondrate (Coleftinus) wird von ben gallicanischen Bischöfen we= gen feines Wertes über bie Pra= bestination beim Papste verklagt I, 170 240 436. Lehrt die Se= ligkeit der ungetauft verstorbe= nen Rinber I. 240.

Sforza I, 279.

Sharrod (Robert) Uber die Pflich= ten I, 270. Biographisches I, 460.

Silen. Gein Ausspruch über bas

größte Gut II, 87 f

Sinne (bie) täuschen uns, ftreng genommen, nicht, vielmehr täuscht uns nur ber innere Sinn I, 139 f. Geben nur verworrene Vorstellungen II, 47.

Sinneswahrnehmungen (bie) mi= berftreiten häufig ber Wahrheit I. 139. Unterbrilden etwas an ben Dingen Vorhandenes II, 102.

Sittengefen (bas) ift für Gott bas= felbe wie für ben Menfchen I. 114 f. 116 f. II, 189. 227. Ift unabhängig vom göttlichen Billen I, 116. 339 ff. 345 ff. 372. 373. Wird von Bayle mit den logischen Gesehen auf eine Stuse gestellt I, 343 f. 347. Ist in den Borsstellungen Gottes in Ausdrücken enthalten, die eine Berpslichtung zur Folge haben I, 348. 473 f. Wird von Bayle mit der Wahrsbeit zusammengestellt I, 349. 473 f.

Slevogt (Paul) über den Gebrauch ber Philosophie in der Theologie I, 96. Biographisches I, 415.

Socinianer (die) sprechen Gott die Kenntnis der Einzelheiten der künftigen Ereignisse ab I, 60. II, 108. Läugnen die Dogmen der Dreieinigkeit und der Fleische werdung I, 98 f. II, 331. Läugnen die rächende Gerechtigkeit Gottes I, 220. II, 219. Verwersen die Lehre von der Erhaltung durch fortgesette Schöpfung II, 127. Müssen namentlich wegen ihrer Angrisse auf die Eröße Gottes bekämpft werden II, 250. 265.

Socians (Faustus) I, 136. II, 331. Sotrates iber die Spriften Heraklits I, 304 f Bertheibigt in Platons Eutophron die Ewigkeit bes Sittengesets I, 346.

Frophet der Siamesen I, 110.

418 f.

Sonerus (Ernst) verwirft die Ewigs feit der Höllenstrase II, 25. Bios graphisches II, 293.

Sophie Charlotte von Preußen I,

67. 403.

Sophisma. Ueber bas faule Soppisma I, 53 ff. 206 f. II, 276. Spee (Friebrich) über bie Kraft ber göttlichen Liebe I, 244. Sein Werf gegen bie Hezenprocesse I, 244 f.

Speeth f. Mojes Germanus.

Sperling (Johann) vertheibigt Sens nerts Lehre vom Ursprung ber Formen I, 236. Berwechselt die Unvergänglickeit mit der Unsterblickeit I, 236. Biographisches I, 453.

Sperling (Otto) über ben Teutates

ber Gallier I, 300.

Spinoza (Benebict) wird von Leibniz mit Straton zusammengestellt
I, 74. 404 Wird als Erneuerer
ber Kabbala betrachtet I, 91. II,
117 f. 318. Lehrt die Nothwenbigkeit alles Geschehenben I, 217.
335 f 338. II, 117. 118. Wird
irrthümlich für den Versasser des
Libri singularis do jure ecclesiastorum gehalten I, 121. Seine
Unsicht von der Seele II, 118.
Biographisches II, 122. 318.

Spontancität f. Selbstbestimmung. Stahl, Daniel. Erläuterung sei= ner philosophischen Regeln burch

Thomasius I, 349.

Stegmann (Chriftoph) als bebeus tenber Vertreter bes Socianiss mus I, 98. 415.

Stegmann (Josua) über die Aebers einstimmung der Wysterien mit der Vernunft I, 136. Biogras phisches I, 428.

Stenonis (Nicolaus) wird burch einen zufälligen Umstand zum Uebertritt zur katholischen Kirche

bestimmt I, 247.

Stetige (ba3) ist ein Labyrinth für bie Bernunst I, 52. 106. Ist thatsäcklich ins Unenbliche theils bar I, 358. Kann nicht aus Punkten zusammengesetzt werben II, 128 f.

Stetigktit. Das Geset der Stetigkeit ist eine Art Prodirstein II, 94. Steuchus (Augustinus) über die ewige Philosophie I, 110. 418.

Stillingsteet, Bischof von Worcester, betämpft Lode I, 101. 416.

Stoff (ber) galt bei ben Alten für bie Arsache bes Aebels I, 180. II, 80. 125. Ist rein passiv II, 74. Hat brei Ausbehnungen II, 96 f. Würde ohne die Be= megung nutlos fein II, 203. Einwürfe gegen bie unenbliche Theilbarkeit des Stoffs I, 143 f. Seine wesentlichen Gigenschaften II, 196.

Stoiter (bie) haben sich viel mit ber Untersuchung über bas Mög= liche beschäftigt I, 331. Leiten bas moralische und physische Uebel aus der Nothwendigkeit des metaphpfischen Guten ab I, 372. Erklären ben Stoff für die Quelle bes Uebels II, 81. 125. Leiten bie Voraussicht ber Zukunft aus ben Beschlüffen ber Götter ber II, 108. Ihre Lehre verleiht nur eine nothgebrungene Gebulb I, 55. 380 f. II, 13. Ihre Ans ficht von ber Macht ber Bernunft über ben Schmer, II, 14. Ihre Lehre über die Vorherbestimmung bes Willens II, 79 ff.

Strafe (bie) verliert felbst bei ber Nothwendigfeit der handlung ihre Berechtigung nicht I, 217 ff. 448 f. Db ihr einziger Zwed die Bef= ferung bes Geftraften ift I, 280. Ueber ihren Nugen I, 223. 450 II, 115. Definition bes Grotius

Straton lehrt bie blinbe Nothwen= bigfeit alles Seienben I, 74 352 f.

404. II, 96.

Strimesius (Samuel) lehrt bas Vorberbefteben bes Cittengefetes I, 345. Biographisches I, 473.

Sturm (Johann Chriftoph) ftreitet mit Leibniz über bas Princip ber Thätigkeit I, 76. Sein Euclides catholicus I, 376.

Suarez (Frang) über bie Wirkung bes Gebets II, 63. Biographi=

fches II, 304.

Substang (bie) ift thatfächlich von ihren Accidenzen verschieden I. 190. II, 126. 135 f. Ift die al= leinige Ursache aller ihrer Handlungen und frei von jeder phy=

fifden Beeinfluffung feitens einer anbern Substang II, 56. 140. 3ft unwanbelbar II, 137. Bringt durch Beränderung ihrer Gren= gen Accidengen hervor II, 137. Umschließt mittelft ihrer verwor= renen Vorstellungen das Univer= fum II, 144. Wird unmittelbar wahrgenommen, inbem wir uns selbst mahrnehmen II, 196 f. Wird durch die überwiegende Vorstellung bes Guten auf un= triigliche, nicht aber nothwen= biger Beife zu ihrem Entichluffe bestimmt II, 213. 224 ff. De= finition Kings II, 196. Substang ift por Gott unbedingt verächtlich ober unbedingt werth= voll I, 262. Die unkörperlichen Substanzen sind nach Platon die einzig mahren und wirklichen II,

Siinde (die) verursacht ben größten Theil des menschlichen Elends II. 215. In miefern fie Gott belei= bigt I, 257 f. Ihre Zulaffung ift bei Gott Beisheit und Eugend I, 185. 272; ift die Quelle großer Gitter geworben I, 170. Ihr Urquell ift die ursprüngliche Unvollkommenheit der Geschöpfe I. 314. Niemand ift zur Günbe beftimmt I, 228. Eintheilung II,

272 f.

Sündenfall (ber) wirb von ben Kabbalisten als truncatio Malcuth a caeteris plantis bezeich= net II, 117. Ob er nothwendig war I, 493. Warum Gott ihn nicht durch ein Wunder verhin= bert hat II, 8 f. 288. Folgen II, 207 f. Ceine Urfache II, 268 f. Gott bezüglich ber laffung beffelben gerechtfertigt I, 113 ff. 420 f.

Sueton führt bie letten Borte bes fterbenben Augustus an II, 21. Suidas über bas Zeitalter Zoroa=

fters I, 294.

Suisset barf wegen einiger Ungereimtheiten nicht verachtet werben II, 193. Biographisches II, 326.

Sulla rühmt sich mehr seines Glücks als seiner Berdienste II, 69.

Supralapsarier (bie) lassen ben Besschluß ber Berwerfung der Kenntsnis von ber zukunftigen Sünbe vorausgehen I, 228. Bayles Berstheibigung ihrer Lehre II, 23. Machen bas Sittengeset vom göttlichen Willen abhängig I, 339. Machen Gott zu einem Despoten I, 324. 341.

Swammerdam (Johann) über ben Ursprung ber menschlichen Seelen

I, 238.

Tacitus über die drei Hauptstämme ber Germanen I, 297. Ueber ben Namen der Germanen I, 298. Neigt zur Auffassung der Dinge von ihrer schlimmsten Seite I, 383. Rechtsertigt den Augustus II, 20.

Taifel, Freiherr Anbreas. Sein

Wappen II, 247.

Taranis, ein Gott ber Kelten I,

300. 462.

Taurellus (Nicolaus) greift ben Averrofften Schalpinus an I, 94. Ueber die Beihilfe Gottes zu ben Handlungen der Geschöpfe II, 126. Biographisches I, 414.

Tertullian. Leibnizens Auslegung feines Ausspruchs Credo quia ab-

surdum I, 126. 423.

Teufel (ber) ift ber Urheber ber Sünbe I, 314. Bleibt willentlich von Gott fern II, 30. Mittheis lungen ber Bibel über ben Teusfel I, 314. II, 33 f. Legenbe vom Bekehrungsversuche eines Anachereten beim Teufel II, 30.

Tentates, ein Gott ber Gallier I,

299. 300.

Theil (ber) bes besten Ganzen ist nicht nothwenbigerweise ebenfalls

ein Bestes I, 377 f. Ein Uebel am Theil ift oft ein Gut am Ganzen I, 379. 478 f. II, 158 f.

Theiloarfeit. Einwurf gegen die unendliche Theilbarfeit der Linie I, 144. 430; des Stetigen I, 358.

Theseus. Fabel von den Pferden

bes Theseus I, 271.

Theut mit bem germanischen Thuisto zusammengestellt I, 299. War nach Tacitus ber Stammvater und Namengeber ber Deutschen I, 299.

Thevenot (Meldisedet) I, 455.

Thiere (bie) ziehen aus der sinn= lichen Wahrnehmung Folgerun= gen, die Bernunftichluffen ahneln I, 139. 428 f. Haben keine Ueberlegung und find in Folge beffen unempfänglich für ben Rummer und die Freude II, 10. 288 f. Werben von ben Carte= sianern für Maschinen angesehen II, 10. Ihre Bilbung ift bie Krone bes Schöpfungswerkes II. 203. King zufolge giebt es un= fterbliche Geifterthiere II, 204. Der gewaltsame Tob ist nach Ring fein Uebel für fie II, 205. 327.

Thomas von Nauino über ben nachfolgenden Willen Gottes I, 78.
II, 166. Neber die Undeweislichfeit der Glaubenswahrheiten I,
133. Neber den Juftand der
ungetauft verstorbenen Kinder I,
240. Neber die Gnade I, 243.
Erklärt das Sittengesetzt für dem
göttlichen Willen vorhergehend I,
345. 349. Neber das Nebel als
Bestandtheil des Guten I, 379.
II, 158. 257. Neber die Freiheit
II, 79. Neber die Mitwirkung
Gottes zur Sünde II, 131 f.
Biographisches I, 406 f.

Thomas be Bio f. Cajetan.

Thomiste (bie) verwerfen das mittiere Wissen und lehren die Borherbestimmung der freien Sandlungen I, 194. 196. 201. Trajan wird burch bas Gebet Gre= II. 59. 79. Erklären bas Sit= tengeset für unabhängig mog göttlichen Willen I, 345. Shr Streit mit ben Jesuiten über die Natur der Freiheit II, 111.

Thomasins (Jacob) über die ewigen Wahrheiten I,349. Ueber Hobbes' Werf De cive I, 383 f. Bio=

graphisches I, 474.

Thomassin (Louis) als Verfasser einer Dogmengeschichte I, 88. 411. Thrafea über ben haß ber Lafter I, 288.

Thuisto f. Theut.

Tiberius wird von Bertius gu einem Bergleiche mit Gott be= nutt I, 323. 468.

Tiefe (bie) im Schate ber gött= lichen Weisheit ist uns verborgen

II, 285.

Timon als Beispiel eines verbitter:

ten Gemüths I, 383.

Tiresias. Sein lächerlicher Ausfpruch über seine Wahrsagekunft bei Horaz I, 328.

Titanen (bie) waren vielleicht in

Wahrheit Relten I, 301.

Tod (ber) ift nur eine Ginwidlung bes Thieres I. 237. Erreat viel= leicht bei einigen Geschöpfen ein Gefühl von Luft II, 89 f. Furcht por bem Tobe ift ein Sporn zur Erhaltung ber Individuen II. 204. Der gewaltsame Tob ist nach Ring fein Uebel für bie Thiere II, 205. 327.

Toland (Sohn) beftreitet ben Un= terschied zwischen bem, mas über ber Vernunft, und bem, was gegen bie Bernunft ift I, 134.

Biographisches I, 427.

Tournemine befämpft bas Spftem ber vorherbestimmten Sarmonie

I, 405.

Trägheit. Die natürliche Trägbeit ber Körper ift ein treffenbes Bilb ber urfprünglichen Beschränktheit ber Geschöpfe I, 187. II, 125. 267.

gors bes Großen aus ber Hölle erlöft II, 30.

Transsubstantiation. Das Dogma ber Transsubstantiation wird von ben Evangelischen verworfen I, 100. 416.

Was Bayle unter bem Triumph. Triumph bes Glaubens verfteht I. 118 f. Was in Wahrheit dar= unter verftanben werben muß I, 121 ff.

Trogue-Justinus über Zoroafter I,

Tugend, die. Ob die Tugend bas Lafter in ber Welt überwiegt I, 306. 383. Ueber bas Wefen ber Tugenben I, 344 f. Ob bie Tu= gend fein ben 3meden Gottes angemessenes Mittel war I, 382 f.

Turretin (François) über bie Ueber= einstimmung ber Myfterien mit ber Bernunft I, 136. Unter= scheibet zwischen natürlichen und positiven Gesetzen Gottes I, 345. Biographisches I, 428.

Twiffe (William) fpricht Gott bas Vermögen zur Sünde ab I, 341.

Biographisches I, 472.

Uebel (bas) ift nicht felten bie Urfache eines Gutes I, 169. 183. 275. 276. 281. 380. II, 257. Zwei Uebel bemirten bisweilen ein großes Gut I, 169. Sebt bas Gute hervor I, 171. 436. Wirb von Gott nur als conditio sine qua non zugelassen I, 184. 315 f. II, 257 f. Macht bie Aus-erwählten zu Nachfolgern bes Berrn I, 275. Sat fein befon= beres Princip I, 311. Besteht in einer Beraubung I, 187 ff. 311. 430 ff. II, 129 ff. 267 f. Sein Positives entspringt nur jufällig ber Beraubung I, 311 f. 465 f. Ift in ber urfprünglichen Unvolltommenheit ber Gefcopfe begründet I, 180. 314. Sat feine

ibeale Ursache in der Region ber ewigen Wahrheiten I. 180. Sat feinen Ursprung in ben abstracten Formen II, 83 f. 125. Die brei Arten bes Nebels I, 180 f. II, 201. 256. Das physische Uebel ift eine Folge bes moralischen I, 184. II, 3; will Gott nur als Mittel I, 184. II, 257; worin es besteht II, 11. Das moralische Nebel ift bas schwerere, weil es eine Quelle physischer Nebel ift I, 184; hat das metaphysische Gute zur Ursache I. 372. Das Uebel am Theil ift oft ein Gut am Ganzen I, 379. II, 158. Das Uebel bleibt für den Betroffenen stets ein Uebel, wenn es auch ein Gut für einen anbern ist I, 381. 480. Ob mehr Nebel als Güter in ber Welt find I, 171 f. 178 f. 276. 380. 383. 436 f. 464. II, 11 ff. 159 ff. 262 f.

Ueberlegung (bie) fehlt bei ben Thieven II, 10. Jit ein Erfors bernis bes Glücks II, 10. Lange Ueberlegung ist ein Zeichen von Mangel an sittlichem Gefühl II,

70. 305.

Uebertragung. Die Lehre von der Uebertragung der Seele I. 233.

II, 138.

Umstände (bie) tragen viel zur Besserung ober Verschlechterung bes Menschen bei I, 246 ff.

Unabhängigkeit. Worin die Unabshängigkeit der Seele besteht I, 214. 447 f. Ueber die Unabshängigkeit Gottes II, 250.

Unbegreistichkeit (die) ist kein Grund zur Verwerfung eines Dogmas I, 133. Befähigt die Elaubenswahrheiten zum Triumphe über die Vernunft I, 119 f.

Unendliche (bas) bilbet fein Ganges

I, 358.

Ungetaufte. Die Verbammnis ber ohne thatsäche Sünbe verstorbenen Ungetauften ist nach Nicole eine Folge ber Erbfünde I, 119. II, 168 f. Ansichten über ben Zustand ber ungetauft verstorbes nen Kinder I, 239 f.

Ungleichheit. Die Ungleichheit ift

fein Uebel II, 7.

Unglück (das) ist eine Folge ber Regelmäßigkeit im göttlichen Wirsken I, 368 f. Das Unglück der Guten sindet im Jenseits seinen Ausgleich I, 174. Das Unglück bleibt für den Getroffenen stets ein Unglück, wenn es auch für einen andern ein Glück ist I, 381. 480.

Unitarier f. Socinianer.

Universalien (bie) bezeichnen nur bie Aehnlichkeiten an ben Indi= viduen II, 196.

Universalisten (bie) lehren, daß die Errettung aller in der Absicht Gottes gelegen habe I, 227.

Unmögliche (bas). Definition I, 336. 337.

Unordnung (die) ift bisweilen nothe wendig am Theile zur hervorsbringung der größten Ordnung am Ganzen I, 282. 303. II, 6 f. 168. Kann die schönste Angesmessenbeit enthalten II, 287. Ift ein relativer Begriff II, 288. Unregelmößigkeit s. Unordnung.

Unsterblichfeit (bie) wird von Woses nicht gelehrt I, 48. Wäre nach dem Sündenfalle vielleicht nur eine Last fitr den Menschen gewesen II; 208. Begriffsbestimmung I, 236.

Unterliegendes. Seele und Körper bilben zusammen ein Unterlies gendes I, 130. 211. Begriffsers

läuterung I, 425.

Unvergänglichkeit (die) wird von einigen mit der Unsterblichkeit verwechselt I, 236.

Unvolkommene (bas) ist Gott lie= ber als bas Nichts II, 202.

Unvollfommenheit (die) zeigte stets eine Beraubung an I, 191. Ist am Theile nicht selten zur größern Vollkommenheit bes Ganzen nothwendig II, 158 f. 202. Die ursprüngliche Unwollkommenheit ber Geschöpfe ist die Quelle ber lebel I, 180. 314. II, 168. Jebe Unvollkommenheit am Geschöpfe hat ihren Werth I, 261. Ueber bas Kennzeichen ber Unvollkommenheit einer Philosophie II, 87.

Unwahrscheinlichkeit (bie) befähigt bie Glaubenswahrheiten zum Triumphe über bie Bernunft I,

119 f.

Unwiderleglichteit (bie) ber Gins würfe ist ein hinlänglicher Grund zur Verwerfung einer These I,

133.

Ursache (die) muß Hang zur Thätigkeit bestigen I, 200. 445. Kann
sowohl moralischer wie physischer
Art sein I, 284. Die zweiten
Ursachen wirken in der Eigenschaft der ersten II, 135. Alles
Geschehen muß seine Ursache has
ben II, 74.

ltssinns (Zacharias) über ben Grund ber Ewigkeit ber Höllenstrafe II, 26 f. Biographisches II, 293.

Urtheilsfraft (bie) ist ein Erforber= nis ber Freiheit I, 192.

Ufferius (Jacob) als bebeutenber reformirter Theologe I, 78. 406.

Vacuum formarum I, 172.

Bairaffe d'Allais (Denys) als Bers fasser ber Geschichte ber Sevas ramben I, 435 f.

Valla (Laurentius) gegen Boëtius I, 73. II, 110. 145 ff. Rechtfers tigt die Borfehung nicht, sondern Klagt sie vielmehr an II, 110.

Banini (Pompeio Ucilio) wird als Atheift verbrannt II, 235 f. 331.

Bebelius (Nicolaus) über ben Gesbrauch ber Vernunft in ber Theoslogie I, 102 f. Wird von Musfäus bekämpft I, 142. Biographisches I, 416.

Beränderung. Ob eine Berändes rung nur in Besseres ober Schlechteres ober auch in Gleichs werthiges möglich ift I, 364 f.

Berbindung (bie) zwischen Seele und Körper I, 130. 425. II, 97 ff. Die Verbindung ber menschlichen Natur mit ber göttlichen I, 130.

426

Berdammnis (bie) ist eine sinnliche Strafe I, 239. Ist eine härtere Strafe als der Tod I, 288. Wird durch die Schuld des Menschen gerechtsertigt II, 25 ff. Ihre Ewigkeit beruht auf dem Princip der Angemessenheit, da die Berbammten in Ewigkeit fortsündigen I, 221 f. 288. 449 f. II, 25 ff. Die Berdammnis der Uns

getauften I, 119. 239 f.

Verdammten (bie) behalten in ihsem Auftanbe eine Freiheit, die sie fie schuldig macht II, 29. Ihr Werhalten in der Hölle II, 29 sff. 246 f. Ihre Strafe dauert sort, da ihre Sünde sortbauert I, 221. 228. II, 25 sf. 263 f. Ob die Jahl berselben größer ist als die der Geretteten I, 174 f. 178. 256. 286. 288. 262 sf.

Verberbnis (bie) ist nicht burch eine ausbrückliche Anordnung und Berrichtung Gottes in die Seele Abams gekommen I, 255 f. II, 269. Ist nicht burchaus unüberwindlich II, 37. Ihr Ursprung und ihre Beschaffenheit II, 268 ff.

Bergangene (bas). Ob es noths wendiger ist als das Zukünftige

I, 333.

Vergnügen (bas) f. Luft.

Verhärtung. Bie bie Verhärtung ber Herzen burch Cott aufzu= fassen ist I, 246.

Bermenschlichung Gottes (bie) ift nicht zulässig I, 275. 279. 290. Remuthung. Mas bie Auristen

Bermuthung. Was bie Juriften unter Vermuthung (praesumptio) verstehen I, 113. Vernunft (bie) ift nach Cotta ein tabeluswerthes Geschenk ber Götter I, 122. Ift Bayle gufolge ein gerftorenbes Princip I, 123. 154. Ift bem Menfchen als ein But verlieben worden I, 264 f. Bit ein Mittel zur Verhinderung bes Migbrauchs bes freien Wil= lens I, 268. Ift ein Abbild ber Gottheit I, 305. Ift eine von ben beiben Quellen bes Beweises II, 181 f. Stimmt als Theil ber göttlichen Vernunft mit die: fer überein I, 135. Ift nach Origenes für, nicht gegen bas Chriftenthum I, 127. Man braucht ihr nicht zu entfagen, um bem Glauben zu folgen I, 117. Lehrt bas Dasein Gottes I, 121. Ueber bie Berleihung ber Bernunft an bie menschlichen Seelen II, 138. 270. Unterscheibung zwischen bem, was über die Vernunft, und bem, was gegen bie Vernunft ift I, 105 f. 134 ff. 417 f. 429. Ueber ben Gebrauch ber Vernunft in ber Theologie I, 102 ff. 118 ff. 123 ff. Begriffsbestimmung 82 f. 105. 136. 137 f. 407 f. Vernunft (die faule) f. Sophisma.

Vernunft=Wahrheiten (die) zerfallen in ewige und in positive I, 83 f. Beron (François) treibt ben Scepticismus auf die Spite, um die Nothwendigfeit eines unfehlba= ren äußern Richters barzuthun

I, 136. Biographisches I, 428. Berfé (Aubert be) schreibt gegen Brebenburg und Spinoza II, 120.

Verstand Gottes (ber) ist die Quelle ber wesentlichen Beschaffenheit ber Dinge I, 167. Ift bas eigentliche Princip bes Bofen I, 307 f. Be= zieht sich auf Gott ben Sohn I, 308. Hat die ewigen Wahrheiten jum Gegenftanbe I, 180. Ent= und bas Sittengeset I, 347 ff.

II, 83. Begrünbet bie Realität ber ewigen Wahrheiten I, 349. Findet unter ber Menge feiner Vorftellungen immer und fofort beren Uebereinstimmung mit ben Gegenständen heraus I, 355 f. Der pflichtgetreue Berftand be= zeichnet bas Beste zur Erwählung II. 68.

Verworfenen (bie) heißen bei ben Scholaftikern praesciti I, 229.

Billamediana, Graf von. Sein Wahlspruch II. 247. Birgil citirt I, 90 f. 159. 166. II,

13. 20. 31. 52. 66. 113.

Voëtius (Gisbert) hält das gleich= zeitige Sein eines Körpers an mehreren Orten nicht für unmöge lich I, 103. Biographisches I, 416.

Vogelsang (Rainer) bekämpft Bol-

zogen I, 97. 415.

Volt (bas) mißbilligt in ber Regel bie Graufamkeit I, 287. Welcher Werth feinem Urtheile beigu=

meffen ift II, 233.

Bollfommenheit (bie) ift an einem Gefcopfe unmöglich I, 358. Um= faßt bas physische, moralische und metaphnfifde Gute I, 371 f. Aft immer eine unbebingte Realität I, 191. Die Offenbarung ber= felben war der Hauptzweck Gottes bei Erschaffung ber Welt I, 225. Voluntas non potest cogi II, 55.

Borherbeftehen ber Geele f. Bra=

existen.

Vorherbestimmung (bie) ber freien Sandlungen wird von ben Tho= miften gelehrt, um das Vorher= miffen Gottes zu erklären I, 194. 196. II, 79. hat teine logische Nothwendigkeit zur Folge I, 198. II, 162. Die Borherbestimmung burch die Urfachen hebt die Frei= beit und die Rufälligkeit nicht auf I, 204.

hält alle möglichen Wesenheiten Vorherwissen (bas) fügt ber Be= ftimmtheit ber zufünftigen Ru= fälligkeiten nichts hinzu I, 193 f. Beruht auf bem Wissen, bas Gott von ber Region ber Möglichkeiten hat I, 197. Ist mit ber Freiheit verträglich II, 105 ss. Begrünsbet nur eine hypothetische Nothswenbigkeit II, 176. 275.

Vorsehung (bie) wirb von Balla nicht zur Genüge gerechtsertigt II, 110. Offenbart sich in ber ganzen Orbnung bes Universums II, 259. Das Sich-Ergeben in bie Vorsehung kann erst nach erfüllter Pflicht geschen I, 56.

Borstellungen (bie) stehen in Be= giehung jum Borgeftellten II, 102 f. 197. Definition II, 196. Leibnig'iche Eintheilung ber Borstellungen I, 424 f. Abaquate Borftellungen von ben göttlichen Eigenschaften find unmöglich I, 129. Die Vorftellungen Gottes umfaffen bas Gittengefet unb bie wefentlichen Beschaffenheiten ber Dinge I, 347 ff. Die beut= lichen Borftellungen ftimmen ftets mit ihren Gegenftanben überein I, 355. Ueber bie Vorstellungen ber Marme und ber Karben II, 102. Ueber bie Bilbung ber Vorstellungen seitens ber Seele II. 143 f. Die einfachen Bor= ftellungen find angeboren II. 197.

Borstins (Conrab) vergeht sich in seinen Lehren gegen die Größe Gottes I, 60. II, 250. Biogras phisches II, 332.

Wachter (Johann Georg) wiberlegt ben Moses Germanus I, 91. 412. Ueber Spinoza II, 318. Bachen (van ber) bekämpft Wol-

zogen I, 97. 415.

Bahl. Die Möglichkeit ber Bahl ist ein Erforbernis ber Freiheit I, 191.

Bahrheit (bie) ist ber Gegenstand bes Berstanbes II, 62. — Die

ewigen Wahrheiten sind der Gegenstand des göttlichen Berstandes I, 180. Sind nach Descartes vom göttlichen Willen abhängig I, 351 f. Ihre Region ist die Quelle des Uebels I, 180; umfaßt alle Wöglichkeiten I, 353. Ihre Realität beruht auf dem Sein des göttlichen Verstandes I, 349 f. 354. Definition I, 193. Wahrfagekunst. Warum die Wengenstand bei Mengenstand von der Sein des Aufgrunsten von der Ventragekunst.

schen ber Wahrsagekunst Vertrauen schenken I, 56.

Wahrscheinlichkeit. Ueber bie Los git der Wahrscheinlichkeit I, 109. 111 f. 419.

Wallenburg (Peter von) I, 73. Wallenstein I, 279.

Walsh (Robert) über ben Barnakel

II, 310 f. Wander (Guillaume) neigt zur Lehre von ber Seelenwanberung I. 233. Biographisches I, 453.

Beigel (Erhart) als Lehrer Sturms I, 376. Sein Beweis für bas Dasein Gottes II, 128. Bioaraphisches I, 479.

Weigel (Valentin) neigt zur Lehre von ber Weltfeele I, 91 f. Bio=

graphisches I, 412.

Weisheit Gottes (die) ist eine Thorheit vor den Menschen I, 109. Geht auf das Mahre I, 167. Ist geregelt wie die Wathematif I, 168. Ist Gottes höchster Richter I, 272. Erforbert Mannigsaltigsteit I, 277 f. Bebarf einer Welt von Körpern I, 278. Ueber ihre Unenblichseit I, 387 f.

Welt (bie) ist bem Menschen nur zum kleinsten Theile bekannt I, 357. Ist nicht allein bes Menschen wegen geschaffen I, 358. Bilbet kein Ganzes I, 358. Der Grund für ihr Dasein liegt in ber Güte Gottes I, 259. 261. 389. II, 202. Definition I. 168. Ihr Ursprung nach Platon I, 180. Die bestehende Welt ist die beste

von allen möglichen Belten I,! 167 f. 358 f. 434 f. 461.

Beltfeele. Ueber bie Lehre von

ber Beltfeele I, 90 ff.

Jebes vollständige Werk Gottes ericeint uns volltommen I, 304.

Wefenheit f. Beschaffenheit.

Wesentliche, bas. Unterscheibung zwischen Wefentlichem und Na-

türlichem II, 127 f.

Wicleffe (John) verwidelt sich burch feine Erflärung ber Mufterien in Unannehmlichkeiten I, 158. Lehrt die Nothwendigkeit alles Geschenden I, 217. 334 f. II. 176. 254. Scheint ben Unter= schied zwischen Wirklichem und Möglichem außer Acht gelassen zu haben I, 395.

Widerlegung (bie) ber Ginwürfe gegen eine These ift weniger als bie Begründung biefer Thefe I, 132 f. Regeln für die Wiber= legung ber Ginwürfe gegen bie Claubenswahrheiten I, 145 ff.

Widerspruch. Das Princip des Wiberfpruchs I, 82. 198. II, 212 f. Wird von Epikur bestritten, von Chrusipp vertheibigt I, 326 f. Steht in feiner Begiehung gur Nothwendiakeit bes Gefdebenden I, 327 f. 468 f.

Wilhelm von Occam barf wegen einiger Ungereimtheiten nicht unterschätt werben II, 193.

Biographisches II, 326.

Wille (der) geht auf bas Gute I, 191. II, 44 ff. 63. Trifft nur zufällig bas Böfe I, 312. Wird stets durch Antriebe be= stimmt, nie aber gezwungen I, 199 ff. II, 44 ff. 212 ff. Erfor= bert vermöge seiner Natur bas Bestehen ber Freiheit II, 253. Grund der Verleihung bes freien Willens an den Menschen I, 267 ff. Cein Migbrauch ift die alleinige Ursache bes Elenbs bes Menschen l I, 325. Alle Acte des Willens find durch bas göttliche Vorher= wiffen und bie Beschaffenheit ber besondern nächften Urfache zweifach bestimmt II, 110. Definition I, 181. Eintheilung in hervor= bringenden und zulassenden Wil= len II. 256.

Wille Gottes (ber) geht auf bas Gute I, 167. 308. Ift ber Ur= quell bes Seienben I, 167. 3ft bas Princip bes Guten I, 307 f. Ift ben Regeln ber Weisheit unterworfen I, 356. II, 63. 77 f. Hat das Princip des Besten zur Richtschnur II, 171. Erftredt fic nur auf bas Dafein ber Dinge, nicht auch auf beren mefentliche Beschaffenheit I, 347 f. Sat Be= zug auf den heiligen Geift I, 308. Unterscheidung zwischen vorher= gehenbem und nachfolgenbem Willen I, 181 ff. II, 40. 165 f. 254 ff.; zwischen hervorbringen= bem und zulassendem II, 256; zwischen unbedingtem und rela= tivem I, 319 ff. 467 f. Der mittlere Wille I, 263 ff. 458. Die Acte bes porhergehenben Willens werben nicht Beschlüffe genannt I, 231. Der nachfol= genbe Wille bezüglich ber Gunbe ift nur ein zulaffenber I, 184. II, 165 f. Anfichten bes hobbes über ben göttlichen Willen II, 186 f.

Willensbestimmungen. Gott banbelt stets nach allgemeinen Wil= lensbestimmungen I, 367. II, 4. 85. 287.

Wirkliche (bas) f. Reale.

Wirklichkeit (bie) ber Handlung ist ein Werk Gottes I, 162. Ihre Verwechslung mit bem Schein ift eine ber bebeutenbften Quellen unserer Irrthumer I, 384 f.

Wirkung. Ueber die Wirkung in

bie Ferne I, 101.

Biffen, bas. Die Gegenftande und

Arten bes göttlichen Wiffens I, Das Wissen aus einfacher Einsicht I, 195. II, 251. Das Biffen aus Anschauung I, 195. II, 252. Die Lehre vom mitt= lern Wissen I, 195 ff. II, 252. Ueber bie Luft aus bem Biffen II, 10. Deutliches und verwors renes Biffen II, 47.

Witt (Johann be) II, 121 f. Wittidius (Chriftoph) über die gott-

liche Borfehung I, 260. Ueber bie Freiheit II, 52 f. Biographijches I, 458. II, 298.

Boblthäter. Charafteristif handlungsweise eines mahren Wohlthäters I, 273.

Wollen (bas) ift nicht Gegenstand bes Willens I, 203. II, 178 f. Ift ftets eine eigene Sandlung bes Menschen II, 53. Unterliegt mittelbar bem Ginfluffe bes Willens I, 215. II, 57. 77. 178 f. Ueber bas leere Wollen II. 144.

Wollust (bie) ist nach Platon bie Lodipeise bes Bofen II, 36. Treibt die Thiere zur Fortpflan= jung II, 205. Bgl. Luft.

Bolzogen (Ludwig von) tritt gegen

Mener auf I, 96. 415.

Bunder (bie) find von vorn berein mit im Plane ber beften Welt enthalten I, 205 f. Saben immer einen Zwed, ber Gottes murbig ift I, 368. Eind eigentlich gar nicht von ben natürlichen Bor= gangen verschieben I, 370. 3hr Rennzeichen I, 370. Eintheilung ber Wunber II, 9 f. 288. rauf die Möglichkeit ber Bunder beruht I, 84 f.

Ranthus ber Lydier über das Zeit= alter Zoroafters I, 294 f.

Kavier (François) über die außer= | orbentlichen Mittel Gottes gur Ertheilung ber Gnabe I, 243. Biographisches I, 454.

Scifold (Johann) ftreitet mit Sperling über ben Urfprung ber menichlichen Geelen I, 236. Zerdust s. Zoroaster.

Bernebog, ber boje Gott ber Gla-

ven I, 294.

Zeugung (bie) ift nur eine Umge= staltung bes Thieres I, 237. Boroafter und seine Lehre I, 80 f.

110, 117, 293, 294, 295 ff. Bufall (ber) ift nur ein Schein II, 58. 108. 175. 179. Macht jebes

Borhermiffen unmöglich II, 107 f. Zufälligkeit. Definition I, 198. 442 f. Die Wahrheit ber qu= fünftigen Bufälligkeiten ift be=

ftimmt I, 192 f. 326 f.

Zufriedenheit (bie) mit ber Natur und bem Glud ift löblich I, 172. II, 13. Beruht auf ber Renntnis

ber mahren Principien II, 13. Zukünftigkeit (bie) begründet keine Nothwendigfeit II, 274 f.

Zufünftige (bas) ist immer bestimmt I, 209. Ueber die Nothwendig= feit bes Bufünftigen I, 333. 469.

Bulaffung. Der Grund für die Bulaffung ber Gunbe barf nicht in einer Absicht Gottes, fich Anlag jum Strafen und jum Erbarmen zu schaffen, gesucht werben I, 322. Ueber ben Begriff bes Bulaffens in Bezug auf Gott I, 183 f. 315. 439.

3wed (ber) fann im Geifte bes Beisen nicht von den Mitteln getrennt werben I, 225. 3med Gottes bei Erfchaffung ber Belt und Feststellung feiner Befclüffe I, 225. 261. 263.

Zweifel (ber) muß als Brude gur Bahrheit bienen II, 100.

Zwingli, Ulrich. Seine Lehre vont Abendmahl I, 99.

## Inhalt.

|                                                         | Geile |
|---------------------------------------------------------|-------|
| Die Theodicee.                                          |       |
| B. Versuche über die Güte Gottes, die Freiheit des Men= |       |
| schen und ben Ursprung bes Nebels                       |       |
| Dritter Theil                                           | 3     |
| Anhang.                                                 |       |
| I. Kurze Wieberholung ber Streitfrage in form=          |       |
| gerechten Schlüssen                                     | 157   |
| II. Bemerkungen über bas Werk, welches Herr             |       |
| Hobbes im Englischen über die Freiheit, die             |       |
| Nothwendigkeit und den Zufall veröffentlicht hat        | 173   |
| III. Bemerkungen über bas fürzlich in England er=       |       |
| schienene Buch vom Urfprung bes Uebels                  | 191   |
| IV. Bertheibigung ber Sache Gottes                      | 249   |
| Erläuterungen                                           | 287   |
| Namen = und Sachregister                                | 334   |







## PLEASE DO NOT REMOVE CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

## UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

BT 160 L455 1883 Bd•2 Leibniz, Gottfried Wilhelm Die Theodicee

